





.



## HISTOIRE

DE LA VIE ET DU REGNE

DE

NICOLAS In

EMPERGUN DE 10:558E



L'auteur se réserve tous droits de reproduction et de traduction pour cet ouvrage, qui formera cinq ou six volumes.

Paris. - Typ. de Ch. Reyrueis, sus des Grès, 11. - 1863.



## HISTOIRE

DE LA VIE ET DU RÈGNE

DE

# NICOLAS IER

EMPEREUR DE RUSSIE

PAR

## PAUL LACROIX

(MODING MAINSON )

represent de la encion d'institute. L'observation de la ribliophécoir du l'observat.

TOME DRUKIÈME



#### PARIS

LIBRAIRIE DE L. HACHETTE ET COMPAGNIE.

4865

Toos desits reserves.

Shire the state of the state of

### XXXV

. 1- 1.

Le lendemain de la mémorable journée du 28 décembre, a huit heures du matin, le tambour battit aux champs, et toutes les troupes, qui avaient bivouaque pendant la mit autour du palais d'Hiver, se mirent sous les armes L'empereur N colas, en grand uniforme, venait de sortir a cheval, suivi d'un seul aide de camp, pour les passer en revue.

Il ne s'était pas accorde un moment de sommeil ni de repos depuis quarante-huit heures, cette immense fatigue physique et morale n'avait laissé sur ses traits d'autre emprente, qu'un peu de pâleur, mais sa physionomie calme et sévère trabissoit l'amère tristesse qu'il avait dans l'âme il allait se retrouver sur le théâtre d'une lutte fratricide; il songeait aux malheureux qui avaient pen; il songeait aux coupables qu'il aurait a punir.

Son apparition imprévue excita un enthousiasme unlescriptible, et les soldats qui l'avaient vu la veille si ferme et si intrépide au milieu du danger, l'accueillirent avec des cris de joie et d'enthousiasme. Ils connaissaient déja l'ordre du jour que l'empéreur avait adressé aux armées russes.

- « Brave armée russe, fidéles défenseurs du trône et de la patrie!
- « Qui d'entre vous n'a pas été accablé par l'affreuse nouvelle qui Nous a plongé ainsi que toute la Russie dans une doulour inexprimable? Vous avez perdu un souverain, un père, un bienfaiteur, un compagnon de vos immortels expioits. Mais que vos cœurs ne s'abandonnent point au découragement; d'en haut, ses regards sont fixés sur vous, et il bénet les fruits des soms infatigables qu'i avait consacrés à votre organisation.
- « Fidèles et braves soldats, vous venez de nouveau d'acquérir dans ces mêmes jours de douleur une gloire immortelle, égale à celle que vous avez achetée de votre sang, lorsque vous avez vaincu les ennems du souverain et de la patrie; vous avez prouvé par votre conduite que, fermes défenseurs du trône impérial sur le champ de bataille, vous savez exécuter fidèlement en temps de paix les lois et la volonté souveraine.
- En témoignage de Notre affection pour vous, régiments des gurdes Préobrajensky, Semenowsky, Ismailowsky, chasseurs de la garde, chasseurs de l'inlande, grenadiers de Pavlovsky, chevaliers-gardes à cheval, hussards, chasseurs a cheval et artillerie de la garde, et en récompense de vos services, je vous octroie l'uniforme que Sa Majesté l'Empereur, votre bienfasteur, avait l'habitude de porter. Que, dans chaque régiment, ce gage sacre soit conservé religieusement comme un monument transmissible aux races futures.
  - « Pordonne, en outré :
- « 4º Tous les officiers et soldats des compagnies des régiments de Préobrajensky et de Semenowsky, dites compaguies de Sa Majesté Impériale, porteront sur les épaulettes

le ch fire de l'empereur Alexandre, et ce, aussi longtemps que vivra un de ces braves.

- « 2º Les généraux qui se trouvaient attacl és à la personne de Sa Majesté Impériate, de même que les aides de camp généraux et les aides de camp de Sa Majesté, continueront de porter le même chiffre.
- « Braves guerners, conservez à amais la memoire sacrée d'Alexandre I\*\*; qu'elle so t la terreur des ennemis, l'espoir de la patrie, le garant de votre fidélité et de votre attachement à Ma personne.

« NILOLAS, »

a Saint-Pétersbourg , le 15 (27) secombre 1825. »

Le nouvel empereur avait déjà compris le cour du soldat.

En passant devant le front des troupes, il les remerciait de la fidélité, de la discipline, du zèle et du courage qu'elles avaient montrés sous son commandement; il s'adressait aux chefs de corps et aux officiers, il les félicitait d'avoir si bien rempli leur devoir :

— Tout est fini, Dieu so.t loué! dit-il. Vous pouvez maintenant retourner dans vos casernes. Je no tarderai pas u vous passer en revue et à vous distribuer des récompenses.

Les sous-officiers et soldats apprirent avec sansfaction que l'empereur leur avait accordé une gratification de deux roubles, d'une livre de poisson et d'un verre d'eau-de-vie par homme. Beaucoup d'entre eux n'avaient pris aucune nourriture dépuis la veille, et tous avaient dormi sur la neige par un froid de douze degrés.

At moment où l'empereur se préparait à rentrer au palais, le grand-dite Michel, qu'it avait nommé inspecteur général du génie, par un ukase daté du 14 (26 n. st. décembre, vint a sa rencontre et lui demanda la permission de lui amener les marins de la garde qui manifestaient le plus sincère repentir et qui voi laient implorer sa miséricorde. L'empereur y consentit.

Les marins de la garde, qui avaient d'avance prêté le serment de fidélité entre les mains du grand-duc, se présenterent, sans armes, devant l'empereur et se jetèrent a ses pieds, en versant des larmes, en poussant des gémissements : ils redomandaient leur drapoau, lour cher et gloneux drapeau qu'ils avaient obtenu naguère des bontés de l'empereur Alexandre I<sup>r</sup>, et que son auguste successeur leur avait fait ôter après leur trabison.

 Relevez-vous! Je vous pardonne! leur dit l'empereur avec un geste solenne.

Puis, il envoya chercher le drapeau, qui fut apporté du pa ais, et il ie fit bénir de nouveau en sa presence par un prêtre :

- Tenez! s'écria-t-il en le leur rendant de sa propre main. Yous avez perdu l'honneur, téchez de le recouvrer!

Les marins de la garde avaient repris leurs rangs; ils s'inclinèrent humblement devant l'empereur et ils se retirèrent en bon ordre, avec leur drapeau, en faisant éclater des transports de dévouement et de reconnaissance

Le régiment des grenadiers du corps et le régiment de Moscou, qui étaient aux arrêts dans les casernes, avaient été également privés de leurs drapeaux. Le grand-duc Michel intervint encore aupres de Sa Majeste, pour qu'on les leur rendit.

La monté seu ement de ces deux régiments, il est vrai, avait participé a la révolte; le reste, au contraire, avait résisté à toutes les suggestions des conspirateurs, et même plusieurs bataillous, après avoir prêté serment au nouvel empereur, n'avaient pas peu contribué, par leur attitude ferme et calme, à rétablir l'ordre.

Bien pais, la compagnie dite de l'Empereur, qui faisait partie du régiment des grenadiers de la garde, s'était distinguée par sa belle conduite pendant l'insurrection, et deux autres compagnies de ce même regiment, qui se trouvaient de service à la forteresse dans la journée du 26, avaient loyalement gardé leur posto.

— Ceux qui ont si bien fait leur devoir, dit l'empereur à son frère, me forcent d'outlier que leurs camarades eurent le malheur de ne pas imiter leur exemple. Ceux qui se sont mal conduits et qui se repentent devront se faire justice eux-mêmes en demandant à servir dans l'armée du Caucase. Ils trouveront là l'occasion de se réconcilier avec leur con science.

Il ordonna donc que les drapeaux du régiment des grenadiers fussent, à l'heure même, purifiés par une bénédiction nouvelle, et il pria le grand-duc Michel de les rendre de sa part aux grenadiers, qui les reçurent à genoux en pleurent de joie

Le régiment de l'Empereur avait eté mandé sur la place du Palais : il fut amené par son capitaine devant le tzar, qui, en témoignage de satisfaction, lui permit d'alter se reunir au bataillon des sapeurs qui gardaient en ce moment le palais imperial.

— Mes amis! dit-il en embrassant leur capitaine, ce baiser vous est donné a tous!

L'empereur usa aussi de clémence à l'égard du régiment de Moscon, que lui recommandait encore spécialement le grand-duc Michel, qui avait en sous ses ordres pendant l'émeute quatre compagnies de le régiment restées fidèles à leur drapeau.

On savait pourtant que trois cents hommes appartenant au régiment de Moscou avaient été arrêtés sur la place du Sénat, et qu'ils étaient détenus dans les casemates de la forteresse; deux cents autres au moins, qui n'avaient pas reparu à leurs casernes, étaient ensevelis sous la glace de la Newa; beaucoup de leurs officiers semblaient gravement comprones.

Mais l'empereur avant resolu de faire grâce, lorsque le bruit courait d'jà dans la ville que le régiment avait été brencié.

Après la revue, le grand-duc Michel alla avec son ctatmajor aux casernes du régiment de Moscou, qu'or avait désarmé. Les soldais, tremblants à son aspect, crurent qu'il venait leur annoncer leur arrêt au nom de l'empereur.

Ils défilèrent en silence devant lui, la plupart ha ssant la tête et affectant une contenance humibée, comme si le regard foudroyant de l'empereur les cût atteints l'un après l'autre. Quand ils furent en ligne, on apporta les drapeaux qu'on leur avait returés la veille au soir, et un prêtre se présenta, revêta de ses ornements, pour bénir ces drapeaux que la trahison avait souillés.

A genoux! Jeur cria le grand-duc.

Et il assista, l'air triste et menaçant, à cette nouvelle bénédiction des drapeaux.

— Je me sua fait caution du repentir des coupables, ditil ensuite. Sa Majeste impériale a daugné pardonner; on vous rend vos drapeaux et vos armes; c'est maintenant a vous de mériter votre pardon, en vous montrant dignes de servir notre chere patrie!

Cos paroles, prononces n'une voix grave et severe, passèrent de bouche en bouche et provoquèrent une emotion generale qui se transist en bourras prolonges

Google

La tranqui lité était assez bien retablie a Samt-Peters-bourg, pour qu'on ne jugeât pas necessaire d'y faire entrer différents corps d'infanterie et de cavalerie qui avaient la veille reçu l'ordre de s'approcher de la ville, et qui s'étaient échelonnes aux alentours. Ce fut sans doute un motif de prudence qui conseilla de les renvoyer dans leurs can tonnements respectifs, pour éviter une agglomération le troupes qu'on pouvait, avec raison, considérer comme un danger, à la suite d'une insurrection militaire. On ne fit entrer dans la capitale que le régiment des dragons de la garde pour le service des patrouilles, et on laissa campes dans les environs deux escadrons des hussards et des lan ciers de la garde, qui ava ent ordre d'arrêter toute personne suspecte et d'empêcher ainsi la finte des coupables.

Au reste, la police, dont l'action avait été à peu pres nulle dans la journée précédente, et qui s'était montrée presque indifférente, sinon hostile, au moment du confit, semblait animée maintenent d'un zèle et d'une activite, que lui inspirait le lésir de réparer ses torts et de les faire oublier de le entourait des plus rigoureuses formatités l'entrée et la sertie de la ville, elle exécutait de minutiques perquisitions dans les maisons et elle ne se burnait pas à procéder à l'arrestation des individus qui lui étaient signalés par l'autorité sur le moindre prétexte et en prétant l'oreille à toutes les dénonciations, elle envoyait à la forteresse les gens les plus moffensifs

Il y ent ainsi, dans l'espace de yingt quatre houres, pres de trois mille arrestations, qui aboutirent la plupart, il est vrai, à la mise en liberté des détents.

On put constater, Lès le 27 décembre, que le complut n'avait pas de ramifications sériouses parmi les habitants de Saint-Pétersbourg, car le peuple, au heu le se tenir a l'ecart et de paraître avoir ressenti le contre-coup d'une defaite, se portait en foule, comme à un spectacle, vers la place du Sénat, qui avait été le principal foyer de l'émeute : chacua voulait voir le peu de traces qui restait d'un événement auquel la voix publique donnait même des proportions evagérees : on se montraît les taches de sang sur la neige, les trous de balles dans la façade des édifices, les feux de bivouac à ilemi éteints, et çà et la, sur la Newa couverte d'une glace épaisse, des gouffres que la mitraîtie avait faits et qui ayaient englouti bien des victimes.

On ne parlait, dans la foule, que de l'énergie, du courage, de l'héroïsme que l'empereur Nicolas avant déployés vis-a vis des rehelles. Tout le monde était d'accord sur ce point, qu'il avant prouvé, dans cette termble épreuve, que personne plus que lui n'était digne de porter la couronne. Lue réaction subite et générale s'était faite en faveur du nouveau souverain qui avait si résolument souteau, les armes à la main, ses droits légitimes au trône de Russie.

La foule aurait souhaité s'avancer jusque sous les fenêtres du polais d'Hiver pour solver de ses acclemations le héros de la journée du 26 décembre, mais elle était retenue et refoulée par des piquets de cossques de la garde, qui formaient autour du polais un cordon impénétrable.

La haute société de Saint-Pétersbourg n'avait pas plus de sympathie que le peuple pour la cause de la révolte, mais elle s'abstint cependant de manifester d'abord aucune opinion a l'égard des derniers événements, elle affecta d'y rester étrangère et elle attendit, avant ce se prononcer, que la vérité lui fit mieux connue.

On n'ignorait pas, d'ailleurs, qu'un grand nombre de jeunes gens, appartenant aux meilleures familles de l'empire, avaient eu le malheur de tremper plus ou moins



dans une conspiration dont on ne savait pas bien encore l'origine et le but. Il n'était que trop certain malheureusement que les casemates de la forteresse se trouvaient déjà encombrées de prisonniers, parmi lesquels on citait des fils de généraux, de hants fonctionnaires et d'académiciens, des officiers supérieurs, des littérateurs distingués, des personnages de la cour, des membres du Conseil d'État, et même, disait-on, un senateur.

La nouvelle s'était répandue aussi que l'empereur présida t lui-même aux interrogatoires et faisait compara tre devant lui tous les accuses.

Necolas avait voulu, en effet, se rendre compte par luimême de tous les ressorts secrets de la redoutable conspiration qu'il venait de déjouer, mais qu'il n'avait pas encore entièrement valueue, et, pendant les dix jours qui s'écoulèrent jusqu'à ce que la commission d'enquête fût nommée, il consacra six ou sept heures par jour à l'instruction préliminaire de cette grande affaire criminelle.

Le reste devait à peine suffire aux innombrables occupations personnelles que lui imposait son avenement au trône. Des l'instant qu'il eut accepté le fardeau de l'empire, il s'était mis à l'œuvre avec une ardeur, une patience et une poncualité qu'il ne cessa jamais d'apporter dans les choses de son gouvernement, et l'on peut dire que, durant un règne de trente années, il ne négligea pas un seul jour de remplir l'aborieusement et consciencieusement sa tâche de souverain.

On annonçaque l'empereur Nicolas ne récevrait personne, excepté sa famille et ses ministres, avant les fêtes de Noël. Les ambassadeurs étrangers accrédités auprès de la cour de Russie lui avaient demandé la permission de venir lui présenter leurs hommages et leurs felicitations à l'occasion de

son avénement. Il les fit remercier et il les pris d'attendre quelques jours, en s'excusant d'un retard que motivait l'état de santé des deux impératrices.

L'impératrice Alexandra, en effet, conservait, des émotions de la terrible journée du 26 décembre, une espèce de fieure nerveuse qui la privait totalement de sommeil et qui amenait des crises violentes, lorsque son imagination exaltée lui représentait son auguste époux couvert de blessures et prêt à rendre l'âme. Mais l'empereur était parvenu à la calmer par dégrés, en l'entourant de ses enfants et en lui donnant tous les instants qu'il pouvait dérober aux affaires de l'État.

L'impératrice-mère avait été plus dangereusement malade par suite des mêmes terreurs et des mêmes angoisses. Elle était tombée dans un anéantissement général qui devait feire craindre une congestion. Les médecins avaient pu croire pendant la nuit du 26 au 27 décembre qu'elle était mortellement atteinte. Mais, vers le matin, les symptômes alarmants ayant disparu, on ne doute pas que le rétablissement de l'impératrice Marie ne fût plus prompt et plus complet que celui de son auguste helle-fille.

Quant à l'impératrice Élisabeth, qui était resiée à Taganrog auprès du corps d'Alexandre l'', on s'attendait à recevoir d'une heure à l'autre la nouvelle de sa fin; elle avait même fait ses udieux à la famille impériale dans une touchante lettre où elle se réjouissait de quitter la vie pour se réunir dans la mort à son époux bien-aimé.

Contre tout espoir, le contrier, acrivé dans la matince du 27, apporta un bulletin dans lequel le docteur Stoffregen annonçait qu'il pouvait répondre de la guerison de l'impératrice Élisabeth, et l'auguste veuve, dans une lett e autographe à l'impératrice-mère, confirmuit elle même cette





nouvelle inespérée, en disant qu'elle se sentait la force de vivre jusqu'à ce que les funérailles du défunt empereur eussent été célèbrées à Saint-Pétersbourg.

La mort d'Alexandre I" avait retents en Europe comme un coup de tonnerre : on eût dit que la clé de voûte de l'édifice de la Sainte-Alliance venant de se briser.

Cette mort si imprévue, qu'on supposa d'abord avoir été subite et qui prêtait a usi matière aux conjectures les plus romanesques, les plus calomnieuses, excita dans les pays étrangers les mêmes regrets, les mêmes témoignages de sympathie pour le souverain, pour le grand homme. L'admiration et l'enthousiasme qu'il voyait naître sur ses pas en 1814, quand les peuples et les rois le regardaient comme l'arbitre de a paix du monde, se réveillèrent tout à coup autour de son cercueil. Il n'avait laissé, dans le cœur des peuples, que le souveme de sa sagesse, de sa modération, de se justice et de sa bonté. Pour les rois, il était, il avait été le plus ferme soutien de leurs droits, de leurs intérêts et de leurs gouvernements.

On lut avec plaisir, à Saint-Pétersbourg, l'admirable oraison funébre qu'un éminent écrivain avait consacrée à l'auguste défunt dans le journal officiel du gouvernement français : « La mort de l'empereur Alexandre, disait le Monieur universel, est un de ces évenements qui laissent dans le cœur des peuples un sentiment profond. Souvera n d'un des plus grandes empires du monde, à une des plus grandes époques de l'histoire, son règne et son caractère personnel furer t marqués de ce trait distinctif et unique peut-être, qu'il fut aussi grand par sa modération que par sa puissance qui était sans bornes!

 Cette modération parfaite se montra surtout envers la France, à deux époques successives, où peut-être l'emyrement de la victoire et de la fortune cût excusé quelque ressentiment dans une àme moins élevée. Mais il y avait dans le cœur de l'empereur Alexandre un héroïsme naturel, une aspiration d'humanité, qui le rendaient supérieur à la prospérité comme à l'infortune.

« Aujourd'hui, cependant, le sentiment de sa perte pourrait difficilement nous inspirer des expressions plus éloquentes et plus justes que les paroles dont d'fut l'objet lui-même, en 1814, dans une de ces solenniés littéra res qu'il nonorait de sa présence. Il est assez rare que des louanges prononcées devant un prince ne reçoivent pas quelque alteration dans la double épreuve du temps et de la mort. Mais, ici, on verra que l'oraleur n'était qu'historien et devançait déjà le langage de la postérité. Nous n'ajouterons rien de plus à cette citation :

La magnammité d'Alexandre, dit l'orateur M. Villemain, lans son discours à l'Academie Française, reproduit
a nos yeux une de ces âmes antiques, passionnées pour
la gloire. Sa pu ssance et sa jeunesse garantissent la longue paix de l'Europe. Son héroisme, épuré par toutes les
lumières de la civilisation moderne, semble digne d'en
perpétuer l'empire, de renouveler, d'embellir encore
l'image du monarque philosophe présentre par MarcAurele, et de montrer enfin sur le trône la sagesse armée
d'un pouvoir aussi grand que les vœux qu'il forme pour
le bonheur du monde, »

Ce beau panégyrique out des échos dans toute la presse française, même dans les journairs de l'opposition libérale qui gardait rancune à l'autocrate depuis qu'il avait mis au ban de la Sainte-Alliance les conspirateurs, les revolution na res et les sociétés secrètes.

On prévoyait, généralement en Europe, que la mort

d'Alexandre aurait de graves consequences dans les destinces de la politique européenne, mais un ne soupçonnait pas qu'il pût avoir un autre successeur que son frère Constantin, a qui appartenait la couronne, et par droit d'ainesse, et conformément aux lois qui regissaient la succession au trône dans la famille impériale.

Un mot du roi Charles X, qui fut sincèrement afflige de la perte de son généreux alite, paraît intéquér toutéfois que les hommes d'État s'attendaient à de sérieuses complications au sujet de l'héritage de l'empereur A.exandre : « Dieu fasse, dit-il, que la cour de Russie ne renouvelle pas la triste et sanglante histoire des successeurs d'Alexandre-le Grand »

C'était aussi une hien grande et hien irréparable perte pour la famille royale de Prusse, et surtout pour le roi Frédéric Guillaume, qui n'avait pas de plus cher mi de plus fidele ami. La douleur de ce prince n'était que trop justifiée par la reconnaissance qu'il devait à son auguste bienfaiteur, comme il se plaisait à nommer l'empereur Alexandre qui lui avait conservé sa couronne dans des circonstances bien difficiles et qui n'avait pas peu contribué à placer la Prusse au premier rang des États européens.

Fréderic-Guillaume coona une marque celatante de son respect pour la mémoire d'Alexandre I°, en décidant que toute l'armée prussieune prendrait le deuil à l'occassion de la mort de ce souverain, « qui avait accordé à cette armée une attention si pleine de bienvoillance pendant les années d'une guerre éternellement memorable, disait l'ordre de cabinet dicté par le roi lui-même, et dont la prudence et la sagesse personnelles conduisirent alors les affaires de l'Europe au rétablissement de la paix et de l'ordre, et parvinrent à obtenir ainsi le resultot immense auquel à prine osait-on espérer encore de pouvoir attembre. »

Le roi de Prusse ne savait pas encore, en adressant cet ordre de cabinet au duc Charles de Mecklenbourg-Strelitz, général commandant les granadhers de sa garde, que son gendre le grand-duc Nicolas était l'héritier du trône de Russie, désigné par l'empereur Alexandre et reconnu par le césarévitch Constantin.

### XXXVI

L'empereur Nicolas avait écrit au roi de Prusse, son beaupère, ainsi qu'à ses sœurs, la grande-duchesse héréditaire de Saxe-Weymar et la princesse royale des Pays-Bas, et à son beau-frère le prince d'Orange, pour leur annoncer son avénement et les tranquilliser sur les suites de l'insurrection du 26 décembre; mais il s'était bien gardé de leur faire part des inquiétudes que lui causaient les périls de la situation et qu'il cachait soigneusement aux impératrices.

Rien, d'ailleurs, n'avait transpiré au dehors, de l'enquête provisoire qu'il dirigeait lui-même, dans son cabinet, en présence de son frère Michel et de quolques personnes qui avaient toute sa confiance, pour découvrir les causes et les auteurs d'une conspiration qu'il n'osait pas se flatter d'avoir complétement vaineue dans la journée du 26 décembre

Il avait tout tien de craindre, en effet, une explosion formidable du complot dans les différents centres de l'armée russe, principalement à Toultchine, à Vassiikoff, à Kiew, peut-être à Moscou; il n'était pas même tranquille du côté de la Pologne; il ne doutait pas que les colomes militaires ne fussent bien ôt gagnées par les meneurs, sinon déjà acquises à l'insurrection. C'était donc la guerre civile qui pouvait s'allumer d'un moment à l'autre sur toute la surface de l'empire

L'empereur espérait que les arrestations ordonnées par l'aide de camp général Diebitsch, sous sa propre responsabilité, auraient pu s'effectuer, avant que l'armée ou Sud, commandée par le prince de Wittgenstein, eût commencé à se soulever. Il était très impatient de savoir si l'on avait réussi a s'emparer du colonel Pestel, que les aveux des conspirateurs lui signalaient comme le créateur et le chef de l'Association patriotique du Midi, et qui avait dû lever l'étendard de la révolte en Podolie. Il ne savait pas davantage si ses ordres, pour l'arrestation des frères Mourawies et d'un certain nombre d'officiers de l'armée de l'Ouest, que commandait le comte de Sacken, avaient pu s'executer.

En attendant des nouvelles de la première et de la seconde armée i prenaît des mesures en secret pour défendre la capitale au besoin, et pour opposer un déploiement de forces considérables aux progrès d'une insurrection militaire.

Le tendemain même de l'émeute de Saint-Pétershourg, l'empereur, en prévision des graves éventualites qu'il pouvait craindre, avait songé à former sa maison militaire, et it avait choisi spontanément les officiers qui s'étaient distingués en quelque sorte sous ses yeux pendant la journe du 26. Dans plusieurs ordres du jour, il nomma d'abord ses aides de camp généraux et ses aides de camp : parms ces dernière, il n'oublia pas de faire figurer ceux qui ava ent rempli les mêmes fonctions aupres de sa personne lorsqu'il était strand-due.

Les aides de camp genéroux de l'empereur furent le general Voinoff, commandant le corps de la garde; le genéral



Soukine, commandant de la forteresse de Saint-Petersbourg; tes treutenants genéraux Demidoff et Bachoutsky; les généraux majors Tchitcherine, Soukhozanet, Chenchine, Golovine, Neidhart, Sazonoff, Ouchakoff, Strékaloff, Martinoff, Voropanoff, Isienieff, Chipoff, Friedricks et Bistrom; les aides de camp d'Adlerberg, Simansky, Mikouline, Prianischnikoff, Stregelmann, Albrecht, Perowsky, de Sass, Lazareff, Stürler, Arbousoff, Wesselowsky, Dewitte, Moller, Kaveline, Chérémetieff, Hartong, Lanskof, de Lieven, etc.

La plupart des a des de camp nommés, qui devaient con server leurs autres grades, étaient colonels; quelques-uns n'étaient que capitaines ou simples lieutenants dans les régments de la garde.

L'empereur, pour témoigner sa reconnaissance à ces régiments qu'il avait en personne commandes dans la journée du 26, daigna .eur annoncer que, en souvenir de leur belle conduite, il prenait le titre de chef des régiments de Préohragensky, de Semenowsky, d'Ismaïlowsky, des grenadiers et du bataillon des sapeurs de la garde. Il voulut aussi que le grand-duc héritier prit le titre de chef du régiment de Pavlowski.

Rien ne fut changé alors dans le personnel des hauts fonctionnaires du gouvernement, et, en dépit des fables qu'on avait répandues dans le monde de la cour sur la nomination d'un nouveau ministère, les ministres d'Alexandre les continuérent leur service aupres de l'empereur Nicolas, qui leur dit, à plusieurs reprises, qu'il aimait à se persuader, en travaillant avec eux, que son auguste frère n'avait pas encore cessé de régner.

Par un ukase du 17 décembre (29, nouv. st.), il avait appelé le grand-duc Michel à sièger au Conseil de l'Empire, « en temograge, disait l'ukase, de notre confiance

particulière dans le zè e et le dévouement qu'apporte aux intérêts de notre couronne et de la patrie notre frère bien aimé, » On connaissait depuis longtemps l'affection et l'intimité qui unissaient les deux frères depuis eurenfance; on ne fut pas étonné d'apprendre que les dermers événements, dans lesquels le grand-duc Michel avait montré tant de dévouement et de zèle pour soutenir les droits du nouvel empereur, n'avaient fait que fortifier les lieus de leur ami tié et de leur confiance réciproques.

Ce fut là, aux yeux des hommes intelligents, la preuve la moins équivoque du consentement libre et inébrantable du césarévitch à la transmission du pouvoir impérial dans les mains du grand-due Nicolas, car personne n'ignorait que le grand-due Michel avait pour son frère Constantin une tendresse presque fibale et un attachement sans homes.

On ne se lassait pas cependant de faire circuler de fausses nouvelles, qui trouvaient de l'écho parmi les familles où l'on avait le plus à redouter les résultats de l'enquête sur le complot du 26 décembre.

On persistant, par exemple, à dire que le grand-duc Constantin protestant contre l'usurpation de l'empereur Ni colas; on croyant savoir que sa protestation avant été formulée dans un manifeste qu'on attendant de Varsovie, mais qui n'arrivant pas. On assurant aussi, sans aucune preuve, que la prestation du serment à l'empereur Nicolas avait reacontré à Moscou une opposition génerale; ou parlait également de graves désordres qui auraient éclate à Tyer.

En outre, des gens qui se disment bien informés affirmaient que les colonies m lita res de Novogorod s'etaient revoltées au cri de Vive l'empereur Gonstantin! On allait jusqu'à reconter que la secon le ermée marchest sur Soint Petersbourg pour y faire reconnaître l'autorité de l'herdier légiture d'Alexandre I<sup>ee</sup>.

En même temps, on répandait les bruits les plus inquietants ou sujet des révélations que les premiers interrogatoires des accusés avaient déjà produites : les instigateurs et les complices de la conspiration étaient partout, disniton, dans tous les corps d'armée et surtout dans l'état-major général, dans toutes les administrations civiles, dans la noblesse, dans le Sénat et même dans le Conseil de l'Empire.

Pour arrêter ces calommes, qui excitaient une sourde émotion, l'empereur jugea utile de publier un mamfeste dans lequel il exposait sincèrement le résultat de l'enquête régulière, qui n'avait commencé que depuis deux jours, car la commission extraordinaire, appelée à instruire l'affaire du 26 (14) décembre, avait reçu ses pouvoirs d'un ukase en date du 17/29, quoique la plupart des prévenus enseent é é déjà interrogés par l'empereur lui-même.

Cette commission, essentiellement nulitaire, placée sous la présidence du comte Alexandre Tatisteheff, ministre de la guerre, se composait de limit membres seulement : le grand-duc Michel, le prince A exandre Galitsyne, conseiller prive actuel, et des aides de camp genéraux Alexandre Tchernycheff, Golémsteheff- kontonsoff, Benkendorff, Levachoff et Potapoff.

C'était un énuneut jurisconsulte, Dmitri Bloudoff, qui devait être le secrétaire de la commission, et qui, en cette quabté, dirigea indirectement les travaix de l'enquête

Voici le manifeste destiné à imposer silence aux rumeurs mensongères et a rassurer l'opinion publique :

- » Par la grâce de Dieu, Nous, Nicolas I<sup>r</sup>, empereur et autocrate de toutes les Russies, etc.,
  - $\kappa$  A tous Nos liceles sujets, savoir faisons :





- " Le déplorable evénement qui a troublé la journée du 14-26 décembre, cette journée où Notre manifeste annon-çait à Nos peuples que Nous venions de monter sur le trône, est connu dans tous ses détails par la relation que Nous en avons fait publier.
- « Au moment où les premiers corps de l'État, tous les fonctionnaires militaires et civils, le peuple, les troupes Nous juraient unanimement obéissance et fidélité, et, réunis dans les temples du Seigneur, appelaient sur Notre règne les bénédictions divines, une poignée de factieux, s'opposant à cet acte national, osa braver les lois, l'autorité, la discipline militaire. Pour dissiper la tourbe des rebelles, il failut employer la force. Tel est, en peu de mots, cet événement tout entier. Peu important par lui même, il ne l'est que trop par son principe et par ses conséquences.
- Mais, quelque douleur qu'elles Nous causent, nous y retrouvons les impénétrables voies de la Providence, qui punit le ma., et qui, de ce mai même, fait sortir le bien. A la seule vue des premiers résultats de l'onquête dont les troubles du 14/26 sont l'objet, dans le mouvement qui les a produits, deux classes d'hommes se font reconna tre : les uns n'étaient qu'égarés, ils ignoraient le complot; les au tres, véritables conspirateurs, les ont conduits.
- « Que voulaient les hommes égarés? Garder la foi de teurs serments. Tous les artifices avaient été mis en œuvre pour leur faire croire qu'ils défendaient le trône, et, sous l'ampire de cette idée, ils n'ont pu se rendre à aucune persuasion.
- « Que voulaient les conspirateurs? Les mots sacrés de fidélité, de serment, d'ordre légitime, le nom même di cesarevitch et grand-due Constantin n'étaient pour eux que des prétextes de trabison. Ils voulaient profiter du

Google

UNIVE

moment pour accomplir leurs crummels desseins, res desseins longtemps tramés, longtemps médités, longtemps múris dans les ténèbres, et dont le gouvernement n'avait qu'en partie pénétré le mystère; ils voulaient bouleverser l'empire, et sur ses ruines inaugurer l'anarchie.

- · Quels étaient leurs moyens? L'assassinat.
- Leur première victime sut le gouverneur militaire coute Miloradovitch. Celui qu'au champ d'honneur le sort des armes avait respecté dans coquante batailles a péri sous le ser c'un assassin. Ce meurtre n'a pas été le seul : le colonel Stürler, commandant du régiment des grenadiers du corps, lué, le général-major Chenchine, le général-major Friedricks, et d'autres, grièvement blessés, ont scellé de leur sang leur fidélité à l'honneur et au devoir.
- \* Entrainés dans le mouvement, les soldats des compagnes séduites n'ont participé à ces attentats, ni de fait, mi d'intention. Une enquête sévère m'en a donné la preuve, et je regarde comme un premier acte de justice et comme une premiere consolation de les déclarer innocents. Mais cette même justice me défend d'épargner les coupables. Tous ceux dont le proces s'instruit et qui seront reconnus coupables submont un shâtiment proportionné à leurs crimes.
- « D'apres les mesures déjà prises, le procès, le châtiment, embrasseront dans toute son étendue, dans toutes ses ramifications, un mal, dont le germe remonte à plusieurs années, et, j'en ai la confiance, its le détruiront jusque dans sa racine, ils purgeront de cette contagion étrangère le sot sacré de la Russie, ils feront disparaître cet odieux mélange de tristes vérités et de soupçons gratuits qui répugne aux âmes nobles, ils tireront à jamais une ligne de démarcation tranchante et meffaçable entre l'amour de la

patrie et les passions revolutionnaires, entre le desir du mieux et la fureur des bouleversements; ils montreront au monde que la nation russe, toujours fidèle à son souverain et aux lois, repousse les secrets efforts de l'anarchie comme elle a repoussé les attaques ouvertes de ses ennemis déclarés; ils montreront comment on se delivre d'un pareil fiéau, et ils prouveront que ce n'est point partout qu'il est indestructible.

- « Nous avons droit d'espérer et d'attendre ces résultats salutaires de l'attachement que toutes les classes de Nos sujets témoignent à Notre personne et à Notre trône. lu milion des événements du 14/26, Nous avons trouvé avec joie, avec reconnaissance, dans les habitants de la capitale, autant d'affection que de zele ; dans les troupes, le plus impatient désir de châtier la revolte au premier signal. du monarque; dans leurs chets, le plus sincère dévouement, inspiré par un sentiment profond d'honneur et d'amour pour nous. Parmi eux s'est distingué le comte Miloradovitch, soldat intrépide, habile capitaine, chef constamment aimé, terrible dans la guerre, doux dans la paix, administrateur plein de justico, ardent à remplir les ordres de son souverain, fils dévoné de l'Église et de la patrie; il est tombé sous les coups d'une main lâche et perfide, oin des champs de bataille, mais il est tombé victime du zele qui l'avait toujours animé , il est tombé fidele à son devoir, et désormais, Jans les annales de la Russie, sa ménoire est impérissable.
- « Donné à Saint-Pétersbourg, le 19° jour (31, nouv. st ) du mois de décembre de l'an de grâce 1825, et de Notre regne la première année.

S. NICOLAS, 20



Ce glorieux hommage, rendu à la mémoire du brave genéral Miloradovitch, avait suivi de près ses obséques qui furent célébrées, aux frais du tresor impérial, avec la plus grande pompe et avec les homneurs militaires dus à son rang. L'empereur Nicolas assista en personne, avec le grand-duc Michel, à la messe funcbre chantée dans la cathédrale de Notre-Dame de Kasan

Après que la dépouille mortetle de l'illustre défant eut été déposée au monastère de Saint-Alexandre-Newsky, le général Golenistcheff-Kontousoff, qui occupait, à titre provisoire, le poste de gouverneur général de Saint-Petersbourg, fut confirmé dans ses fonctions où il avait eu dejà plus d'une occasion de faire preuve de zèle, de fermété et de savoir-faire.

On avait enfia des nouvelles de Novogorod et de Moscou, et ces nouvelles étaient aussi bonnes qu'on pût les souhaiter. Le serment de fidélité à l'empereur Nicolas avail été prêté partout sans trouble et sans hésitation dans les colonies militaires comme dans la vieille capitale des tzars.

Le prince Dmitri Galitsyne, gouverneur général de Moscou, administrateur éclairé et prudent, pouvait se féliciter d'avoir obtenu cet heureux résultat, sans que la tranquillité de la ville eut été un seul instant compromise. Par ses ordres, le 30 décembre, aux sons de la grosse cloche du Kremlin, le sénat et les fonctionnaires civils et militaires s'étaient réunis dans la cathédrale de l'Assomption, au milien d'un immense concours de falèles.

L'archevèque Philarète, revêtu de ses habits pontificaux, avait paru, accompagné de son clergé et portant une boîte d'argent qu'il déposa avec respect sur une table devant les portes du sanctuaire. Il resta quelques instants plongé dans un pieux et triste recue llement, les youx fivés sur cette



Org I UNIVERSITY - 1 . 1 holte d'argent qui renfermait les dermères volontés de son bien-aimé maître, feu l'empereur Alexandre; puis, relevant la tête et se tournant vers l'assistance, il prononça d'une voix fente et distincte cette éloquente allocution que les sanglots étouffés de l'auditoire interrompaient par intervalles:

- c Prètez l'oreille, & Russes! s'écra-t-il; trois ans se sont écoulés depuis que ce temple saint, choisi pour le sacre de nos monarques, et ce vase exposé à vos regards, renferment la volonté suprême, la volonté dernière de l'empereur Alexandre. Les gardiens de ce dépôt auguste n'ont point osé soulever, avant le temps, le voile dont il avant plu au défunt de le couvrir.
- « Il n'arriva que trop tôt, le moment douloureux où nous devions chercher les dermères volontés du souverain qui avait terminé sa noble et glorieuse vie; mais nous fûmes longtemps à ignorer que ce moment était venu.
- « Héritier des vertus et de la magnammité d'Alexandre, Nicolas s'était empressé d'appeler à l'empire son frère slué le grand-duc Constantin, et avait ordonné en même temps que le testament de feu l'empereur demeurât sous le voile qui en gardait le mystère. Sans donte il nous était donné de le pressentir, ce secret qui renfermant un acte ajouté aux lois antérieures sur l'ordre de succession au trône; mais, en le divulguant alors, n'aurions-nous pas déchiré le cœur de tout sujet fidèle, par un cruel et inévitable partage d'affections et de dévouement? Que nous restait-il donc à faire dans ces graves circonstances?
- a Ame bienheureuse d'Alexandre, tu as jugé nos intenuons, tu as reconnu que se seul gage de fidélité qu'il nous fût possible d'offrir à ta mémoire était de veiller religieusement sur se dépôt confié à notre garde, de l'envelopper



de notre silence, et d'ensevelir un auguste secret au fond de ce vase, ainsi que dans un tombeau, jusqu'à l'instant marqué par la Providence où il serait permis de le faire connaître à la face du monde

- « Dans ses décrets adorables, le Roi des rois a hâté l'heure de la décision Tous les obstacles ont disparu, et la volonté d'Alexandre va sortir vivante de son tombeau pour nous révéler notre avenir.
- a Russes, vous avez trouvé pendant vingt-cinq années le bonheur dans l'accomplissement de cette volonté souveraine : vous allez l'entendre une dernière fois, mais, cette fois encore, vous y trouverez votre félicité. »

Après ce discours, la bolte fut ouverte; l'archevêque en tira le pli cacheté qu'il y avait ensemé de sa propre mein trois années auparavant; les cachets reconnus intacts, il les brisa en présence de l'assemblée et lut lui-même à haute voix les divers documents que contenait l'enveloppe, savoir le mainfeste de l'empereur Alexandre et l'acte original par lequel le grand-duc Constantin avait renoncé à tous ses droits à la couronne, au profit de son frère puiné Nicolas Ensuite, tous les assistants prétèrent serment de fidelité au nouvel empereur, entre les mains de l'archevêque.

L'a courner du comte de Sacken arriva, le 3 janvier 1826, à Saint-Pétersbourg : le général en chef de la première armée ou armée de l'Ouest annonçait à l'empereur que les différents corps de cette armée avaient prêté serment et que tout s'était passé dans un ordre parfait. La plus grande tranquillité régnait à Kiew, où des conciliabules politiques avaient été signalés pourtant, lorsque la nouvelle de la mort d'Alexandre était parvenue dans cette ville; il y avait encore, parmi que lques groupes d'officiers, disait le comte de Sacken, un reste d'émotion et de défiance.

L'empereur apprit aussi, avec salisfaction, que la ceretnome du serment n'avant pas rencontré d'opposition dans l'armée de Finlande. Mais on ne savait men de la seconde armée ou armée du Sud, commandée par le comte de Wittgenstein, ni de l'armée de Pologne, et les bruits malveillants continuaient à circuler.

L'empereur décida donc que les réceptions officielles n'auraient pas lieu, comme à l'ordinaire, le jour de Noël. la santé, encore altérée des deux imperatrices, était d'ail-leurs un prétexte suffisant pour deroger à l'usage.

Les fêtes de Noël n'en furent pas moins célébrées avec beaucoup d'éclat, d'autant plus que cette grande solennité religieuse coïncide avec la commémoration annuelle de la campagne de 1812. On avait momentanément quitté le deuil à l'occasion des fêtes, et la cour, les généraux et officiers de la garde et de l'armée présents à Saint-Pétersbourg, les hauts fonctionnaires et une feule de personnes de distinction assistèrent au service Jivin et au Te Deux dans la chapelle du palais d'Hiver.

L'empereur n'était peut-être pas sans inqu'étude sur les complications imprévues qui pouvaient se produire en Pologae, maigré l'énergique autorité du césarévitch, car il avoit appris, par les interrogatoires des accusés du 26 décembre, l'existence redoutable des sociétés secrètes polonaises. Il ne voulut pas, toutefois, laisser croire qu'il cût des doutes à l'égard de la lidelité de ses sujets polonais, et il leur adressa, en date du 25 decembre (calendr. russe), un manifeste où il leur exprimait en ces termes ses sympathies et sa généreuse confiance.

 Polonais, nous avons déjà déclaré que notre désir in variable est que notre gouvernement ne soit qu'une continuation de relai de l'empereur et roi Alexandro I\*, de





glorieuse mémoire, et nous vous déclarons que les institutions qu'il vous a données resteront sans aucun changement En conséquence, je promets et je jure devant Dieu que j'observerai l'acte constitutionnel et que je mettrai tous mes soms à en mainteur l'observation.

Priez le Tout-Puissant de nous bénir; aidez-nous par des services et accordez-nous la confiance que nous atten dons de vous comme une portion précieuse de l'héritage que nous a laissé l'empereur que nous pleurone, pour que nous remplissions exactement les devoirs difficites qu'il nous a imposés. Soyez assurés, en retour, que, pénétré des mêmes sentiments, nous vous donnerons les preuves les plus sincères de notre affection royale »

Par un ordre du jour, joint à ce manifeste, il maintenait le géneral prince Zafozenck dans sa dignité de vice-roi ou lieutenant général du royaume de Pologne, en déclarant que tous les employés de l'administration civile et militaire seraient maintenus également dans leurs fonctions.

Il n'avait pas attendu la nouvelle du serment prété par les colonies militaires, pour leur témoigner des sentiments de bienveillance dans cet ordre du jour, qui rapppela combien il avait en part à leur création et à leurs progrès :

- « Soldats des colonies militaires,
- a Vous avez déjà eu connaissance de mon ordre du jour du 15 de ce mois, par lequel, partageant avec les braves armées russes l'affliction, causée par le malheur affreux qui nous a tous atteints, j'ai accordé aux régiments de la garde les uniformes que portait l'empereur Alexandre I<sup>er</sup>, de glorieuse mémoire
- Ma profonde vénération pour la memoire de l'empereur, notre père et bienfaiteur, me porte a m'adresser directement à vous, soldats des colonies militaires!



- Vous avez été organisés par l'empereur Alexandre I'', et plus d'une fois votre rèle et vos efforts ont reçu pour recompense les témoignages de sa haute satisfaction. L'existence de vos colonies développe le but de ses intentions salutaires, et l'heureuse situation dans laquetle vous vous trouvez placés est le fruit des soins paternels qu'il vous consacrait.
- « Partageant dans toute son étendue la pensée bienfaisante qui a créé les colon es militaires, j'affermirai votre bien-être et, en témoignage de ma bienveillance, je vous fais présent de l'uniforme que feu l'empereur était dans l'habitude de porter.
- « Cet uniforme sera conservé au régiment des grenadiers du comte Araktchéieff, le premier qui au reçu un établissement colonisé, et sera déposé dans la chapelle dudit régiment, pres du portrait de l'empéreur, fondateur des colon es militaires.
- « Soldats! joignez ce monument au monument immortel de votre fondation qu'il soit à jamais le gage de ma bienveillance pour vous, et qu'il vous guide dans le chemin de la fidélité au trône!

#### « Nicolas

e Scint-Pétershourg, 22 décembre 1835 [2 janvier 1836, nouv. et.). »

Les nouvelles de l'armée de l'Ouest arrivèrent enfin et firent cesser toutes les rameurs fâcheuses qu'en colportait jusque dans le palais impérial. Il y avant bien en une certaine agitation à Toultchine, à Viatka, à Vassilkow, mais tout s'était borné à ces réunions bruyantes dans lesquelles les officiers manifestaient de la répugnance à prêter un second serment qui annulerant le premier. Ce serment avait eté néanmoins prêté partout sans résistance, quoique avec





froideur. « Les ordres du baron Diebitsch, relatifs à l'arrestation du colonel Pestel et de plusieurs de ses complices. Étaient exécutés ou allaient l'être, disait le comte de Wittgenstein; Pestel avait même été envoyé, sous bonne garde, à Saint-Pétersbourg. »

Un courrier de Varsovie apporta aussi des nouvelles non moins rassurantes.

Le grand-duc Constantin, qui s'était tenu constamment renfermé dans le palais du Belvédere depuis la mort de son auguste frere, avait repart en public pour recevoir en personne le serment de fidélité des troupes russes et polonaises, au nom de l'empereur Nicolas, dont l'autorité était désormais reconnue en Pologne comme en Russie.

Cette heureuse nouvette se trouvait confirmée par cette admirable lettre que le césarévitch écrivait à l'empereur:

### « Sire,

- « C'est avec joie et attendrissement que j'ai eu le bonheur de recevoir le rescrit qui m'annonce l'heureux avénement de Votre Majesté Impériale au trône de vos ancêtres.
- « La volonte du souverain régnant par la grâce de Dieu est sacrée pour notre bien-aimée Russie, comme elle doit l'être pour toute nation qui envisage la force des institutions comme un bienfait de la Providence. Votre Majesté Impériale, en exécutant la volonte de feu l'empereur, n'a fait que suivre les dessems du Roi des rois, dont la divine Providence régit et inspire les actes des souverains d'ici-bas, dans toutes les circonstances graves comme celle qui vient de se présenter.
- « La volonté sacrée de feu l'Empereur a donc été accomphe. En contribuent à son accomplissement, je n'ai fait

que mon devoir, le devoir de sujet fidèle, de frere dévoue, de Russe, fier et heureux d'obeir à Dieu et à son souverain.

- Le Tout-Puissant, dont la sollicitude pour la Russie et pour ceux qui la gouvernent est constante, et qui verse les trésors de ses bienfaits sur une nation toujours fidèle aux lois divines, sera votre guide et votre sout en, ô très gracieux souverain.
- « Si mes faibles moyens, que je dépose aux pieds du trône, peuvent alléger le fardeau du pouvoir qui vous a éte remis par Dieu, c'est par mon devouement sans bornes, ma fidélité, mon obéissance et le zèle que je montrerai à remplir les ordres de Votre Majesté Impériale, que je veux les utiliser.
- a Je supplie le Tout-Poussant de conserver votre précieuse santé, de prolonger vos jours et de transmettre aux générations futures la gloire de votre nom, gloire qui est aussi celle de l'Empire de Russie.
  - Très gracieux souveram'
     « de Votre Majeste Imperiale,
     « le plus fidèle sujet.
    - « CONSTANTIN.
  - w Varsovie, 20 décembre 1825 (177 janvier 1826 p

L'empereur, qui avait fait notifier son avénement aux poissances étrangères, se sentait dès lors assez solidement étable sur le trône pour leur faire connaître la ligne pobtique qu'il voulait suivre. Il accorda donc une audience aux ambassodeurs et aux ministres de ces puissances, qui avaient demandé a lui offrir leurs félicitations. Il les reçut avec la plus gracieuse aménité et il les requercia de nouveau,



Organ UNIVERSITY O 4 - - A avec cordialité, d'avoir bien voulu, pendant la fatale émeute du 26 décembre, s'intéresser a sa cause qui était celle de la sainte Russie et du trône impérial.

Il prit de là occasion de prononcer tout un discours que lui suggéra la circonstance et qu'il improvisant avec autant de netteté que de chaleur.

Il parla de la répugnance qu'il avait ene à employer la force pour étouffer l'insurrection; il exprima la douleur que lui avait causée cette cruelle nécessité de défendre la loi et de sauver l'État au prix du sang de ses sujets égarés; il ne cacha pas la profonde affliction qu'il éprouvait en se voyant obligé de sévir contre les auteurs d'un complot qui s'attaqualt à l'existence même de l'empire et qui, s'il eut triomphé, devait replonger le pays dans la barbarie, sous prétexte d'affranchissement et de liberté.

Il exposa ensuite avec beaucoup de franchise les principes d'ordre et de paix qui lui serviraient de règle pendant son règne; il manifesta le désir de voir continuer des relations amicales entre les grandes familles de la société enropéenne; il invoqua, à cet égard, la solidarite qui devoit exister entre les chefs de ces familles et les peuples que Dieu leur avait donnés à gouverner, puisque, d.t-il, le bonheur des gouvernants et des gouvernés dépendait de l'union intime de leurs droits et de leurs devoirs réciproques! Quant à lui, en protestant de son respect pour les traités, il declara qu'il s'efforcerait de marcher sur les traces de son auguste frère fou l'emperour Alexandre, et qu'il n'avait rien de plus à cœur que de travailler, comme lui, au repos et à la prospérité de l'Europe.

Il termina en disant qu'il avait charge son ministre des affaires étrangères de remettre aux représentants des cours étrangères accrédités aupres de la cour de Russie une note diplomatique qu'il les priait de faire parvenir à leurs gouvernements.

Cette note, rédigée par l'empereur lui-même, leur fut remise, en effet, le lendemain, elle était ainsi conque.

« Appelé à succéder à l'empereur Alexandre, l'empereur Nicolas hérite aussi des principes qui ont présidé a la politique de son auguste prédécesseur, et Sa Majesté Impériale a fait preseure à ses ambassadeurs, ministres et agents auprès des puissances étrangères, de leur déclarer que, marchant de tout son pouvoir sur les traces du souverain dont et e pleure la perte, elle professera la même fidél té aux engagements contractés par la Russie, le même respect pour tous les droits que consacrent des traités existants, le même attachement aux maximes conservatrices de la paix genérale et des liens qui subsistent entre toutes les puissances.

« En retour, l'Empereur se plait à espérer de leur part les mêmes dispositions à entretenir ces rapports d'intime amitié et de confiance mutuelle qui, établis et maintenus sous l'empereur Alexandre, ont donné dix années de repos à l'Europe. »

Au sortir de cette auchence, qui laissa une impression profonde dans l'esprit de tous les assistants, le comte de la Ferronnais, ambassadeur de France, encore sous le prestige de l'admiration que lui avait inspirée le discours de l'empereur Nicolas, écrivait à son ami le vicomte de Chateaubriand : « Je viens de voir Pierre le Grand civilisé. »

## HAXXX

Depuis la nuit qui suivit l'insurrection, l'empeseur n'avait pas discontinué, pour ainsi dure, d'interroger lui-même, avec une infatigable perséverance, les prévenus qu'on lui amenant aussitôt après leur arrestation

Le premier interrogatoire de chacun d'eux ne durait que quelques instants, et servait seulement à constater l'identité du prisonnier, car la commission d'enquête avait eu, dès le commencement de ses opérations, une liste très ample des membres affiliés de la Société patriotique du Nord, et, par conséquent, des principaux complices de la conspiration, qui avait été ourdie dans les conciliabules de cette société secrète.

A la suite de ce premier interrogatoire, l'accusé était envoyé à la forteresse, où, sans pouvoir communiquer avec qui que ce fût, il attendant que l'empereur le fit revenir pour être interroge à nouveau et confronté avec ses complices ou ses accusaleurs.

Les journées ne suffisaient pas à ces interrogatoires compliques et minutieux, qui se prolongement toujours bien avant dans la nuit

Les interrogatoires avaient heu dans le calimet même

de l'empereur, qui ne se lassait pas d'y assister en personne, et souvent de les diriger d'une manière indirecte. C'était le comte Alexandre Tatistcheff, ministre de la guerre, qui, en sa qualité de président de la commission d'enquête, interrogeait les accusés; mais les questions qu'il leur acressait avaient été posees d'avance par l'empereur, et quelquefois l'auguste témoin de cette enquête préluninaire prenaît la parole avec l'accent du reproche ou de la douceur pour obtenir des aveux plus catégoriques, et pour indiquer aux coupables qu'ils pouvaient encore, par le repentir, se recommander à sa clémence.

On avait essayé d'abord de dissuader l'empereur d'être présent aux interrogatoires, en alléguant que les prévenus seraient frappés de terreur à son aspect, et que l'instruction de l'affaire en souffrirait beaucoup. On fit valoir aussi, pour éloigner le souverain des séances de l'enquête, la fatigue inouie qu'il aurait à subir s'il voulait suivre les travaux et y prendre part personnellement. Quelques hauts personnages, qui avaient le malheur de compter des parents et des arris au nombre des coupables, espéraient, en les dérohant à la vue de l'empereur, les soustraire a la justice, ou du moins attéruer les charges qui pesaient sur eux.

Mais Nicolas déclara nettement qu'il entendait instruire lut-même, en quelque sorte, un procès criminel qui touchait particulicrement aux intérêts de sa couronne et de sa personne; il avait besoin, dit-il, pour eclairer la marche de son gouvernement, de connaître a fond le but du complet et les projets des conjurés, il devait aussi apprécier, par son propre jugement, le degré de culpabilité de chacun des accusés; il assisterait donc à tous les interrogatoires, sans regarder à la fa igue et à l'ennui que pouvait entraîtier le zèle qu'il mettrait à remplir son devoir

— Je n'ai pas le droit, ajouta-t-il avec tristesse, de commencer mon règne par une amnistie générale; il faut que les coupables soient punis; mais, pour suivre les mouvements de mon cœur et l'exemple de mes glorieux ancêtres, j'aimerais mieux perdonner à dix coupables que de faire tomber le châtiment sur un innocent.

Cette belle parole de l'empereur Nicolas émut d'admiration ceux qui l'entendirent, et fut recueillie textuellement plus tard dans le rapport de la commission d'enquête.

On avait déjà pu se convaincre que l'empereur, toin de vouloir augmenter le nombre des coupables, cherchait, au contraire, à mettre bors de cause ceux que leur jeunesse, leur repentir ou quelque autre motif recommandaient à son indulgence. Il fit sortir de prison un grand nombre d'officiers qui n'avaient marqué dans l'insurrection que par un refus de serment, plus ou moins ostensible, et qui ne s'é taient associés qu'un moment au parti de la révolte; il ordonna aussi de ne pas inquieter ceux dont les noms ne figuraient pas sur les tistes des sociétés secrètes, et qui n'avaient pas cté mèlés directement à la conspiration, quoiqu'ils se fussent plus ou moins compromis, soit par des paroles, soit par des actes imprudents.

On assure même que l'empereur, qui avait eu le chagrin de trouver parmi les coupables, ou du moits parmi les prévents, trois personnes de son entourage, qu'il avait honorées de sa confiance, voulut absolument les sauver et leur donna une mission temporaire qui les éloignait de Saint Péterbourg pendant l'instruction du proces, pour empêcher le soupçon de les atteindre et pour les couver ainsi d'une espèce de sauvegarde éclatante.

— Je voux les croire innocents, dit-il au president de la commission d'empièle; mais, cussent-ils a se reprocher



une partie des faits qu'on leur impute, ils seront assez punis en sachant qu'on a pu les accuser d'ingratiture envers moi, et que je leur ai pardonné.

Le lendemain du 26 décembre, un des plus braves aides de camp généraux de l'empereur, le commandant du premier corps de cavalerie de réserve, se préserte au palais, en grand uniforme, accompagné d'un jeune officier, qui le suit, la tête basse, sans épaulettes et sans épée.

L'aide de camp général fait annoncer à Sa Majesté qu'il lui amène un des rebettes de la veille.

- --- Sire, dit il en retenant à peine ses larmes, voici un des malheureux qui étaient hier sur a piace du Sénat. Je le hyre au châtiment qu'il a mérité, et je le désavoue pour mon fils.
- Général! répond l'empereur touché de cette preuve stoique de fidélité et de dévouement, il est bien jeune, il a le temps de se corriger. Au reste, ajouta-t-il en fermant la bouche à l'accusation, ne me dites pas quels sont ses torts, je désire les ignorer, et je vous remets le soin de le pumir.
- Si Votre Majesté a l'intention de traiter favorablement ce misèrable, reprend le père irrite, qu'elle le fasse mettre sous bonne garde, car, moi, je ne lui pardonnérais pas et je le tuerais de ma main.
- Eh bien' je lui fais grâce, réplique l'empereur en se tournant vers le jeune homme, qui est prêt à tomber à ses genoux, et je vous pric, général, je vous ordonne de suivre mon exemple.
- Jamais! s'ecrie le vieilland en cachant sa figure dans ses mains. Votre Majesté peut faire grâce au coupable, mais elle ne peut me rendre un fils que je renie et qui n'est pius digne de porter mon nom.

Plus and, l'empereur fit rentrer ce jeune homme dans la garde et lui accorda de l'avancement pour réconcilier le père avec le fils.

Ce dernier racontait souvent depuis avec émotion que, dans cette scène sublime où son père l'avait amené confus et tremblant devant l'empereur, il se serait fait justice à lui-même, quoique sa faute fût peu grave en réalité, si on lui eût laissé son épée lors de sa comparution en présence de son souverain et de son juge

Le jour suivant, l'empereur donna une nouveile preuve plus frappante encore de son équité, et peut-être aussi de sa clémence.

Il reposalt, après avoir passe la nuit entière à interroger des accusés, quand on amena de grand matin au palais d'fliver un prisonnier que la police venait d'arrêter en vertu d'un ordre émané de la commission d'enquête. C'était un officier d'une hauts distinction, fils unique du prince Arcad us Souwaroff Italiasky et petit-fils du grand Souwaroff.

On l'accusait, à cause de ses relations avec le prince Odoïewsky, comme lui cornette aux gardes à cheval, d'avoir propagé un esprit de révolte dans son régiment et de s'être mis à la tête des rebelles dans la journée du 14.

En attendant que l'empereur fût evei.lé, le jeune Souwaroff était gardé à vue dans une petite chambre qu'on lui avait donnée pour prison.

On l'avertit, à huit heures du matin, que l'empereur le faisait mander. I. ent à traverser, sous l'escorte de quelques soldats, les antichambres remplies d'aides de camp, de généraux et de grands fonctionnaires, qui l'accueillirent avec des visages froids et dédaigneux, ou qui affectérent de ne pas la reconnaître.



Il fut introduit chez l'empereur, qui lui cria en l'apercevant :

- Souwaroff! Souwaroff! est-ce ainsi que vous déshonorez un nom que toute la Russie révère!
- Ah! Sire, comment ai-je pu m'attirer un tel reproche? répondit le prince avec un amer sentiment de douleur et de fierté; je suis prêt à subir mon sort, mais je ne crois pas avoir men fait qui puisse justifier la colère de Yotre Majesté.

Ators l'empereur, que l'air et le ton de franchise du jeune homme avaient déjà bien disposé en sa faveur, lui fit part des soupçons qui s'élevaient contre lui, et ne lui cacha pas les dénonciations auxquelles son intimité avec le prince Odoïewsky avait servi de prétexte.

Le prince Alexandre Souwaroff n'essaya pas de mer qu'il fût l'ami du prince Odoïewsky; il déclara toutefois que ce prince ne lui avait jemais parlé d'un complot contre la famille impériale. Il répondit ensuite, avec calme et fermeté, a toutes les questions de l'empéreur

Et comme l'empereur insistant sur les fréquentes visites que Souvaroif rendeit au prince Odoïewsky, et qui avaient dû le mottre en rapport avec les principaux conjurés, le jeune homme convint, en effet, qu'il avait réncontré chez son ami plus d'un personnage suspect, mais qu'il ne s'était lié avec aucun; il reconnut aussi, sans bésiter, qu'on partait librement dans ces réumons, trop librement peut-être, sur les affaires politiques, mais il ajouta qu'on n'avait jamais rien dit en sa présence d'hostile ni d'injurieux contre la famille impériale.

- Et Votre Majesté, s'écria-t-il avec un noble élan, peut être sûre que je ne l'eusse pas souffart!
  - Bravo! d.t Nicolas en l'embrassant : je disais bien

qu'un Souwaroff était incapable de trabir son souveram! Et il le congédia, en lui tenant la main, jusqu'au seuil de cabinet, et en l'invitant tout haut à reprendre immédiatement son service

Le prince Souwaroff eut de la peine à fendre la foule des assistants qui se pressaient pour le voir, pour lui adresser des félicitations et pour lui serrer la main. Le lendemain, il fut nommé heutenant et bientôt après aide de camp de l'empereur, qui lui témoigna toujours la même bienveillance.

Malheureusement la c émence du tzar était subordonnée à ses devoirs de chef de l'État et à la cruelle nécessité de punir.

Tous les accusés, il est vrai, ne lus inspiraient pas le même intérêt ni la même pitié; quelques uns ne lui causaient que du mépris, de l'horreur et du dégoût. La foire et la perversité des uns, l'exaltation et le fanatisme des autres, lui avaient prouvé, dès les premiers interrogatoires, que le complot formidable, dont il tenait dans sa main les fils briscs et encore embrouillés, eût abouts presque mévitablement à une révolution sangtante et peut-être à la ruine de l'ordre social en Russie.

Il ne pouvait déjà plus douter que ce complot, malgré ses beiles apparences de réforme positique et d'utopie hibérale, ne fût organisé dans le but de massacrer la fami le impériale; mais il eut la consolation de se convaincre que la plupart des conspiraleurs, qui étaient affiliés à l'Associa tion patriotique du Nord, avaient ignoré cet affreux projet, conçu et prémédité par le comité directeur de la Société du Midi, ou la démagogie la plus farouche s'était donné carrière sons l'inspiration du colonel Peste, le principal organisateur des sociétés secrètes en Russic.

Les chefs seuls de ces sociétés savaient que depuis six mois l'assassinat de l'empereur Alexandre était résolu et que plusieurs conjurés s'étaient offerts pour l'exécuter, après la mort d'Alexandre, la pensée du régicide avait trouvé, il est vrai, un plus grand nombre d'adhérents, et la vie du nouvel empereur n'avait pas été moins menacée que celles de ses frères Constantin et Michel; mais, dans tous les crimes, il y a toujours loin du projet à l'exécution, et le crime le plus antipathique au caractère russe devait être un attentat contre la personne du souverain. Cependant it n'était que trop certain que la famille impériale oût péritont entière, si l'insurrection du 26 décembre avait réussi a se rendre maîtresse de Saint-Pétersbourg.

Les auteurs de cette insurrection, les agents les plus dangereux et les plus coupables du complot, les membres les plus actifs des sociétés secrétes, avaient été arrêtes ou ne pouvaient manquer de l'être; l'empereur Nicolas traça luimême à la commission d'enquête les limites restreintes qu'il voulait imposer à ce grand procès qui aurait pu englober des milliers d'individus.

Il décida donc que tous les prévenus qui avaient simplement pris part à la révolte militaire, soit en refusant le serment, soit en se portant, armés ou sans armes, dans les rangs des robelles, ne seraient pas poursuivis, à moins de faits notoires qui auraient entraîné des conséquences de scandale ou de désordre : on se contenterait de les retenir en prison pendant quelques semaines ou quelques mois, après lesquels on les mettrait en liberté, en les changeant de corps s'ils étaient militaires, en les incorporant dans l'armée s'ils étaient fonctionnaires civils, en les plaçant sons la surveillance de la police s'ils n'avaient pas de fonctions publiques.

Quant aux affiliés des sociétés secrètes, qui n'avaient pas été signalés dans les événements du 26 décembre, soit qu'ils se fussent tenus à l'écart par prodence ou par toute nutre cause, soit que leur coopération personnelle aux actes des conspirateurs n'eût pas laissé de traces compromettantes, le ne devaient être ni recherchés, ni inquietés, quoque leurs noms figurassent sur les listes de ces sociétés secrètes.

L'empereur ordonna expressément de ne comprendre dans le procès, que les accusés qui auraient trempé dans le complot de régicule, soit en le framant, soit en se proposant de l'accomplir eux-mêmes, soit en le préconisant, soit enfin en l'approuvant, ce qui résultait implicitement de la nonrévélation du complot.

Les premiers interrogatoires avaient éclairé l'empereur, non-sculement sur le but de la conspiration, mais encore sur le rôle que les conspirateurs y avaient joué.

Google

TY D - ORNIA

#### XXXVIII

Tous ou presque tous les prévenus commencèrent par nier ou par s'efforcer d'atténuer leur culpabilité, ils avouèrent sans réticence et sans subterfuge, des que le souverain, en les foudroyant du regard, les somms de dire la vérité. Alors ils mesurèrent toute l'étendue de leur faute, et le remords pénétra dans les âmes les plus inflexibles.

Ce fut un triste spectacle que teurs récriminations, leurs démentis, leurs invectives réciproques : les amis de la veille étaient devenus les ennemis du lendemain.

Rylérest conservant seul, avec son calme et son sangfroid ordinaires, un maintien serme et décent à la fois; respectueux vis-à vis de l'empereur, mais inaccessible aux désaillances du découragement, de la peur ou du répentir. Il eut pourtant à se plaindre de l'injustice, de l'achamement, de la mauveise soi de ses complices, qui l'accusaient en l'injuriant, et qui rejetaient sur lui tous leurs torts.

Il n'aurait pas daigné répondre à ces accusations plus ou moins fausses et iniques, si l'empereur lui-même ne l'avait invité à se défendre et à retablir la vérité des faits; il répondit alors, quelquefois avec dédain, mais sans colère, et autant que possible en termes brefs et concis. Le prince Troubetzkoï ne l'accusa pas et n'accusa personne; mais, quand on lui rappela que, dans une réunion
des conjures, où l'on avait parlé, en passant, de l'extermi
nation de la famille impériale, il n'avait pas fait d'objection
au meurtre de l'empereur Nicolas, attentat que les assistants considéraient comme une nécessité, il déclara, en
versant des larmes, qu'il ne pouvait se rendre compte de
ses actions ni de ses discours dans cette circonstance, car
il avait alors la tête perdue, et sa mémoire ne gardait
aucune trace de ce qui s'était passé

On insista; dix voix s'éleverent pour lui reprocher de n'avoir pas protesté contre le régicide et de s'être borné à dire, à demi-voix, qu'on ferait bien d'épargner le jeune grand-duc Alexandre et de le proclamer empereur 11 répondit t midement qu'il n'osait pas sans doute qualifier de calomnies les révélations de ses complices, mais qu'it n'avait souvenir de rien.

 J'étais fou, répétait-il sans cesse, mais je n'en suis pas moins coupable.

On avait trouvé chez lui, dans la soirée du 26 décembre, le broudlon d'un manifeste, écrit de sa mair, qui annon-cait, au nom du sénat, la dissolution de l'ancien gouvernement et l'institution d'un gouvernement provisoire chargé de convoquer des députés de toutes les provinces de la Russie et du royaume de Pologne, « afin d'adopter les mesures nécessaires pour la conservation de l'unité de l'Etat. »

On demanda donc au prince Troubetzkoi ce que seraient devenus l'empereur et la famille impériale dans le cas où les conjurés eussent forcé le sénat de prononcer la dissolution du gouvernement.

- Je connaissais le caractère hamain et génére ex de

l'empereur, repond t-il. et j'avais pensé qu'en voyant le peuple et la troupe se soulever au cri de Vive Constantia! Sa Majesté, loin d'employer la force contre les rebelles, renoncerait aussitôt a la couronne pour éviter l'effusion du sang. Dans ce cas, le césarévitch serait monté sur le trône, en vertu de ses droits légitimes, et les députés, convoqués extraordinairement dans toute la Russie, auraient voté de nouvelles lois organiques de l'empire.

— li est certain que vous n'aviez plus votre raison! cit froidement l'empereur, qui ctait present à cet interrogatoire Oui, vous étiez fou, comme vous le dites vous-même Quant à un attentat contre ma personne, vous ne l'auriez jamais commis, j'en réponds, mais vous l'auriez laissé commettre par faiblesse. Vous voyez que la faiblesse peut devenir un crime.

Le prince Odorewsky avait été livré spontanément par son oncle Dmitri Lanskoï, ministre de l'intérieur, chez lequel il s'était réfugié après avoir passé la nuit du 26 au 27 décembre sous un pont où il avait faille périr de froid. Il se trouvait encore fort souffrant, car le avait eu les pieds et les mains à mortié gelés. L'empereur donna des ordres pour que le malade reçût tous les soms que réclamait son état. Lorsqu'il l'interrogea, il lui temoigna de l'indulgence et même le l'intérêt, quoique Odorewsky, affilié, des le mois d'avril 1825, à la Société de Saint Petersbourg, par l'intermédiaire d'Alexandre Bestoujeff, eût assisté à tous les conciliabules des conjurés et s'y fût fait remarquer par une deplocable exaltation.

Des témoires rapportèrent que, cons la réunion Ju 24 décembre, il répétait sans cesse avec l'accent d'un aveugle enthousiasme : « Nous mourrons! Avec quelle gloire, mes amis, nous mourrons! » — Ah! mon pauvre Odoiewsky, lui dit l'empereur, vous n'avez pes eu la gloire de mourir comme vous le souhaitiez. Avez-vous pu oublier que vous êtes du sang de Rurik? Je voudrais pouvoir l'oublier aussi.

L'empereur affecta de rester toujours neutre et indifférent à l'égard du prince Obolensky, qui était un des chefs de la conspiration, et qu'un ressentiment personnel avait porte a s'opposer, avec une sauvage énergie, à l'avenement du grand-duc Nicolas.

Obolensky ne pardonnait pas au grand-duc d'avoir constaté de sa part différentes infractions au service et de lui avoir fait sentir sa faute par des reproches trop mérités, empremts peut être d'une vivacité blessante. Depuis lors, Obolensky, licutenant dans la garde et aide de camp du genéral Bistrom, s'était déclaré presque ouvertement l'ennemi du grand-duc et n'avait cessé de le poursuivre d'amers sarcasmes. Le grand-duc le savait et dédaignait d'en paraître offensé.

Obolensky avait organisé à Saint-Pétersbourg une première société secrète dans les régiments de la gerde, et il était en relations, depuis 1823, avec les createurs de l'Association du Midi. C'était un homme instruit, intelligent, capable; mais, comme sa fortune ne répondait ni à sa coudition, ni à son mérite, l'ambition le poussait a desirer le bouleversement de l'empire. On l'avait entendu s'exprimer avec une telle violence contre le tzar et surtout contre le grand-duc Nicolas, que ses complices le regardaient, bien à tort, comme déterminé a frapper de sa propre main la personne sacrée de l'empère ir. Il n'était pourtant pas cloigné d'admettre, en principe, que le régicide pouvait être une nécessité, et dans une réumon des conjurés, qui s'é taient rassemblés chez lui deux jours avant la prise d'armes du 26 décembre, i. avait posé, au nom de la Société du Sud, avec laque le il correspondat, la question du massacre de la famille impériale. Il ne niait pas, d'ailleurs, avoir été constamment l'intermédiaire entre la Société du Mid. et le Directoire du Nord.

- —Je désire, dit l'empereur en s'adressant an président de la commission, qu'on n'interroge pas l'accusé sur cette odieuse question du massacre de la famille impériale. Le descendant des princes de Tchernigoff n'a pu se trouver mêlé à ces horieurs.
- Quel était votre projet, demanda le président au prince Obolensky, lorsque, par ordre du octateur, vous avez myité vos complices à entraîner le plus grand nombre possible de soldats et d'officiers sur la place du Sénat, le jour de la prestation du serment? N'aviez-vous pas l'intention, comme on vous en accuse, d'attaquer le palais impérial avec ce noyau de troupes rebelles.
- Si j'avais eu cette intention, répondit l'accusé, co n'est pas la place du Sónat que j'aurais assignée pour lieu de rendez-vous à nos amis et à nos adhérents. Il s'agussait seu-lement d'entourer de forces respectables le senat qui eût été sommé d'instituer un gouvernement provisoire, composé de deux ou trois membres du Conseil d'État et d'un membre de la Société du Nord, lequel aurait rempti les fonctions de secrétaire général de ce nouveau gouvernement.
- Mais la garde imperiale, réplique le président, n'ayant plus de chefs ni de direction, aurait-elle soutenu ce gouvernement sorti d'une émeute et créé par des conspirateurs?
- Tout était prévu d'avance, reprit le prince Obolensky : le commandement des gardes eût été confié sur-le-champ à des chefs de division, que je m'abstrendrar de nommer



UNIVERST 1 - 1/

et que les soldats n'auraient pas hésité à reconnaître. Croyez-vous que nous n'avions pas des partisans dans l'état-major général de l'armée? Nos moyens d'action n'étatent pas limités au gouvernement de Saint-Pétersbourg... Eht qui sait, s'écria-t-il, ce qui se passe en ce moment a Kiew, à Toultchine et à Vassakow?

L'empereur, qui n'avait pas encore de nouvelles du Midi, fat vivement troubté de cette demi-révélation qui annonçait que les conspirateurs espéraient avoir leur revanche.
Mais tout ce qu'on fit pour arracher à l'accusé quelques
indications plus précises sur l'objet de ses espérances ne
servit qu'a fortifier son obstination à garder le silence sur
le contre coup que devait produire dans la première et la
seconde armée l'explosion du complot de Saint-Pétershourg.

D'autres accuses, au contra re, ne demandment qu'a fa re des révélations.

Boulatoff, par exemple, qui s'était constitué prisonmer le soir même de l'insurrection, avait fait immédiatement les aveux les plus complets, en monifestant un violent re pentir. Mais ses aveux, si explicites qu'ils fussent, ne renfermaient que des détails vagues et insignifiants sur l'organisation générale du complet, car les chefs de la Société du Nord, tout en gagnant à leur cause ce brave ancien colonel des grenadiers du corps, s'étaient défiés de la faiblesse de sa tête et des absences de son esprit; Bou latoff étant atteint d'une maladie épileptique qui l'avait forcé de quitter le service, ils ne lui avaient donc pas révélé tous les secrets de leur association.

Quand il fut transféré à la forteresse, après un interrogatoire dans lequel l'empereur lui avant montre de la bienveillance, ses co-détenus, par légéreté ou par mable, lui



annoncèrent que tous les soldats qui auraient été prisarmés ou non, sur la place du Sénat, devaient être punis de mort. Cette fable absurde trouva créance auprès de Boulatoff, qui, désespécé d'être cause de la perte de tant de braves gens qu'il avait commandés, écrivit au grand due Miche pour le supplier d'obtenir la grâce des grenadiers du corps « qui dévaient être passés par les armés. » Sa raison s'était des lors totalement égarée, et, pour racheter la vie de ses anciens soldats, qu'il croyait menacée, il s'accusa lui-même d'avoir juré la mort de l'empereur Nicolas.

« Lorsque je me rendis à l'Étal-major-général, pour prêter serment, raconta-t-il dans cette lettre insensée, j'avais l'imagination égarée, ma tête était en feu : il me semblait voir couler de toutes parts le sang de mes compagnons d'armes que j'affectionnais, et, tandis qu'eutour de moi on jurait fidélite à l'empereur, je levai la main et baisar la croix, en prononçant au fond du cœur l'affreux serment de lui arracher la vie. Tout homme qui verra mon nom au bas de la formule du serment, détournera les yeux avec horreur en reconnaissant la signature d'un scélérat. »

On parvint cependant à calmer l'exaltation et le désespoir du malheureux Bou atoff, en lui répétant qu'il n'avant pas eu son libre arbitre et que l'empereur lui pardonnait; mais néanmoins il passait es jours et les nints en prières, s'injuriant et se mandissant lui-même, avec des larmes et des sanglots.

Il comparut plusieurs fois devant l'empereur, qui daigna le consoler et l'encourager a vivre, sans pouvoir apaiser ses remords.

Le souvenir de son horrible dessein le poursuivait, le torturait sans cesse, malgré l'auguste clémence dont il

avait été l'objet; il ne subit pas d'interrogatoire, on recueillit seulement ses aveux qui furent toujours libres et spontanés. Son ancienne maladie avait reparu, et, après plusieurs acces d'épilepsie, il se tua dans sa prison (17 janvier 1826), en s'accusant encore du crime de lese-majesté et en recommandant ses enfants orphelies à la commisération du monarque qu'il avait voulu assassiner.

Ce n'était pas le seul, malheureusement, parm les prévenus, qui eût à se reprocher d'avoir prémédité cet effreux projet, mais ceux-là même qui s'étaient vantés de l'executer de leur propre main, n'osaient plus, en présence de l'empereur, avouer qu'ils eussent jamais eu la pensée d'un pareil forfait.

Le capitaine lakoubovitch ini-même, qui avait plus d'une fois indigné ses complices par ses abominables menaces contre la personne de l'empereur, mait effrontément toute machination, toute tentative de régionle, bien que vingt témoins l'accusassent d'avoir annoncé, à diverses reprises, qu'il était décidé à frapper son comp, suivant son expression favonte.

Là-dessus, lakoubovitch répondant qu'il avait conservé, depuis 1847, il est vrai, un ressentiment personnel contre feu l'empereur Alexandre qui l'avait fait exclure ou régiment des gardes à la suite d'un duel malheureux, mais qu'il n'avait pas songé sérieusement à se venger par un régicide.

Alors, comme on lui rappelait que, la veille de l'insurrection, il avait renouvelé, dans plusieurs conciliabules, la promesse de tuer l'empereur Nicolas, il prétendit n'avoir voulu qu'étonner ses complices par un acharnement sans exemple et par une audace sans bornes. Au reste, il ajoutait que les chefs de la conspiration ne lui inspiraient aucune conflance et qu'il prévoyait d'avance la triste issue de leur entreprise.

Une déposition de Boulatoff semblait venir en aide à ce système de défense.

Dans la soirce du 25 décembre, lakoubovitch était sorts, avec Boulatoff, d'une dernière réunion des conjurés, dans laquelle il avait parié assez dédaigneusement du dictateur Troubetzkoï : « Qu'en peusez-vous? lui avait demandé Boulatoff Le projet de nos collegues est-il véritablement utile? Est-il bien combiné? Sont-ils assez nombreux et assez forts, pour prendre les armes? — Je ne vois pas trop l'utilité de leur projet, aurait répondu lakoubovitch. En tous cas, ces gaillards là me semblent tous suspects. — Eh bien! reprit Boulatoff, promettons-nous de ne pas nous joindre a eux demain, si les moyens dont ils disposent ne sont pasà la nauteur de leur entreprise, et si nous jugeons que cet.e entreprise n'offre pas une utilité générale? rons bien 1 » aurait répliqué lakoubovitch, en se séparant de Boulatoff, qui le retrouva le lendemain sur la place du Sénat.

On ne put donc tirer aucun aveu, d'fakoubovitch, qui résista opiniàtrément aux pressantes admonitions de l'empereur, et qui répétait, d'un ton doucereux, qu'il n'avait voula apparteur à aucune société secrète; qu'il s'était trouvé par hasard en rapport avec des bavards qui parlaient politique à tort et à travers, et qu'il avait parlé plus haut qu'eux pour les faire taire. Toutes les fois qu'il se sentait convaince de mensonge, il sourait ironiquement haussant les épaules et gardait le silence. Ce misérable sut pourtant intéresser ses juges ou du moins acquérir des droits à leur indulgence, en soutenant avec effronterie qu'il s'était joué de ses complices et qu'il n'avait fait semblant de pac-

tiser avec eux que pour mieux connaître leurs secrets et pour en instruire la police.

Le lieutenant en retraite Kakhowsky n'avait pas de pardon à espèrer; il en était bien convancu, et pourtant il se défendit longtemps d'avoir eu le projet d'attenter à la vie de l'empereur.

C'était lui qui avait assassiné lâchement le général Miloradovitch et le colonel Stürler; it ne le mait pas ; il disait toutefois, pour son excuse, qu'il n'avait pas le moindre sujet de haine personnelle contre eux et qu'il avait agi sans préméditation.

On l'avait accusé d'abord d'avoir dirigé son pistolet contre le grand duc Michel; on constata seulement qu'il s'était porté, sans doute avec des intentions humicules, a la rencontre du grand-duc qui essayait de ramener dans le devoir le bataillon des marins de la garde, mais de nouveaux témoignages établirent d'une mamère incontestable que c'était Guillaume Kukhelbecker, professeur au lyéee de Tzarskoé-Sélo, qui avait dirigé à bout portent son pistolet sur le gran l duc Michel. Or, Kukhelbecker était en fuite et on n'avait pas encore pu le découvrir.

# XXXXIX

De tous les conspirateurs, celui qui, par son caractère comme par ses actes, semblait mériter le plus d'exécration, c'était donc le lieutenant Kakhowsky, l'assussin du général Miloradovitch et du colonel Stürier.

- Misérable! s'écria l'empereur en le vovant; que f'ai je donc fait pour que tu te sois montré si avide de mon sang?

Kakhowsky mant toujours avec obstination qu'il eût tramé le régicide et l'extermination de la famil e impériale. Il prétendit néancions, par bravade ou pour se rendre moins odieux, qu'il aurait pu assassiner ausément l'empereur Nicolas, s'il l'avant voulu, car, suivant ses propres expressions, il avant tenu deux fois au bout de son pistolet l'avenir de la Russie; mais l'idée d'un si grand crime lui avait, dit-il, inspiré une telle horreur, qu'il avait failli, pour s'y soustraire, se faire sauter la cervel e.

Tous ceux qui connaissaient Kakhowsky étaient unanimes pour le représenter comme un conspirateur aux instincts férores et sanguinaires. On lui attribuait ces exécrables paroles qu'il aurait prononcées chez Ryléress, dans une assemblée des conjurés, où l'on débattait le plan d'exécution.

du complot « Nous ne ferons rien avec les philanthropes ' L' s'agit simplement ici de massacrer! »

Le président de la commission d'enquête eut beau n'rappeler que, dans un autre concluabule, il s'était donné la mission d'assassiner l'empereur; qu'il avait même, devent dix ou donze de ses complices, indiqué la maniere dont il s'acquitterait de cette horrible mission, en s'introduisant, déguisé en officier des grenadiers du corps, dans l'intérieur du palais, ou bien en attendant sur un des perrons le passage de Sa Majesté. Kakhowsky nia tout effrontément et persista encore à répondre qu'il serait mort mille fois plutôt que de porter la main sur la personne sacrée de son seigneur et maître.

It s'efforça ensuite de faire retomber sur Ryléïeff l'accusation de régicide, qu'il repoussait pour son propre compte avec tant de ténacité, car, depuis l'échet du complot, cebec qu'il imputant exclusivement à Ryléïeff, en lui reprochant avec amertume d'être resté à l'écart pendant que ses frères d'armes se réunissaient sur la place du Sénat, il avait conçu un implacable ressent ment contre ce conspirateur indécis et pusillanime, comme il le qualifiart.

Il le chargeait des accusations les plus monstrucuses, et semblait prendre à tâche de le couvrir de boue et de sang; ainsi effirma-t-il que Ryléieff avait l'intention d'incendier Saint-Pétersbourg dans le cas où les insurgés eussent été forcés de l'évacuer apres le combat Il imagina de dire que Ryléieff s'était proposé l'envoyer à Varsovie un bomme déterminé, qui eût assassiné le césarévitch, et qui aurait ensuite hautement déclaré que ce meurtre lui avait été commandé par le propre frère de la victime, par le grand-duc Nicolas. « En usant de ce moyen héroïque, se serait écrie alors Ryléieff, nous les ferons périr

du même coup tous les deux! » Enfin, il assurait que Rytérest avait proposé de réunir la famille impériale sur un navire, qui, sous prétexte de la transporter hors de la Russie, l'ent fait disparaître en pleine mer.

Rylérest répondit à ces abominables calomnées, avec le mépris dont elles étaient dignes, et tous ses complices d'ailleurs protestèrent pour lui contre l'odleuse vengennée de Kakhowsky, en déclarant que c'était à ce dernier qu'on devait attribuer exclusivement les projets et les discours qu'il prétait à Rylérest.

C'était Ryléteff, au contraire, disaient-ils, qui avait constamment employé son autorité morale à retenir Kakhowsky; c'était Ryléteff, qui fermait la bouche a ce fou-gueux terroriste, toujours prêt à demander du sang et à prêcher le régionde; c'était Ryléteff enfin, qui l'avait me-nacé de le dénoncer à la police, s'il persistant a vouloir commettre un attentat contre l'empereur.

Dans tous ses interrogatoires comme dans ses confrontations avec ses co-accusés, Ryléiell se fit remarquer par sa contenance à la fois modeste et resolue, par ses réposses sobres et dignes, par l'élévation de ses idées et de ses sentiments, comme par l'énergie de ses convictions.

L'empereur l'interroge sit avec curiosité et l'écoutait avec intérêt, car il ne pouvait s'empêcher de lui accorder une sorte d'estime et de pitié, la pitié qu'inspire le malheur, l'estime que mérite le caracters : il avait reconnu chez ce conspirateur les aspirations d'une grande âme, des intentions hounêtes et généreuses, des qualites d'esprit supérieures, malgré ses égarements et ses crimes. Il eût d'esre, dit-on, l'amener à un repentir éclatait et lui offrir les moyens de racheter sa vie par une nouvelle existence de dévouement et de fidélité.

On pouvait regretter, en effet, de trouver un pareil homme, une pareille tête, un pareil cœur, au milieu d'un mélange de scélérats, d'ambitieux, d'écervelés, d'intrigants, de gens faibles, buls, aveugles, indignes de le comprendre et de l'apprécier Mais Ryléiess n'eut pas l'air de devinor les stationses préoccupations dont il était l'objet de la part de son auguste juge, et il s'abstint de faire un pas vers la résipseence et le pardon.

Il ne refusa pas toutefois d'entrer dans de longs développements sur ses théories poutiques; il aborda volontière le chapitre des révélations et des entiques relatives aux imperfections, aux fautes, aux erreurs du gouvernement existent, aux dilapidations exercées impunément dans les services publics, à la vénalite d'un grand nombre de fonctionnaires, à des injustices criantes, à des abus énormes.

L'empereur était surpris, attristé, effrayé de tout ce qu'il apprenait de la bouche d'un criminel d'État, et ce fut la, comme il le dit à plusieurs personnes de son entourage, le meilleur apprentissage de son métier d'empereur et l'enseignement le plus utile de son règne.

Mais Ryléteff, qui s'exprimait avec tant de franchise et de liberté au sujet de l'état politique et administratif du pays, observa toujours une réserve, une prudence extrême à l'égard du complot; il ne nomma aucun de ses complices et ne laissa pas échapper une parole qui pût être retournée contre eux. It ne fit pas d'aveux, mais pourtant il ne chercha point à nier des faits qui étaient confirmés par la déclaration de nombreux térnoins et qui ne concernaient que lui.

Aussi n'hésita-t-il pas à reconnultre qu'il avait eu la plus grande part à l'organisation de la Société patriotique de Saint-Pétersbourg, et qu'il y avait affilié un nombre considérable de personnes, choisies de préférence parmi les jeunes officiers de la garde impériale, mais il ne nomma point ceux qui étaient devenus sous ses auspices membres de la Société.

Il convint sons peine, que, dans les réunions de ses amis et de ses associés, sur lesquels il exerçait une influence toute-puissante, on censurait avec amertume la marche du gouvernement, pour mieux exalter les avantages de la Constitution des États-Unis, et qu'on se livrait à l'espoir de l'établissement prochain d'une république en Russie; toutefois, selon lui, le projet de cette république avait toujours été subordonné aux événements.

Des témoins rapportèrent qu'il avait dit au lieutenant Poustchme : « Attendez que l'empereur soit revenu de Taganrog, et nous ferons quelque chose. » Que signifiait cet engagement mystérieux Ryléieff ne l'expliqua pas; il prétendit que, dans son opinion, le gouvernement constitutionnel aurait pu s'établir plutôt que la république.

On lui prétait, en effet, ces paroles qu'il aurait prononcées dans une séance du Directoire du Nord : « Je sais qu'ils veulent la démocratie dans la Société du Midi; c'est une folie; la chose est impossible, du moins à présent. Nous, fei, nous voulons une monarchie limitée. »

On lui objecta qu'il s'était rallié depuis aux doctrines de l'Association du Midi, et qu'il avait même appronvé le projet de se défa re de l'empereur à la première occasion. C'était un propos assez vague et obscur qu'on lui attribuait fine le discuta pas; il répondit seulement qu'il n'était pas opposé, en principe, à la fondation d'une république, mais qu'il eût préféré faire d'abord l'essai du régime constitutionnel.

Google

On insistait plus particulièrement sur la question de régicide. Il affirma qu'il ne connaissant pas, du moins avec certitude, la résolution que la Société du Midi aurait prise de faire périr l'empereur Alexandre et la famille impériale « Il ne pouvait en aucun cas, dit-il, se faire complice d'un attentat contre la vie d'un souverain, lui qui pensait que la monarchie était la forme de gouvernement qui convenait le mieux à la Russie. Il se flattait, d'ailleurs, que l'empereur Alexandre, qu'on savait animé des intentions les plus libérales, accepterait les conditions qui lui seraient imposées par le peuple insurgé. »

« Mais que faire, lui avaient objecté ses amis, si l'empereur n'accepte pas nos conditions? — En bien! avait répliqué Ryléïeff, on pourrait le déporter, et la flotte de Cronstadt servirait à cela »

Il ent toujours à cœur de protester contre cette accusation de régicide, qu'on lu rejetait sans cesse à la face, mais il ne se fit aucun scrupule de déclarer que, suivant lui, la Soc été du Nord, ayant le droit de détruire l'ordre de choses existant, sinon d'en créer un nouveau, avait aussi le droit de nommer un gouvernement provisoire, qui se fût borné a faire étire des députés dans les provinces, à instituer la garde nationale au lieu des colonies militaires, et à inaugurer la monarchie constitutionnelle avec deux chambres legislatives, dont l'une eût été composée de membres héréditaires, sous la garantie d'une charte nationale.

Au surplus, il avouait que, dans les derniers temps, en voyant la légèreté, l'inconséquence, l'incapacité, l'orgueil et l'égoïsme de quelques-uns des chefs du complot, il avait désespéré du succès et qu'il ent abandonné la partie, s'il n'avait craint de passer pour un lâche ou pour un traitre. Cependant, le jour de l'insurrection, il n'avait point paru sur

la place du Sénat, quoiqu'il eût répété la veille, que, n'y eût-il que cinquante hommes pour commencer l'affaire, il se placerait dans leurs rangs. La-dessus, il ne répondant rien, sinon qu'il aurait été sans doute plus ut le à sa cause, là où il se trouvait, que sur la place du Sénat, un fusil à la main

On suppose, en effet, qu'il avait employé la journée du **26** décembre à donner des ordres secrets qui furent mal exécutés ou plutôt qui ne furent pas suivis, et à préparer un plan d'attaque générale qu'il n'eut pas le temps de mettre en œuvre.

Il se plut à reconnaître que toutes ses combinaisons avaient été déjouées par les savantes dispositions que l'empereur avait prises contre les rebelles : la prompte et énergique répression de l'émeute, comme il le dit lui même, avait seu e empêché la grerre civile d'ensanglanter Saint-Pétersbourg et la Russie.

Entin, dans un de ses premiers interrogatoires, Ryléïeff prononça devant l'empereur ces paro es significatives, qu'il répéta plusieurs fois depuis, et qui n'impliquaient pas de sa part le désaveu de ses convictions politiques, mais seulement le regret d'avoir compromis tant de monde dans une entrepuse mal conçue et mal durigée : « Je me reconnais pour l'auteur principal des événements du 26 décembre; je pouvais tout arrêter, et j'ai donné aux autres le fatai exemple d'une criminelle impatience. Si quelqu'un a mérité un supplice qu'exige peut-être le bien futur de la Russie, c'est moi, malgré mon repentir et le changement absolu qui s'est opéré dans ma manière de voir. »

L'empereur lui demanda ce qu'il entendait par ces derniers mots, et de quelle manière il envisageait maintenant sa participation au complot.



— Sire, répondit Ryléfess avec tristesse, je m'aperçois trop tard que la Russie n'est pas mûre encore pour la liberté, et que peut-être le gouvernement constitutionnel ou républicain ne lui conviendra jamess

L'ami, le confident, le compuce favori de Ryléieff, le capitaine Alexandre Bestoujeff, avait été dénoncé, par un si grand nombre de témoins, comme un des plus ardents terroristes de la Société du Nord, que tous les efforts de Ryléieff pour le sauver devaient être inutiles

Vingt personnes l'avaient entendu, dans les réunions des conjurés, soutenir avec une mâle éloquence que le meurtre de l'empereur était une nécessité qu'il déplorait, mais à laquel e it se résignait dans l'intérêt de son pays. Il avait même, disait-on, offert de prêter sor bras à l'exécution du régicide.

Bestoujeff ma d'abord, et, encouragé par la généreuse amitié de Ryléieff qui le défendait, il essaye de repousser ou d'atténuer les charges qui se produisaient contre lui.

Ainsi, tout en avouant qu'il avait fait partie de la section supérieure des *Croyants* depuis le mois d'avril 1825, il affectait de dire que, dès la première séance où il assista, il avait reconnu l'impuissance, la nullité de leurs moyens d'action, et qu'il regardait les travaux de la soc été secrète comme un simple passe-temps « C'était pour lui, dit-il, une occasion, un prétexte, pour parler et pour se faire applaudir par son auditoire. »

Au reste, quoiqu'il eût concouru activement a l'initiation d'une foule de membres de la Société, il avait eu souvent, à ce qu'il paraît, la pensée de s'en éloigner et de rompre avec ses collègues, en aliant se marier à Moscou et voyager ensuite en pays étranger. Mais men, dans sa conduite, comme dans ses paroles, n'avait pu faire croire qu'il voulût se sous-



Organa UNIVERSITY OF A John A traire aux plus horribles conséquences de son rôle de conspirateur, car il avait proposé, un jour, de designer, par la voie du soct, dix *croyants* qui actraient pour mission de penetrer dans le palais et d'assassiner l'empereur.

a Cette proposition de ma part n'etait pas sincère, d't Bestoujeff, et voici dans quelles circonstances je l'avais faite. Un nomme determiné s'était offert pour executer le crime : il avait les moyens de le commettre et il l'eût commis certainement. l'imaginai alors de reunir au moins dix assassins pour cet attentat, pensant qu'il serant impossible de trouver autan, de monstres et que c'était la meil eure façan de détourner le coup qui menaçait une tête sacrée. L'étais un vociférateur, ajouta-t-il, et non un scélérat. Tout en consentant a devenir complice des régientes, j'étais bien convaineu que Ryiéreff ne se résoudrait pas à me mettre le poignard à la main, car Ryléreff n'a jama's admis en principe la légitimité du meurtre politique.

Bestoujest ne se laissa pas entraîner a des aveux plus explicites sur le fait du régicide qu'il aurait prémedité, mais il cessa bientôt de res reindre la part qu'il avait ene dans les opérations de la Société du Nord ul ne tit plus difficulté de déclarer qu'il avait consacré toutes ses forces intellectuelles a la propagation de ses idées politiques, et qu'it se rejouissant d'avoir fait un si grand nombre de prosélytes à la cause de la liberté.

« Je savais d'avance, dit-il avec énergie, que notre entreprise n'avait pas de chances de renssir; je savais aussi qu'il fallait faire le sacrifice de ma vie, mais je n'ai pu voir plus longtemps ma patrie sous le joug du despotisme, et, pour la delivrer, mes amis et moi, nous serions morts avec joie L'heure de la moisson viendra plus tard : la semence





est jetée, elle germera, n'en doutez pas, et la récoite sera bonne. »

Ryléieff avant formule aussi, a peu pres dans les mêmes termes, les mêmes vœux et les mêmes prédictions.

Alexandre Bestoujest s'exprimait avec tant de chaleur et de conviction, que l'empereur, qui l'interrogeait souvent, avait peine à se désendre du prestige de cette parole éloquente, et se sentant plus vivement impressionné qu'il n'eût voulu le paraître.

Bestoujeff parlait sans crainte et sans ménagements, ne cherchant pas à dérober sa tête à la vindicte des lois, mais prenant à tâche d'éclairer l'empereur sur les réformes utiles et nécessaires que reclamaitson gouvernement, sur les périls du pouvoir absolu, sur les souffrances du peuple, sur les vices de l'administration, sur tous les abus enfin qui avaient fourni des armes redoutables aux ennemis de l'État.

Dans un de ces interrogatoires où l'empereur se trouvait presque en tête à-tête avec l'accuse, celui-ci s'abandonna aux clans du plus ardent patriotisme et représenta, dans une brillante improvisation, les suites heureuses que devait avoir pour la Russie le complot ou 26 décembre, qui aurait fondé non-seulement une monarchie constitutionnelle, mais encore établi les grands principes de la liberté pontique.

L'empereur, visiblement ému, l'interrompit avec bonté, en l'invitant à ne pas s'égarer dans ces utopies, qui pouvaient être bien coupables, puisqu'elles aboutissaient à la réhelbon et au régicide.

- Bestoujeff, ajouta-1-il avec émotion, je pourrais vous pardonner, et certes je le ferais, si j'avais la certitude de trouver en vous à l'avenir un fidèle serviteur...
  - Eh! Sire! répliqua, non sans acrimonie, l'accuse qui

ne fut pas moins touché de cette clémence qu'il refusait de mériter : voità précisément ce dont nous nous plaignons! Voila pourquoi nous avons conspiré! C'est un abus énorme, que l'empereur puisse tout ce qu'il veut, sans être soums à la lot. Au nom de Dieu! laissez à la justice son libre cours, et que le sort de vos sujets ne dépende plus de vos caprices ou de vos impressions du moment.

— Je te remercie du conseil, reprit l'empereur en le regardant avec pitié, je croyais, je l'avoue, que le plus beau et le plus précieux privilége du souverain était de pouvoir pardonner, même à des ingrats

Bestougest ne fut pas le seul qui osa, en présence de l'empereur, se plaindre de ce que la puissance impériale fût sans contrôle et sans himites.

Le lieutenant Arbousoff, que l'on avait vu sur la place du Sénat, au milieu des soldats révoltés du bataillon des marins de la garde, et qui avait gagné la plupart des officiers de ce bataillon a la cause de l'insurrection, ne chercha pas à se disculper et répondit froidement à tous les reproches qu'on lui adressait sur sa conduite dans la journée du 26 décembre : « Rien de cela ne serait arrivé, si l'empereur Alexandre cût donné la Constitution qu'il avait promise. »

On lui attribuait ces paroles, qu'il eurait dites à quelquesuns de ses complices qui s'étaient réunis chez lui la veille de l'explosion du complot : « Il s'agit seulement de refuser le serment et de conduire nos compagnies sur la place de Pierre le-Grand, où doivent se rendre tous les régiments de la garde : là, nous obligerons le sénat à sanctionner un projet de Constitution, préparé de longue main pour mettre des bornes à l'autorité de l'empereur. » Et, comme un des assistants se montrait peu d'sposé à seconder une entreprise dont on ne lui faisait connaître ni le but ni les





chefs, et que l'assemblée semblait achérer a ces motifs de prudence, sinon de défiance : « Messieurs, s'écria impetueusement Arbousoff, vous n'êtes libéraux qu'en paroles! Voulez-vous avoir, ou ou non, une Constitution? »

Le grand-duc Michel était présent à cet interrogatoire; il fut indigné surtout de la violente ammosité que l'accusé manifestait contre l'empereur Alexandre, en disant qu'il n'eût pas, lui Arbousoff, trempé les mains dans le sang de ce souverain, mais qu'il eût de grand aœur applaudi à so mort.

 Sire, dit le grand-duc en se penchant à l'oreille de l'empereur Nicolas, pouvez-vous souffrir que ce scélarat parle ainsi devant Votre Majesté?

C'est un fou? reprit l'empereur. Il est moins coupable que ceux qui lui ont tourné la lête avec des chunères politiques qu'il ne comprend pas et auxquelles il fait sans regret le sacrifice de sa vie. Arbousoff, dit-il avec douceur en s'adressant à cet accusé, à quoi devait servir cette Constitution dont vous parlez sans cesse?

- A mettre un frein au pouvoir du tzar! répondit Arbousoff, entiché d'une idée fixe et dominante. Nous voubous être libres.
- Libres! repeta son auguste interlocuteur. Mais rien n'explique la haine que vous aviez contre feu l'empereur Alexandre, de glorieuse mémoire? Que vous avait-il donc fait, votre empereur?
- D'abord, Sire, repartit l'accusé, que la question embarrassait d'autant plus qu'il n'avait pas de gnef personnel à alléguer contre Alexandre I<sup>er</sup>, nous n'avions pas un empereur, nous en avions deux, out, deux; et le plus redoutable, le plus injuste, le plus déteste, ce n'était pas votre frere, c'était Araktchéieff qui régnait en son nom ...



- Tais-toi, misérable interrompit le grand-duc Michel, ou je te forai clouer la bouche avec une baionnette!
- Vous l'avez entendu, Sire, s'écria brusquement Arbousoff, et vous demandiez tout à l'heure pourquoi nous voulions avoir une Constitution! C'est pour qu'on ne puisse pas nous clouer la bouche avec une balonnette, avant de nous juger et de nous condamner.

L'empereur fit signe au grand-duc de ne pas pousser plus loin un débat, dans lequel l'accusé avait pour soi une apparence de raison.

--- Eussiez-vous respecté une Constitution, dit-il sévèrement à Arbousoff, vous qui avez osé attaquer les lois fonda mentales de l'empire?

En parcourant les correspondances et les papiers saisis chez les prévenus, Nicolas eut plus d'une fois la consolation de trouver la preuve de leur impuissance contre le sentiment national, qui, dans le peuple comme dans l'armée, était resté fidèle et dévoué au respect, à l'amour du souverain.

Ce fut donc avec une vive satisfaction qu'il lut une lettre de Mathieu Mourawieff, adressée à son frère Serge, le 3 novembre 1824, dans laquelle cet accusé, qui avait fait un voyage à Moscou et à Saint-Pétershourg pour se mettre en relation avec les Soc étés secrètes de ces deux capitales, ne se dissimulant pas que l'entrepriso des conspirateurs n'avant aucune chance de réussir. « L'espat de la garde, écrivait-il, et, en général, l'espat des troupes et de la nation, n'est nullement tel que nous nous le sommes imaginé. L'empereur et les grands-dues sont aimés; à l'autorité, ils joignent les moyens de gagner l'affection par des bienfaits. Et nous, que pouvons-nous offrir à la place des rangs, de l'argent et de la tranquillité? Des abstractions politiques et des ensei-

gnes de vingt ans pour gouverner l'empire! Parmi les membres de Saint-Pétersbourg, les plus sensés commencent à s'apercevoir que nous nous sommes trompés, et que nous nous trompons l'un l'autre. A Moscou, je n'ai trouvé que deux membres qui m'ent dit : « On ne fait rien ici, et il n'y « a rien à faire. »

## XL

L'empereur Nicolas témoignait de l'intérêt et presque de la bienveillance aux accusés dont le repentir paraissait sincère et qui n'avaient pas joué un rôle trop odieux dans la conspiration

Ainsi le baron de Stemheil, qu'une ambition déçue avait poussé à devenir conspirateur, s'était toujours reproché d'avoir, dans un moment de dépit, donné son adhésion à une entreprise qu'il reconnaissait criminelle et qu'il jugeait d'avance impraticable. Il avait souvent déclaré à ses complices, qu'il ne partageait pas leurs illusions, et toutes les fois que la pensee du régicide s'était produite devant lui, il n'avait pas balancé à exprimer son dégoût et son horreur pour un parcil crime.

Cependant c'était lui qu'on avait chargé de la rédaction d'un manifeste qui figurant parmi les pièces de conviction; ce manifeste, que Ryléfest devait présenter au sénat, en vertu des ordres du dictateur, portait « Que, les deux grands-dues, Constant n et Nicolas, ayant renoncé au trône et repoussé le rôle glorieux de pere de la patrie, il appartenait à la nation de se choisir un souverain, et qu'en conséquence le sénat décrétait une convocation générale des députés de



l'empire et nommait, dans l'intervalle de cette convocation, un gouvernement proviscire.

Le jour de l'insurrection, le baron de Steinheil, déjà accablé de remords, s'était promis de se délacher du complot, et il n'avait fait acte de présence, en effet, que pour se constituer prisonnier.

Michel Poustchine, capitaine dans le régiment des pionniers à cheval, avait entraîné quelques hommes de son régiment sur la place du Sénat et s'y était fait remarquer. par son exaltation pendant toute la durée de l'émeute; mais il eut le chagrin de voir la plupart des charges qui pesaient sur lui, retomber sur son propre frère, Jean Poustchine, assesseur de collége, qui avait prêté à la conjuration le concours le plus actif et le plus enthousiaste; mais ce qui accosait Jean Poustchine plus encore que les dénonciations des témoirs qui l'avaient vu exciter les rebelles à la résistance, c'était une lettre qu'il avait éente la veille à un de ses parents, le conseiller Semenoff, à Moscou : « Nous aumons mérité à juste titre le nom de lâches, disait-il dans cette lettre saisie a la poste, si nous avions laissé échapper l'occasion actuelle, qui est unique. Lorsque tu recevras la présente, tout sera fini. Nous sommes ict soixante, et nous pouvons compter sur quinze cents soldats, auxquels on persuadera que le césaré vitch p'a pas renoncé au trône. Adieu! Donne-neus une larme, si,,, »

L'empereur, trampé par l'analogie des noms de Poustchine et de Pouchkine, mi demanda s'il avait écrit une lettre semblable à son parent, le poète Alexandre Pouchkine, dont les opinions libérales étaient commes de toute la Russie, et que la hardiesse de ses discours et de ses ouvrages avait fait interner lans sa terre aux environs de Pskow.

- Je ne suis pas de la famille de notre grand poête na-

Google

tional, répondit avec franchise lean Ponstchine; j'ai été seulement son condisciple au lycée de Trarshoé-Sélo. Mais tout le monde sait que Pouchkine, l'auteur de Rousian et Lioudmila, a toujours été opposé aux sociétés secrètes et aux conspirations N'a-t-il pas dit, des premières, que ce sont des pièges à rats, et, des autres, qu'elles ressemblent à ces fruits hâtifs qu'on fait venir dans les serres et qu. font mourir l'arbre en absorbant sa sève?

L'empereur fut tres satisfait d'apprendre que l'illustre poète, quoique am des Bestoujeff, de Ryléieff et de Rukhelbeker, n'avait été en rien mêlé au complot, mais Jean Poustchine, la rhéteur de collège, comme il le qual fia, ne lui avait inspiré que du dédain et de l'imputience, d'autant plus que cet accusé essayant de defendre ses théories plutôt que sa tête

Quant à Michel Poustchme, qui ne trouva rien à dire pour sa justification que ces mots : « Je suis bien coupable et je demande à être fusillé, » l'empereur fut touché de cette naive expression du repentir et il trouva un prétexte dans la jeunesse de l'accusé pour le recommander à l'indulgence du président de l'enquête

Un autre accusé, le prince Stchepine Rostowski, étant bien coupable aussi, et plus coupable peut-être que tous tes autres, si la violence de son caractère n'eût excuse jusqu'à un certain point les acles déplorables qu'on lui reprochait.

C'était lui qui, le matin de l'insurrection, avait excité à la révolte le régiment de Moscou, en disant aux soldats : « L'empereur Constantin eime notre régiment et il augmentera notre solde Main basse sur tous ceux qui ne lui reste ront pas fidèles! » C'était lui qui avait enlevé le drapeau des mains du commandant de ce régiment; c'était lui qui

avant fant tomber à ses pieds, d'un coup de sabre, le général Friedricks, et qui, en sabrant à droite et à gauche comme un furieux, avait blessé trois ou quatre officiers.

Mais il se repentait amérement, mais il s'était repenti, au moment même où il conduisait vers la place du Sénat les compagnies mutinées, car il avait rencontré alors A.exandre Bestoujeff, et il lui avait crié, en se frappant le front avec désespoir : « Au diable la Constitution! »

Ce jour-là, en se levent, il avant adressé à Dieu cette prière mentale, qui prouvait que sa conscience commençait à l'agiter : « O mon Dieu! si notre entreprise est juste, accordences ton appui; sinon, que ta volonté s'accomplisse à notre égard! »

L'empereur Nicolas lui demanda ce qu'il savait du complot contre la vie des membres de la famille impériale : « Je sais, répondit avec vivacité le prince Stchepine, que si quelqu'un oût osé devant moi proposer d'assassiner l'empereur, je l'aurais tué hu-même comme un ennemi de notre sainte Russie. »

Ce fut une consolation pour l'empereur Nicolas, de voir que la pensée du régicide n'avait inspiré que de l'indignation à la plupart des conjurés.

Aucun d'eux n'osait envisager de sang-froid un pareil come, et tous repoussaient avec horreur l'accusation qui leur en attribuait le dessein. Ils s'accordaient à dire que ces odieuses instigations, venues de la Société du Midi., n'avaient pas trouvé la moindre sympathie dans la Société du Nord; ce qui s'expliquait par cette parole de Ryléieff: « Chez eux, tout est république; tout, au contraire, est constitutionnel chez no is. »

On avait pourtant, dans plusieurs délitérations, établi et reconnu que la personne de l'empereur serait toujours un



obstacle aux changements projetés dans la forme et les pracapes du gouvernement. La-dessus, on avait agité la question de déporter la famille impériale ou de la garder comme otage, prisonnière dans le palais.

Tel avait été l'avis qui aurait prévalu, d'après la proposition faite par le lieutenant Torson. « Garder la famille impériale à Saint-Pétershourg, reprit alors Ryéneff, cela serait dangereux, cela ne se pourrait pas... Mais pourquoi ne pas la transporter à Schlüsselbourg<sup>3</sup> En cas de soulèvement, nous aurions un exemple à survre : on sait ce qui s'est passé lors de la révolte de Mirovitch<sup>1</sup> »

Il y avait eu tant de répulsion pour un attentat contre l'empereur, que plusieurs des accusés déclarèrent qu'ils avaient été sur le point de révéler le complot et de se dénoncer eux-mêmes, pour empècher les assassins, que la Société du Sud envoyait à Saint-Pétersbourg, de remplir leur exécrable mission. Quels étaient ces assassins <sup>5</sup> On ne pouvait désigner que la la coubovitch.

Les renseignements les plus utiles et les plus circonstanciés furent fournis par le lieutenant-colonel Batenkoff, qui ne garda pas de ménagement à l'égard des accusés. Ses aveux eurent même un certain caractère de complaisance et d'exagération, qui semblait justifier les soupçons que sa conduite étrange avait inspirés déjà à ses complices.

Apres avoir perdu un empioi avantageux qu'il occupait au Conse I des colonies militaires, il s'était insinué dans l'intimité de Ryléiess et de Bestoujess, qui ne lui cachèrent ni leurs desseins, ni leurs espérances coupables : « Je me croirais indigne du nom de Russe, leur avait-il dit, si je ne m'unissais pas à vous! »

Il avait, en effet, assisté à toutes les conférences qui avaient en heu entre les chefs du Directoire du Nord, et il avait souvent embarrassé ses complices par ses combinaisons mystérieuses et par ses bizarres propositions. Quelquefois, néaumoins, il leur avait donné des conseils qui ne reanquaient ni de sens ni de modération.

Un des plus fougueux partisans des moyens extrêmes, Bestoujes ou Arbousoss, ayant dit qu'on pourrait aisément, à la faveur du désordre de l'émoute, pénétrer dans l'intémeur du palais : « Dieu nous en préserve! interrompit Batenkoss. Le palais doit être, dans tous les cas, la garantie de la sûreté générale. »

Batenkoff, dont tout le monde se défiait d'abord, était devenu le principal organisateur de la conspiration. Il se chargea de présenter au Directoire du Nord un plan politique pour l'accomplissement de la révolution, à laquel e il croyait moins que personne, et ce plan, sans base et sans haison, ne se recommandait par aucune idée saîne et pratique; aussi, ne fut-il pas adopté d'une manière définitive.

Batenkoff n'en avait pas moins été destine au poste de secrétaire général du gouvernement. Il s'abandonnait dès lors aux illusions d'une ambation sans bornes, et il se fiattait de l'espoir de devenir un personnage historique, comme il en fit l'aveu avec une vanité naïve qui touchait à la bouffonnerie.

a Assuré de la majorité dans le sein du gouvernement provisoire, disait-i, j'aurais dirigé l'État sous le nom de dietateur, et je n'eusse pas tardé à faire proclamer la régence pendant la minorité d'Alexandre II, car le supposais que les grands-dues Constantin et Micolas n'auraient pas consents à faire des concessions au parti libéral. Cependant, si l'empereur avait accepté nos conditions, je me serais rangé sous sa bannière et j'aurais tourné le dos à la faction révolutionnaire. Au reste, ajoutait-il de l'oir le plus

Google

No the se

candide, je n'ai pamais été bien sûr qui une entréprisé quelconque s'exécutát. »

Quand les directeurs de la Soc été du Nord ava ent discuté, à plusieurs reprises, sur le mode de gouvernement qu'il convenait le mieux d'établir, il avait toujours opiné pour la monarchie constitutionnelle : « La Russie, disait-il, ne comporte pas d'autre gouvernement que la monarchie. Est-ce que les seules prières pour la famille impériale, qu'on recite à la messe, ne rendent pas la répubhque impossible dans notre pays? »

On vint à dire que l'empereur, inême après ave r juré la Constitution, pourrait toujours la supprimer, avec le concours de l'armée. Batencoff imagina de supprimer l'empereur, pour sauvegarder la Constitution . « Pourquoi, dit-il gravement, appeler les hommes au trône? N'avons-nous pas deux impératrices et plusieurs grandes-duchesses? » Une pareille proposition était bién faits pour justifier la méfiance que les allures et les paroles extravagantes de Batenkoff avaient fait maître; mais Ryléieff et ses collègues ne prirent pas au serieux l'étrange moyen qu'on leur offrait pour remédier au retour du pouvoir absolu.

Dans d'autres circonstances, Batenkoff s'était exprimé avec tant de legèreté, qu'on aurait pu dev ner qu'il n'avait pas confiance dans le succès de la conspiration, ou bien qu'il ne s'y étoit engagé que pour en connaître les secrets. Amsi, lorsque le dictateur et ses principaux adhérents discutaient minutieusement tous les points du plan de l'insurrection, Batenkoff, tirant à part lakoubovitch et deux autres conspirateurs conn is par leur violence et leur déraison, leur avait dit d'un air goguenard le l'apprendéraison, leur avait dit d'un air goguenard le l'ensures d'un plan général? Il vous suffirait, à vous autres braves, d'exalter les soldats, au nom du césarévitch,



et d'attirer la foule au bruit du tembour. Voilà comment on peut faire de grandes choses! »

On s'étonna généralement que Batenkoff, qui, dans la journée du 26 décembre, était resté tout à fait neutre, après avoir prêté serment, et qui ne pouvait être compromis que par des propos inconsidérés, fût vent se livrer et so dénoncer lui-même, avant que les recherches de la police eussent été dirigées contre lui.

Ses co-accusés se rappelérent beaucoup de circonstances qui donnaient à sa conduite une apparence suspecte : par exemple, lorsque les factieux, réunis sur la place du Sénat, eurent été dispersés à coups de canon, il avait reparu tout à coup chez Ryléieil, où se trouvaient plusieurs de leurs complices décourages et désespérés, il n'avait fait qu'entr'ouvrir la porte, et, avançant la tête pour voir ceux qui étaient dans la chambre, il leur avait jeté ces mots, d'un ton presque sardonique : « Eh bien qu'a-t-on fait? »

Le capitaine Poustchine, qui se trouvait là, s'était retourné vivement, en s'écriant, avec l'accent de l'indignation : « Ah! c'est vous, heutenant-colonel? Dites-nous vous-même ce que vous avez fait? » Batenkoff n'avait pas jugé prudent d'en venir à une explication plus catégorique et s'était hâté de disparaître. On ne l'avait revu que dans les cachots de la forteresse.

Il resta donc probable, sinon avéré, que Batenkoff ne s'était affilié à la Société du Nord que pour en connaître l'organisation secrète, les membres et les projets. Quant à sa coopération personnelle au complot, elle n'avait été que simulée et indécise.

Ce fut donc par ses révélations, aussi prolixes que confuses, que l'empereur apprit quelques details insignifiants sur la Société du Nord, qui ne comptait pas plus de



soixante membres actifs, comme l'avait dit Jean Poustchine dans sa lettre au conseiller Semenoff, mais qui avait quinze cents à deux mille affiliés; qui n'avait été complétement organisée que depuis quelques mois, par les sons de Ryléieff et d'Alexandre Bestoujeff, et qui semblait tendre à l'établissement d'une monarchie constitutionne.le plutôt qu'à celui d'une république.

Quant aux rapports de cette Société avec les Sociétés du Midi et les Sociétés polonaises, Batenkoff en savait si peu de chose, qu'il n'était pas même fixé sur le rôle que Ryléseff avait joué dans le Directoire qui correspondait seul avec les chefs du Midi, car il déclara, à plusieurs reprises, qu'à ses yeux, Ryléseff n'était que l'agent des véritables et invisibles moteurs d'une Association qui devait avoir son centre au quartier général de la seconde armée. Quels pouvaient être ces « yéritables et invisibles moteurs? » Quelle était cette Association mystérieuse, à l'impulsion de laquelle nuraient obé: la Société du Nord et les auteurs de l'insur rection du 26 décembre?

Il fallait, pour découvrir la vérité tout entière, attendre l'arrivée de Pestel et de ses complices, que le baron Diebitsch avait fait arrêter, de sa propre autorité, dans la seconde armée, et qui étaient en route pour Saint-Pétershourg.

Diebitsch, que l'empereur avait maintenn dans ses foactions de chef de l'état-major général, en lui adressant à ce sujet un rescrit tres honorable, aliait arriver aussi d'un moment à l'autre, apportant tous les documents relatifs aux sociétés secrètes et à leurs complots, qui avaient été adressés de divers côtes au défunt empereur, et qui n'étaient parvenus à Taganrog que la veille de sa mort.

- Notre frère Constantin a sans doute bien affaire en

Pologne dit le grand-duc Michel à l'empereur; je le connais comme moi-même, et je saus que si sa présence n'était pas nécessaire à Varsovie, il serait ici depuis plusieurs jours. Il viendra tôt ou tard; j'en réponds.

r Google

## XLI

Ce qui surprenait l'empereur Nicolas, c'était de ne rencontrer nuile part, dans la conspiration, la main du carlonarisme français, qui avait, quelques années auparavant, propagé par toute l'Europe les doctrines les plus subversives, et qui était alors en relations permanentes avec les sociétés secrètes de l'Espagne, de l'Italie et de l'Allemagne.

Les conspirateurs de Saint-Pétersbourg, loin de répondre à un mot d'ordre venu de France, n'avaient obéi qu'à des inspirations exclusivement nationales et ne voulaient servir que des intérâts russes. À peine si, dans le nombre des accusés, on avait pu comprendre dix ou douze étrangers, la plupart Aliemands, qui s'étaient mêlés au complot par curiosité plutôt que par conviction politique.

Il n'y eut qu'un seul Français qu. figura dans le procès et qui faillit être condamné comme ayant fait partie d'une société secrète. c'était un nommé Jourdan, professeur de langue française et secrétaire d'un des accusés : « Sire, ait-i. à l'empereur qui l'interrogéait, Votre Majesté est bien pu ssante, mais son pouvoir à trait pas jusqu'à faire de moi un conspirateur sérieux; je ne suis et ne serai jamais qu'un pauvre diable d'outchiel (instituteur). »





L'empereur avait donné des ordres pour que l'on fit sortir de prison, avant le premier jour de l'an (13 janvier 1826), tous les détenus qui ne devaient pas être m s en cause dans le procès criminel, quoique leur arrestation eût été motivée par des faits, graves ou du moins répréhensibles, se rattachant à l'insurrection du 26 décembre.

Ceux qui n'avaient été ce jour-là que des rebe les ou des séditieux, égarés, séduits, entraînés, fanatisés par les conspirateurs, furent relâchés successivement après un premier interrogatoire; les cachots se vidèrent aussi promptement qu'ils avaient été remplis, et il n'y resta bientôt qu'un nombre très restreint de prisonnicis, combre qui allait diminuer au lieu de s'accroître, bien que leurs complices de la première et de la seconde armée ne fussent pas encore arrivés à Saint-Pétersbourg.

L'empereur ne voulait qu'un seul procès, qui comprendrait seulement les auteurs du complot, les chefs des sociétés secrètes, et surtout les instigateurs et les instruments du régierde.

Plus de quinze cents personnes avaient été muses en liberte dans le cours de la dermère semaine de l'année russe, et cette nouvelle de bon augure producsit une heureuse diversion au milieu de la tristesse et de l'inquiétude qui régnaient à Saint-Pétersbourg. La conspiration perdait tout à coup, aux yeux du public, les proportions immenses et redoutables qu'on lui avait attribuées.

Mais le baron Dichitsch venait d'arriver de Tagaurog; it apportait avec lui les documents relatifs à cette effrayanté conspiration, documents qui avecent été transmis à l'empereur Alexandre perdant sa maladie et depuis sa mort

L'empereur Nico as n'était pas éloigné de croire que Dielatsch avait exagéré l'importance des services qu'il rendait au gouvernement, en prenant de son chef les mesures nécessaires pour empêcher l'explosion du complot dans la première et la seconde armée; il fut convaincu de l'imminence du danger, lorsqu'il eut entre les mains toutes les pièces qui établissaient l'existence de ce vaste complot et qui faisaient connaître les plans des conspirateurs.

Il y avait dans les deux armées plus de deux mille officiers de tous grades, affilies aux sociétés secrètes et prêts à obéir au premier signal. Le signal n'avait pas été donné, et le comité directeur des Slaves réunis s'était trouvé momentanément paralysé, par suite de l'agrestation de son chef suprême, le colonel Pestel, et de ses agents les pius actifs.

C'était donc au haron Diebitsch, à son initiative seule, qu'al fallait faire honneur de ce résultat incepéré. L'empereur lui en témoigna une vive et cordiale reconnaissance.

— Général, lui dit-il en lui serrant la main, je suis heureux d'hériter de la confiance que mon auguste bienfaiteur, feu l'empereur Alexandre, avant en vous, puisque j'hérite du dévouement que vous av ez pour lui. Je ferai de mon mieux pour vous forcer à oublier que le grand-due Nicolas avait eu le malheur d'être injuste à votre égard.

Le baron Diebitsch n'était pas encore tranquille cependant sur les événements qui pouvaient se produire dans l'armée du Midi; les arrestations qu'il avait ordonnées ne s'étaient effectuees qu'en partie; on savait que les conspirateurs entretenaient l'agitation dans différents corps, quoique la prestation du serment à l'empereur Nicolas n'eût pas rencontré d'obstacle sérieux.

Des bruits sinistres continuaient à circuler dans la capitale. On disait que Kiew était au pouvoir des rebelles, qui s'organisaient pour marcher contre Saint Pétersbourg et in tromser le césarévitch. Mais on apprit tout à coup que Pestel, le fondateur et le directeur des sociétés secrètes du M.d., avait été amené de Toultchme, avec douze officiers supérieurs arrêtés en même que lui, d'après les ordres de Diebitsch. On devait espérer, en conséquence, que le complot, privé de ses chefs, n'éclaterait pas.

L'empereur fut très satisfait de n'avoir plus à craindre un conspirateur aussi dangereux que Pestel.

L'aide de camp général Tckernycheff, de concert avec le comte de Wittgenstein, avait fait arrêter le colonel, au milieu de son régiment, sans lui foire connaître le motif de son arrestation, qui eut lieu, par une singulière coincidence, le 26 décembre, à l'heure même où l'in urrection de Saint-Petershourg était vaincue et comprimée. Pestel ne s'était pas troublé et n'avait pas essave de se défendre en faisant usage de ses armés, bien qu'il filt entouré de ses officiers et de ses complices; il se contenta d'objecter que son arrestation ne pouvait être que l'effet d'une erreur, car, comme il le fit observer avec beaucoup de calme, l'ordre, en vertu duquel on l'arrêtait au nom de l'empereur Alexandre, éta t postémeur à la mort de ce souverain.

I) paraissant fort rassuré et il ne chercha pas à s'enfoir pendant la nuit; on le gardait pourtant avec si peu de riqueur et de précaution, qu'il put communiquer avec quelques-uns de ses complices, notamment avec le général major prince Serge Wolkonsky. « Ne vous inquiétez de rien, avait-il dit à ce derniér Sauvéz séulement mon Code russe, ajouta-t-il en lui remettant un manuscrit qui fut saisi plus tard entre les mains de Serge Wolkonsky: là est tout 'aven r de la Russie. Quant à moi, je suis bien résolu à ne faire aucune révélation, quoi qu'il arrive, mais j'ai bon espoir

que nos amis de Saint Pétershourg sont maîtres de la situation aujourd'hui. »

L'empereur interrogea Pes el; il n'obtint d'abord aucun aveu, aucune réponse précise.

Pestel se renfermait dans un système de négation com piete : prières, menaces, injonctions, promesses, tout se brisait devant son impassibilité glaciale et muette. Il attendait, d. sait-i à la Commission d'enquête, il attendant, pour parler, que l'intérêt de sa patrie lui déliàt la langue.

Cependant, les témoms ne manquaient point pour établir, de la manière la plus évidente, l'active et perséverante participation de Pestel à tous les projets de révolte, de régacide et de houleversement social, qui s'étaient produits dans les conciliabules lu Midi. Le chirurgien-major Wolff avait fourni, à cet égard, des révélations écrites, qui suivaient pas à pas l'accusé dans ses menées tortueuses et souterraines depuis 1821

Pestel avait été réellement le directeur suprême de l'Association du Midi, sur laquelle il exerçait un pouvoir despotique; mais il se cachait ordinairement, autant que possible, dernère ses complices, auxquels il laissait ainsi toute la responsabilité des idées et des actes qu'il leur inspirait ou qu'il leur conseiltait. Il s'était néanmoins dévoité plus d'une fois dans les réunions de la Société, en déclarant qu'il avait conçu un plan pour introduire en Russie le régime républicain, avec le concours de l'armée, et pour étiminer la maison régnante. Un jour, il s'était écrié avec impatience : « Les demi-mesures ne valent rien, nous voulons avoir maison nette! » Il avait fait plusieurs voyages à Saint-Pétersbourg, pour mettre les Sociétés du Midi en intime corrélation avec l'Association patriotique du Nord, mais il ne s'était pas entendu sur la

ques son de principes, avec Ryléieff, qui demandait un gouvernement constitutionnel, et non une république.

Enfin, la Commission d'enquête avait sous les yeux l'extrait d'une conversation très singulière entre Pestel et le lieutenant Poggio, qui l'avait racontée à un de ses amis, en exprimant une admiration exaltée pour le grand caractère de cet impitoyable républicain : « Nous les immolerons tous! avait dit Pestel, avec l'accent d'une farouche conviction: l'empereur, les impératrices, les grands-ducs, les grandes-duchesses, leurs enfants .. Sais-tu, Poggio, que ce sera terrible? Mais qui mettrons-nous à la tête du gouvernement provisoure? — Que' reprit Poggio. Que? si ce n'est celui qui entreprend et qui sans doute accomplira cette révolution? Out? si ce n'est vous! - On m'accuserait d'ambition? répliqua Peste. - Vous ferez taire la calomnie, en quittant le pouvoir, pour rentrer, comme Washington, dans les rangs des simples citoyens. — Après avoir achevé mon œuvre, dit Pestel d'un air inspiré, je me retirerai dans le monastère de Kiew, j'y vivrai en anachorète, et alors la religion aura son tour. »

Pendant que le procès des accusés du 26 décembre continuait a s'instruire à huis-clos, l'empereur voulut inaugurer son règne, pour ainsi dire, par un acte de clémence et d'ammistie; il publia un manifeste, daté du 1<sup>ee</sup> janvier (13 janv.) de l'an de grâce 1826, qui commençait par ces belles paroles : « Considérant le droi de faire grâce comme la plus belle des prérogatives attachées au pouvoir que Nous tenons de Dieu, Nous avons resolu en notre cœur, dès notre avénement au trône, de regarder ce droit comme un depôt qui Nous a été confie par la divine Providence et de l'exercer dans toute sa plésitude, pour en faire une application toujours conforme au bien

Google

général, sans jamais Nous écarter néanmoins des principes de la justice sur lesquels reposent les trônés et dont dépend également la prospérité des empires. »

L'empereur. « cédant aux mouvements de son cœur, » décrétait les dispositions suivantes : les enminels qui, jusqu'au jour de son avénement (19 novembre/1" décembre 1825), auraient été conflamnés à passer par les mains du bourreau et aux travaux forcés, seraient à bérés de la première penne et ne subiraient que la seconde; ceux qui auraient encouru, avant la même date, des châtiments corporels et la déportation en Sibérie, y seraient déportés, mais avec exemption de la peine infamante.

Toutes les creances du fisc, antérieures au 19 novembre (1" décembre) 1825, et qui ae s'élèveraient pas au-dessus de deux mille roubles, ne devaient plus être recouvrées, et remise en é ait faite aux débiteurs. Tous les débiteurs de l'État. détenus pour dettes, seraient élargis sur-le-champ, pourvu que la valeur de la dette ne dépassat point deux mille roubles. Enfin l'emporeur réduisait au payement d'une seule année d'exercice tous les arrérages accumulés pendant les années précédentes jusqu'au 1" janvier (13 janvier, nouv. st.) 1825, pour quatre espèces d'impôts : la capitation, l'impôt foncier, la redevance applicable à l'entretien des voies de communication, et la taxe sur les brûteries d'eau-de-vie.

Le manifeste se terminait par cette déclaration solonnelle, qui ne laisait que répéter l'engagément que l'empereur avait pris en montant sur le trône, de n'agir que selon la loi :

« En accordant exceptionnellement ces grâces, Nous espérons que la mitigation des peines n'affaiblira pas la crainte salutaire des lois; que, d'une autre part, le dégrévement



OI I UNIVERSIT A Par des impôts arriérés fera naître parmi les contribuables une émulation plus active à acquitter toutes les charges publiques avec regularité; et enfin, que Nos fidèles sujets reconnaîtront dans es présentes dispositions, jusqu'à quel point il Nous tient à œur de concilier la tendre sollicitude que Nous éprouvons pour eux tous avec les exigences inflexibles de la loi générale »

L'empereur Nicolas ne se reconnaissait pas le droit d'être faible et indulgent envers les grands coupables; le jour même où il faisant paraître ce manifeste dicté par la clémence, une note officielle, insérée dans le journal de Saint-Pétersbourg, annouçait que le gouvernement s'était vu dans la triste nécessité d'employer des moyens de rigueur pour se défendre contre des hommes indignes du nom de Russes, qui tramaient dans les ténèbres l'assassinat de la famille impériale, l'anarchie, le pillage de toutes les proprietés et le massacre des citoyens paisibles; mais que ces mesures de sûreté générale aliaient heureusement devenir inutiles.

Tous les coupables étaient sous la main de la justice, qui avait deja pinétré dans les ténebres de cet ocheux complot; leur procès s'introduisalt rapidement devant la Commission d'enquête. Il y aurait sans doute de la pitié et de l'indulgence pour ceux que leur jeunesse, leur égarement, leur repentir ou quelques circonstances intéressantes recommanderaient à la bienveillance de l'empereur. « Quant aux grands et principaux criminels, ajoutait la note, leur châtiment exemplaire ne tardera pas à venger la nation et l'empire. »



## XLIE

Les fêtes du nouvel an et de l'Épiphanie changérent, pendant quelques jours, l'aspect lugubre de Saint-Péters-bourg et accordèrent un moment de trêve à la tristesse, à l'imquiétude, à la consternation, qui régnaient dans toutes les classes de la société russe depuis la mort d'Alexandre I', et surtout depuis l'insurrection du 26 décembre.

Tout le mende avait quité le deuil, à l'occasion de ces deux grandes fêtes, consacrées à des réjoussances de famille et à des pratiques de dévotion. Ce deuil, obligatoire pour les pauvres comme pour les nehes, pour les petits comme pour les grands, ne devait être repris avec toute la rigueur d'étiquette que le 7 janvier (calendr. russe et scrupuleusement observé jusqu'au retour du corps de l'empereur défunt dans la capitale.

Durant ce court intervalle de répit, les theâtres ne furent pas rouverts, les bals et les concerts ne firent pas entendre leurs joyeux éclats, mais les réceptions officielles, les céromomes re igieuses, les réunions d'amis, les visites et les hanquets redonnerent la vie et le mouvement a là ville ainsi qu'au palais impérial, qui avaient été si longtemps deserts et silencieux.



9 VETCE - 1114 - 500 V -

Le matin du jour de l'an (13 janvier), la cour, les personnes présentées, les officiers généraux et les officiers de la garde se réunirent au palais d'Hiver pour assister à la messe, et furent admis ensuite à l'honneur d'offire leurs hommages aux deux impératrices et à la grande-duchesse Hélène, mais l'empereur, ce jour-là, ne reçut que les personnages de sa maison.

On remarqua qu'il paraissait soucioux et préoccupé.

Non-seulement il pressontait que des événements graves avaient pu se passer dans l'armée de l'Ouest et dans celle du Sud, ma s'encore il s'attristait de ne pas avoir auprès de lui son (rère Constantin, dans un jour soiennel, ou la présence du césarévitch est attesté, aux yeux de tous, que l'union n'avait jamais cessé d'exister entre les membres de la famille impériale.

Il allait apprendre bientôt que, dans l'intérêt de l'ordre et de la paix publique, Constantin avait bien fait de rester à son poste en Pologne

Les jours suivants, l'empereur consentit cependant à recevoir successivement les ambassadeurs étrangers, qui avaient à lui présenter teurs nouvelles lettres de créance, avec les félicitations de leurs gouvernements, au sujet de son avénement au trône.

L'empereur n'avait pas fini de donner des récompenses à ceux qui s'étaient distingués par les ectes de dévouement, de loyanté et de courage dans la mémorable journée du 26 décembre. Les promotions du nouvel an prouvèrent qu'il n'oublia t aucun service, et qu'il avait à cœi r de ne pas commencer son règne par l'ingratitude.

Il se donna plusieurs nouyraux autes de camp, entre autres le général-major prince Menschikoff, le baron Friedricks, colonel au régiment d'Ismaïlowsky, le comte de Lieven, lieutenant au régiment de la garde de Moscon, le comte de Manteuffel, capitaine au régiment des chevaliers gardes, etc.

Il conféra le titre de comte au général-major Orloff, « en témoignage, disait-il dans le rescrit qu'il lui adressa, de Notre considération pour les qualités qui vous distinguent, et voulant reconnaître la belle conduite que vous avez tenue dans la journée du 14 (26 décembre), où, suivant les impulsions de votre zêle, vous avez rendu un service également signalé pour les intérêts du trône et de la patrie. »

It fit un grand nombre de nominations de première et de deuxième classe dans les ordres de Sant-Whalimir, de Sainte-Anne et de Saint-Alexandre-Newsky: il accorda de l'avancement à beaucoup d'officiers de tous grades, en se rappelant ceux qu'il avait vus ou qu'il avait entendu nommer avantageusement le 26 décembre : il en choisit mêmo quelques-uns, dont la fidebté avait éte chancelante ce jour-là, et qui s'étaient refusés d'abord à prêter un nouveau serment, car il comprensit que l'annulation du premier serment prêté a Constantin avait dù alarmer bien des consciences.

Pendant tout le mois de janvier, il ne fut preoccupé que du désir de payer so dette, suivant son expression, à l'égard de tous ceux qui étaient venus en aide, distut-il, à son avénement. Ce fut dans ces circonstances qu'il prononça cette belle parole, qu'il repeta plus d'une fois dans le cours de son règne:

 L'ingratitude chez un prince, c'est un aveu d'impuessance ou bien un deni de justice.

Sa recomnaissance se plut à honorer la monsoire du comte Miloradovitch, qui, selon les termes d'un reserut,





avait « scellé par la mort son dévouement sans hornes au trône et à la patrie. » Mais le vieux général n'ayant laisse ni femme ni enfants, les faveurs impériales se portèrent sur les membres de sa famille : son neveu Miloradovitch fut nommé conseiller d'État; sa sœur Marie, veuve du conseiller d'État Storojenkoff, eut une pension de dix mille roubles sur la trésorerie de l'empire; deux de ses parentes furent attachées à la maison des impératrices.

L'empereur envoya une image ornée de brillants au métropolitain de Sa ut-Pétersbourg, et une mage ornée de pierres précieuses au métropolitain de K ew, pour remercier ces deux prélats de s'être présentes devant les factieux sur la place du Sénat, en essayant, par des prières et de rages exhortations, de les ramener à l'obéissance.

La belle conduite que vous avez tenue le 14 de ce mois, disait-il dans le rescrit qui accompagnait cet envoi, vous a concilié Ma bienveillance particuliere. »

Dans un autre rescrit, qu'il adresse aussi au très éminent Philarète, métropolitain de Moscou, il lui disait. « J'ai reçu avec une très vive satisfaction votre lettre du 48 de ce mois (30 décembre); j'y ai trouvé avec un égal intérêt l'expression des sentiments qui vous animent à l'occa sion de Mon avénement au trône da Mes ancêtres, et vos prières au Roi des rois pour Mon regne. Je connaissais déjà vos mérites, mais, dans cette rirconstance, vous avez donné de nouvelles preuves de votre zèle et de votre devouement pour la patrie et pour Ma personne. En conséquence, jo vous adresse une croix en diamants que vous porteres aut votre mêtre épiscopale. »

Ce fut seulement le 17 janvier ( calendr. russe) que Vicolas se montra en public pour la prémiere fois. Ce jour-la, vers trois heures, tandis que les négociants étaient encore réunis à la Bourse, où les transactions commerciales commençaient à reprendre leur cours habituel, l'arrivée mattendue de l'empereur et de l'impératrice au milieu d'eux leur causa une bien vive et bien agréable surprise. Des vivats chaleureux éclatèrent avec enthousiasme; l'émotion la plus sympathique s'empara de l'assemblée; des larmes de joie brillaient dans tous les yeux.

L'empereur les remercia avec bonté de leur chaleureux accueil et leur dit qu'il avait voulu ne pas tarder davantage à leur faire sa première visite; il adressa ensuite la parole à plusieurs notables négociants qui l'enfouraient, et il leur demanda si les affaires n'avaient pas beaucoup souffert de ce long interregne. Il leur promit sa protection et il leur fit espérer que le nouveau règne ne serait pas moins favorable que le précédent aux progrès de l'industrie, de l'agriculture et du commerce

Un riche marchand de la petite ville de Klinzow, dans le gouvernement de Tchernigow, s'approcha de Leurs Majestés, et s'agenouillant devant l'empereur : « Sire, lui d'une voix tremblante, je me trouvais sur la place du Sénat le matin du 14-26 décembre) quand Votre Majesté Impériale out sa première entrevue avec ses fidèles sujets : j'eus alors le honheur d'être le premier à recevoir le baiser que l'empereur m'avait chargé de transmettre à tous les essistants. »

— Out, mon ansi, lui dit l'empereur en le relevant, le baiser que tu as reçu de moi le jour de mon avénement était destiné à tous . c'était le baiser d'un père à ses enfants.

Ce brave homme, nommé Tchesnokoff, profondément touché de l'honneur insigne qu'il devait à sa bonne étoile, en conserva toujours le souvenir comme un talisman sacré, et, vingt-cinq ans plus tard, en 1850, il exprimait encore sa respectueuse gratitude à l'empereur, en lui offrant un ancien manuscrit pour sa bibliothèque, et en lui rappelant dans quelles circonstances il avait reçu un précieux témorgnage de l'auguste bienveillance de son souverain

Nicolas, avant de quitter la Bourse, vou ut montrer luimême à l'impératrice ce magnifique monument, construit sur les plans de l'architecte frança a Thomon, et qui n'était pas encore achevé. La foule des hanquiers et des pegociants suivait dans un religieux silence.

En traversant la grande salle, l'empereur s'arrêta devant le buste d'Alexandre I\*\*:

— Messieurs, dit-il à haute voix, malgré les préoccupations de la guerre qui a fait du règne précédent un des plus glorieux règnes au point de vue militaire, mon bienaumé frère, vous le savez portait un intérêt particulier au commerce. Mais il n'a pas dépendu de ses désirs et de sa volonté que notre commerce national ait eu de plus larges développements; ceux que j'espère lui donner, avec la grâce de Dieu, conformément à la peusée de mon auguste prédécesseur.....

Interrompu par des vivats et des applaudissements, l'empereur réprit avec émotion :

— En attendant, conservons tonjours en honneur la mémoire de ce grand monarque : il a été votre bienfaiteur; il fut aussi le mien!..

Sa voix s'éteignit dans un sanglot; il se tourna vers l'impératrice, qui fondait en armes, et il lui offrit le bras pour se retirer.

— Ad eu l'Messieurs, dit-il d'une voix étouffée aux personnes qui pleuraient autour de lui : nous avons tous fait une perte irréparable... Aimez-moi toujours, Messieurs, ajouta-t-il, aimez-moi comme je vous aime, car je vous aime de tout mon cœur!

Cette scène touchante laissa une profonde impression dans l'esprit de tous ceux qui en avaient été témoins.

On avait craint que la fête de l'Épiphanie ne servit de prétexte à des scènes de turnulte dans les rues de la capitale, où le peuple se porte en foule, animé d'une folle gaieté qu'exaltent les boissons alcooliques

Le bruit courait qu'une tentative pouvait avoir heu d'un moment a l'autre pour la délivrance des accuses du complot du 26 décembre.

Le gouverneur général de Saint-Pétersbourg avait pris des mesures extraordinaires afin d'assurer la tranquil ité publique, de concert avec le grand-maître de police. Le régiment des cosaques de la garde fournit de nombreuses patrouilles qui parcouraient tous les quartiers, sans empêcher les habitants de se livrer aux réjouissances que la fête autorisait.

Grâce à ces précautions de prudence, l'ordre ne fut pas troublé; mais on apprit, le lendemain même, qu'elles avaient été plus nécessaires qu'on ne le supposait, car tous les conspirateurs n'avaient pas été découverts, et leurs coupables espérances se fondaient sur la probabilité d'une insurrection générale de l'armée du Midi.

Le gouvernement reçut, en effet, des nouvelles pen rassurantes, le soir même de l'Épiphanie, au moment où on lui signalait la présence de quelques agitateurs dans les groupes populaires.

Le comte de Sacken, commandant en chef la première armée, lui mandait, à la hâte, que les arrestations ordonnées par la Commission d'enquête n'avaient pu avoir lieu; que les principaux directeurs des sociétes secretes s'étaient mis

a la tête de leurs adhérents; que plusieurs regiments avaient pris parti pour la rébellion; que cette rébellion se propagenit lans les centres militaires, au cri de Vive Constantin; que le lieutenant-colonel Serge Mourawieff-Apostol en (taît le chef; qu'il venait de s'emparer de la ville de Yassiikow et qu'il se disposait à marcher sur Kiew avec cinq ou six mille soldats qui formaient le noyau de la révolte.

Le comte de Sacken ajoutait, il est vrai, qu'il avait donné ordre au général prince Tcherbatoff de rassembler des forces suffisantes pour exterminer cette bande de rebelles et pour étouffer immediatement la rébellion.

On pouvait néanmoins apprébender que les troupes que le général Tcherbatoff devait employer contre les insurgés eussent été travaillées elles-mêmes par les agents de l'insur-rection : ce n'était donc, dans ce cas-la, qu'un renfort envoyé eux rebelles. On savait, d'ailleurs, que les sociétés accrètes exerçaient une influence presque invincible sur presque tous les corps de la première armée, où plus de 1,200 officiers étaient affiliés à ces sociétés. Rien ne semblait donc plus probable que le succès rapide d'une conjuration qui appelait aux armes le soldat russe pour la défense des droits du césarévitch et qui, sous prétexte d'auter le grand-duc Constantin a monter sur le trône, se promettait de révolutionner la Russie.

L'empéreur avait la plus haute confiance dans le comté de Sacken, ce vieux général, si brave, si habite, si devoué, qui s'était couvert de gloire dans toutes les guerres du dernier règne; mais le commandement de la première armée pouvait lui échapper des mains pour tomber dans celles d'un des chefs de l'insurrection, prisque cette insurrection paraissait se faire au nom du césarévitch et dans l'intérêt de la couronne impériale. Le danger imminent était donc de voir

le nom de Constantin devenir le signe de ralliement des rebelles.

Ce fut ainsi une idee ingénieuse que d'opposer à la révolte, en quelque sorte le nom honoré et respectable qu'elle mettait en avent.

L'empereur adressa dans ce but un rescrit à son frère Constantin pour lui confier le commandement du troisieme corps d'infanterie de la première armée et pour l'inviter a s'occuper sur-le-cl amp de la répression des désordres qui s'étaient produits dans cette armée

En même temps, il écrivit au comte de Sacken, pour lui ordonner de poursuivre par tous les moyens de rigueur une revolte qui se rattachait à l'ensemble des plans de la conspiration du 14/26 décembre. Dans cette lettre pleine de sympathie pour l'illustre général, il lui annonçait que le grade de feld maréchal allait être prochamement la recompense de ses longs services.

Deux jours après, toutes les craintes qu'on avait pu concevoir farent dissipées, des contriers arrivèrent du quartier généra) du comte de Sacken avec des dépêches et des repports contenant des détails circonstanciés sur les derniers événements, qui s'étaient terminés par la défaite sanglante des rebelles. L'insurrection avait été anéantie dans la prenuère armée, et un des principaux conjurés, le lieutenantcolonel Mathieu Mourawieff, améné en trainéau du théâtre de la lutte à Saint-Pétersbourg, sous l'escorte d'un escadron de cosaques, comparaissait devant l'empereur qui l'interrogéa lui-même.

Quant au chef du complot, dans l'armée de l'Ouest, Serge Monrawieff, un des frères de Mathieu et comme lui lieutenant-colonel, il était resté prisonnier à Vassilkow; les blessures graves qu'il avait reçues dans le combat et qui cependant n'étaient pas mortelles l'avaient mis hors d'état de pouvoir supporter un voyage de 390 lieues en traîneau, sans arrêt et sans repos, dans le délai de cinq jours.

Le premier interrogatoire de Mathieu Mouraw.cff durs plus de deux heures :

Brisé de fatigue, accablé de remords, le coupable n'eut pas la force de garder le secret de ses complices, le dénes-poir s'était emparé de lui et le forçait de dire la vérité. Il ne cacha men, il entra résolument dans la voie des révélations.

Il fit d'abord connaître à l'empereur les dangers que sa préc euse vie avait courus depuis son avénement, car vingt assassins s'étaient offerts pour le poignarder, et quelques-uns même avaient juré sa mort sur les saintes images. C'était donc la Providence qui l'avait sauvé miraculeusement.

Dans ce long entretien, Nicolas se rendit bien comple, pour le première fois, de l'organisation, des principes, du but et des actes secrets de la redoutable Société des Stares réunis. L'horreur qu'il avait toujours eue depuis son enfance pour les révolutionnaires et pour leurs manœuvres ténébreuses ne fit que s'aceroltre et se fortifier en écoutant les tristes confidences d'un de leurs prosciytes.

Le repentir de Mathieu Mourawieff était sincère; l'empereur en fut touché, et il promit de s'en souveair; il lui demanda, en le voyant verser ries larmes, si sa malheureuse position d'accusé ne pouvait pas recevoir quelque soulagement de la bienveillance impériale, en attendant que a voix de la clémence s'elevêt en sa faveur pour atténuer les arrêts de la justice.

- Sire, répondit Mathieu Mourawieff, mon père, le senateur Jean Mouravieff-Apostol, a toujours été un des plus fideles serviteurs de feu l'empereur Alexandre : il apprendra qu'il a perdu à la fois ses trois fils ainés et que, mes deux frères et moi, nous avons deshonoré son nom, en trahissant notre auguste souverain. Je voudrais pouvoir au moins au faire dire, pour le consoler, que je ne suis pas endura dans le crime et que je mourrai repentant.

L'empereur, renouvelant à son égard a faveur insigne qu'il avait accordée au prince Troubetzkoï, l'invita, au geste, à s'asseoir devant un bureau ou se trouvait ce qu'il fallait pour écrire, et, comme l'accusé hésitait à obé r, il lui dit de se hâter, afin que son pere n'eût pas le temps d'apprendre par une autre voie le malheur immérité et imprévu qui serait la honte et le désespoir de cet estimable vieillard.

Mathieu Mourawieff par la plume et improvisa une lettre admirable, que l'empereur ne lut pas sans attendrissement, avant de l'envoyer, par estafette, sous cachet impérial, au sénateur Mouravieff-Apostol.

Dans cette lettre empremte des sentiments du véritable chrétien, le conspirateur repentant disait, avec l'éloquence de l'âme, qu'il se sentait indigne désormais d'être le fils d'un des hommes les plus honorables de la Russie ; mais, néanmoins, il suppliait son vénéré père de daigner ne pas desayouer ce doux nom qu'il lui donnait paut-être pour la dermère fois. L'avait, d'ailleurs, reconnu sa faute et detesté son crime, en présence de l'empereur ; il pouvait maintenant mesurer toute la profonceur de l'abime vers lequel il s'était follement lassé entrainer. Ses yeux venaient de s'ouvrir tout à coup et il avait horreur de lui-même. Il engageait son jeune frère, né d'un autre lit, à profiter de l'effrayante leçon que lui offraient ses alaés, à se défendre des mauvais conseils, des doctrines perverses, des rêves de l'ambition et de la vanité, et à garder une foi inviolable à son auguste et bien-aime souverain.

Jean Mourawieff accusa réception de cette belle et douloureuse lettre, en remerciant l'empereur d'avoir daigné la lui faire parvenir; il n'implora pas le pardon de ses fils, qui étaient, dit-il, déjà morts pour lui, puisqu'ils avaient ététraitres a leur patrie et à leur souverain : « il ne lui restait plus, selon la poétique expression qui lui servit à peindre son humiliation et sa douleur, qu'a cacher sa tête sous leurs cendres. »

## XLIII

Voici ce qui a'était passé dans la première et la seconde armée, depuis qu'on y avait eu des nouvelles, plus ou moins exactes, de l'insurrection du 26 décembre « Saint-Péters-bourg.

Les membres de la Société du Midi n'avaient pas cru que la partie fût perdue pour eux et que l'avénement de l'empereur Nicolas pût être regardé comme definité. L'arrestat on de Pestel et de quelques-uns le ses amis n'avait pes diminué sensiblement les forces du complot, d'autant plus que Pestel était un rhéteur politique plutôt qu'un nomme d'action. On lui reprochait même de s'être taissé arrêter comme un enfant, au lieu de faire résistance et d'appeler à son aide les officiers de son régiment, qui étaient tous ses complues, et qui n'aument pas halancé a irer l'épée pour le délivrer

Il y eut encore plusieurs remions des conjurés de la seconde armée, à Toultchine, pendant que le comte de Wittgenstein, d'après les instructions du baron Diebi sch, exerçait une act ve surveillance dans cette armée placée sous son commandement, ordonnait des arrestations nouvelles et faisait épier les démarches des officiers qui lui

n

avaient eté signales comme étant d'intelligence avec Peatel.

Dans une de ces réunions, où l'on vint annoncer aux assistants que le comte de Wittgenstein avant entre les mains la liste de tous les membres de la Société et que plusieurs d'entre eux alleuent être saises, interrogés et envoyés à Saint-Petersbourg, la rage des conspirateurs s'exhala en menaces et en projets sangunaires. Le heutenant-colonel Poggio somma le prince Serge Wolkonsky, qui était présent, de faire révolter son régiment en invoquant le nom du cesarévitch, et il se vanta de mettre lus-même la main sur le genéral en chef, cès que le signal de la revolte serait donné.

— le ne souffrira, pas, pour l'honneur de la seconde armée, est le prince Serge Wolkonsky, qu'on attente a la personne du comte de Wittgenstein! Au reste, son brave chef d'état-major, Paul Kisseleff, se chargera de faire face a ceux qui oseraient risquer une pareille tentative. Ce n'est pas moi qui servirai ces odieuses trames.

La-dessus, I sortit avec indignation, en déclarant qu'il renonçait a prendre part desormais au complet.

- En bier! s'écha Poggio, si la seconce armée ne marche pas sur Saint-Petershourg pour y proclairer la république, il se faut qu'un homme de bonne volonté qui so dévoue pour assussiner l'empereur. l'offre mes deux mains ...
- Tes deux mains' interrompit le colonel Bastle Dawycoff : il on faut six, et nous les avons.
- Nous en aurons cent, reprit Poggio, si ceux qui ont juré de frapper l'empereur, quand ils en recevront l'ordre, ventent bien aujourd'hui teur leur serment.

Ce n'était pas seulement le régicide que parut aux con-

spirateurs un moyen certain d'amener une révolution en Russie, malgré le triomphe du gouvernement impérial dans la journée du 26 décembre; car le heutenant-colonel Serge Mourawielf-Apostol, qui étuit le directeur suprême, ou lu moins le membre le plus influent de la Sociéte du Midi, cut l'idée de commencer la révolution en Pologne par l'assassinat du césarévitch

Il se trouvait à Jacomir, quand il apprit que l'insurrection de Saint-Pétersbourg avait été comprimée, mais que la capitale était encore profondement troublée à la suite d'une crise politique aussi longue et aussi violente. Il résolut de changer de tactique et d'allumer a la fois plusieurs toyers de guerre civile en Russie

Il se rendit à Berditchew, pour s'aboucher avec le jeune com e potonais Pierre Moszczynsky, maréchal de la noblesse dans le gouvernement de Wolhyme et membre de la Société patriotique de Varsovie, taquelle correspondant avec la Société patriotique du Mich. Il demanda au comte, si, dans le cas d'un soulèvement des 3° et 4° corps de la première armée, on pourrait compter sur l'assistance des conjurés polonais. Moszczynsky répondit qu'il n'avait pas d'instructions à ce sujet. Alors Serge Mourawieff manifesta l'intention d'écrire au comité central de la Société de Varsovie, pour l'inviter a faire assassiner immédiatement le grand-due Constantin et a commencer une révolution en Pologue.

Le comte Moszczynsky accueillit cos ouvertures avec réserve; il refusa même de se charger d'une lettre de Mourawieff pour le prince Antoine Jablonowsky, en prétextant que les stotuts de la Sociéte de Varsovie s'opposaient a toute espèce de communication écrite

— Yous avez tort, lui dit Moorawieff; vous ne retronverez jamais une meilleure occasion pour révolutionner la





Pologne et rétabbe votre gouvernement polonais sons a forme républicaine.

Les deux frères Serge et Mathieu Mourawiell-Apostol, sachant qu'ils devaient être arrêtés et conduits à Saint-Pétershourg, se cacherent d'abord et proje èrent avec les membres les plus audacieux de la Société des Slaves rénnu une révolte militaire, qu'ils n'eurent pas le temps de préparer.

Į

Leur compagnon d'armes et leur ami, Ghebel, colonel du régiment de Tchernigow, avait été chargé de leur arrestation. El e eut ben à Trilessié, sans aucune résistance de leur part, et un feldjæger reçut l'ordre de les accompagner, avec quelques gendarmes, jusqu'à Saint Pétersbourg.

Ghebet voulut leur dire adieu avant leur départ et s'exsuser d'avoir rempli une mission périble en les arrêtant. Les deux Mouraw eff ne lui témotgnèrent pas le moundre ressentment, et, comme ils devaient partir la nuit même, ils l'invitèrent à premire le thé avec eux eurore une fois. Ghebel se rendit avec plasir à cette invitation amicale, et négligea toute espèce de précaution pour sa săreté personnelle aussi bien que pour la garde des prisonniers.

Tout à coup, la porte s'ouvre, et plusieurs officiers du régiment de Tchern.gow pénètrent dans l'appartement . e capitaine baron Solovieff, les lieutenants Kouz mue, Soukmooff, Stehipilla et d'autres se rangent autour des deix Mourawieff.

- A votre tour, colonel, del Serge a Ghebel, vous étes notre prisonner?
- Non! de ma vie! s'écrie le colonel, qui tire son épec et qui se met en défense dans un com de la chambre.

Dix époes sont tirées en nême temps contre lui, et

Serge Mourawieff, qui le conjure de se rendre, a le malheur de porter le premier coup au malheureux Ghebel, qui reçoit quatorze blessures et tombe baigné dans son sang.

Le signal était donne; les conspirateurs sortirent aux cris de Hourra Constantin! et Serge Mouraviell prit le commandement du regiment de Tabernigou, en annonçant aux soldats, que le césarévitch protestait contre l'usurpation de son frère Nicolas, et qu'il appelait aux armes tous les Russes, ses ficeles sujets, pour soutenir ses droits tégitimes.

 Soldats, répétait Mourawiell', servez Dieu et la religion, pour la liberté!

Les soldats ne comprenzient men à ces paroles énigmatiques et y répondaient en criant : Vive Constantin!

Les cantonnements des compagnies du régiment de Tchernigow étaient fort éloignées les ons des antres; il falla t du temps pour les soulever et pour les réunir sous les onfres des chefs de l'insurrection. Serge Mourawieff se hâta d'envoyer, a Belaïa-Tserkow, a litonir, à Wassilkow et a Kiew, des émissaires qui devaient disposer les esprits en faveur de cette levée de bou chers et demander partout mainforte aux membres des sociétés secrètes.

Des que les compagnies insurgées par leurs officiers au raient pu rejondre le noyau principal de l'armée insurréctionnelle, on se proposait de marcher sur kiew et de faire de cette capi ale de la Petite-Rossie le centre d'un veste soulevement militaire. Mais il s'écoula plus de vingt-quatre heures, avant que Serge et Mathieu Mourawreff eussent rassemblé autour d'eux trois ou quatre mille hommes, qui semblaient aussi indécis et plus inquiets que l'eurs chefs. Ceux-ci avaient peine à partager la confiance reperturbable



du sous-heutenant Bestoujess-Rumine, qui leur promettant le succès et qui vou aut déja, comme il le disant avec assurance, faire prêter serment à la république.

Le découragement de que ques-uns de leurs complices se manifestant par des hésitations et par des paroles chagrines. Serge Mourawieff pressant le sous-lieutenant Alexandre Vadkowsky de soulever le régiment du 17° de chasseurs, celui-ri hocha la tête et murmura « Soit le ferai mon possible pour obéir a vos ordres, mais la chose n'est pas facile pour un simple sous-lieutenant, et je pour ai bien n'aboutir à men qu'à me faire cusser la tête. »

Serge et Mathieu Mourawieff étaient si peu rassures sur les résultats de cette matheureuse entreprise, qu'ils éprouverent un vif chagrin en voyant arriver leur plus joune frère, Hippolyte, qui venait s'associer à leur fortune et qui refusa de les abandontier, quelles que fussent les instances de ses deux frères.

On avait appris, en effet, que la rehe lien ne se propagent pas aussi vite qu'en l'avant espéré, et l'en ne pouvant douter que le comte de Sacken n'employât des moyens énergiques pour l'écraser à son début.

Serge et Mathieu Mourawieff furent d'avis de se diriger d'abord sur Wassilkow : en approchant de cette ville, dont un bataillon du rég meat de Tehemigow formait la garnison, Serge Mourawieff sut que les officiers qu'il y avait envoyés la veille, Soiovieff, Schipilla et d'autres, avaient eté saisis et emprisonnes. Il se fit un devoir d'aller a leur secours. Le major Troubhine, qui commandant la garnison à Wassilkow, harangua so troupe et voul et la conduire a la rencontre des rebelles; les armes étaient chargees des deux côtés; Troubhine ordonna le feu, mais il ne fut pas o sé, et des viteux eloppe pur ses propres soldats qui la arra-



chèrent ses épaniettes et qui, après l'avoir ma traite, l'enfermèrent au grand poste de la ville.

Serge Mourawieff navait en qu'à élever la voix et a se faire reconnaître, pour rallier à lu tous les hommes de sou régiment, ou il était adore. Il occupa Wassilkow jusqu'au lencemain, et des excès déplorables furent commis, qu'il ne put empêcher, car ses troupes manquaient de vivres. Il y ent donc des boutiques enfoncées, des magasins palles, des maisons envahies.

Serge Mouravieff attendast impatienment des nouvelles de Kiew, et les nouvelles n'arrivaient pas.

On lui fit savoir seniement que l'aute de camp géneral prince Steberbatoff, commandant les 3° et 4° corps d'infanteme de la première armée, avait reçu du général en chef l'ordre « de se transporter lui-même sur les heux avec un nombre de troupes suffisant pour exterminer cette bande de rebelles, et de rame ier dans le devoir le régiment de Teheraigow, sans hes ter sur l'emploi des moyens de rigneur que les enconstances rendraient in hispensables. »

Serge Mouravieff et Bestonjeff Rumine tinrent conseil et se déciderent a marcher en avant, pour ne pas se laisser enfermer dans Wasselkow, où ils aussent été bientôt pris par famme. Ils espéraient encore que la Societe des *States* rémás seconderant leur mouvement, et ils voulaient se porter sur Broussilow, où ils ne serment plus qu'a une journée de Krey et ce Istonie

Avant le se mettre en marche, ils firent celebrer le service divin, sur la place publique, en presence du régiment, et ensuite le prêtre, qu'ils avaient forcé de celebrer la mosse, consentit encore, moyennant une somme de deux cents ronbles, à lire à haute voix un caterhisme politique et religieux, que Serge Montavaetf et Bestonjeff-Humans avaient





composé depuis longtemps et dans lequel ils avaient essay é de démontrer, à l'arce de quelques passages détachés de la Bible, que la démocratie était la seule forme de gouvernement agréable à Dréo.

Les officiers entrecoupaient cette lecture par des cris de Vive la Liberti I mais le soldat, ne comprenent nen à ces cris, ni aux théories républicaines qui les provoquaient, gardait le silence et criait : Vive Lonsianim!

Serge Mourawieff s'aperçut que son prétendu catéchisme produsait sur l'auditoire une impression tout à fait defavorable à ses vues; il interrompit lui-même le lecteur, en disant que la question se bornait à défendre les droits du césarévitch, qui n'avait nullement renoacé au trône et quallait chercher sa couronne à Saint-Pétershourg.

La colonne des rebelles rencontra, au village de Motovilowka, la première compagnie de grena hera et la première de mousquetaires, qui croyaient rester finèles au serment prête à l'empereur Constantin, en se rangeaut autour de Serge Mourawieff. Mais ce réveur politique eut la malheureuse pensée de faire de la propagande républicaine, au lieu de se borner a invoquer le nom du césarévitch.

— Au reste, mes camarades, Jit-it imprudemment, qu'avons-nous besoin de Constantin's Nous nous passerons de lui aussi bien que de son frère Nivelas C'est la république qu'il nous faut. La république, entendez-vous's En hien : crions tous : Vice la République!

Quelques voix isolées répondirent seules a ce em, qui n'avait pas de sens pour la plupart des soluats et qui ne trouvait aucun écho parmiens.

Un vieux grenadier, qui, appuye sur le canon de son fusil, écoutait avec emprise les étranges paroles de son lieute-



Cross from UNIVERSITY OF CAUFOR A

nant-colonel, osa lui soumettre devant fout le monde une objection inattendue :

- Nous crierons volontiers *Vive la République l* dit-i, avec candeur, si Votre Grâce nous l'ordonne. Mais enfin, qui sora tzar <sup>3</sup>
- -- It n'y a pas de tzar dans une république, reprit vivement Mouravieff.
- --- Oh! dans ce cas-là, répliqua le vieux soldat, la republique ne vaut rien en Russie.
- C'est viai, repétèrent tous ses camanades, nous ne trouvons pas mauvais qu'on fasse une république, mais nous voulons avoir un fzar.

Il y avait dans les rangs un capitame, nommé Koz off, caché sous un uniforme de solca.; le moment lui parut hon pour empêcher la défection des grenadiers; il se mit aussitôt à les haranguer, et il ne craignit pas de leur dire, en face du acutenant-colonel Mouravieff, qu'on les trompait, qu'on les poussait au crime, que leur tzar légatune était le grand-duc Nicolas, choisi et désigne par feu l'empereur Alexandre, et que lui refuser l'obéissance c'était teahir l'honneur et la patrie.

Serge Mouravieff donna l'ordre de se saisir de l'orateur. Mais les grenadiers autourérent le capitaine Kizloff et lui firent un rempart de leurs corps.

— Condusez-nous, capitan e<sup>+</sup> s'echérent-ils tout d'une voix : nous suivrons vos ordres!

La compagnie, résistant aux prières et aux menaces de Serge Vouraviell, refusa de prendre part à sa trahison et se replia sur Belaia-Tserkow. Quant a la compagnie des mousquetaires, e.le avait fraternisé avec les rebelles.

Serge Mouraviell et Bestoujell-Rumine, qui n'avaient pu s'opposer à la retraite fomultuense de la compagnie des grenadiers, n'étaient pas encore découragés : ils romptaient toujours sur une explosion du complot à Kiew, et ils envoyèrent de nouveaux émissaires lans cette ville et dans les villes voisines, pour inviter les membres de la Société des States reums à proclamer la republique. En attendant, ils n'oserent imposer aueun service, ni aueune fatigue, a leur troupe, pendant la solemité du jour de l'an russe (13 janv. 1826, et ils se virent obliges de passer ce jour-là dans le village de Motovilowka

Ils n'en partirent que le landomain, en se dirigeant vers Belaia-Tserkow. On les accusa depuis d'avoir en le projet de s'emparer du château des comtes Braniçky, qu'on disaît renfermer d'unimenses richesses; mais ils ne tardérent pas a changer de plan et à rebrousser chemin

Ils avaient appris que le général Reth devait amener, le soir même, à Belaïa-Tserkow couze compagnies d'unfan ene aver quatre prèces de campagne. Serge Mourawieff n'avait à leur opposer que six compagnies, déja Jémoralisées, qui étaient prètes à l'abandonner.

Les chefs des rebeiles ne conservaient plus d'illusion sur le sort qui les attendait, mais les Monravicif et Bestoujeff-Bumine réussirent à leur persuader que ont n'etait pas perdu, qu'on pouvait tenir la campagne en commençant une guerre de partisaus, et que, s'il fallait hattre en retraile devant des forces supérieures, il serant aisé de gagner la fron-here et de se refugier en Moldavie. Ils s'etaient acrêtes au village de Pologhy pour y passer la unit, quand ou leur donna uvis que le géneral Both s'avançait avec enq escadrons et six pieces de campagne, par la route de Kastow, et que le general-major Geismar, a la tête de treis escadrons de hussares, approchait d'un autre côté pour leur couper la retraile.



Serge Mourawieff vensit de recevoir en même temps une dépêche qui lui mandait que la Société des Slaves rensit était décidée à prendre les armes et que le rendez-vous général aurait lieu à Trilessié. Les hâta de se remettre en marche avec sa petite armée, qui diminuait, pour ainsi dire à chaque pas.

On marcha toute la nuit dans la direction de Tracssié Mathieu Mourawieff ne s'abusait plus sur le résultat imminent de cette folle entrepnse—il conjura son frère Hippolyte de se retirer, comme s'il prévoyait la triste destinée de ce jeune homme; mais Hippolyte se contenta de répondre qu'il se resignait à tout et qu'il ne survivrait pas a ses frères

— Si nous ne réussissons pas ici, dit Bestoujelf-Rumine cu était témoin de ce combat de dévouement fraternel, nous réussirons ailleurs. Il suffit de quelques hommes déterminés pour rétablir une partie qu'on croit perdue. Nous nous jetterons dans les hois et nous parviendrons jusqu'à Samt-Pétershourg. Là, j'assassmerai l'empereur!

Ces mots firent horreur a ceux qui les entendirent.

Au point du jour, la colonne instracée se trouvait entre les villages d'Oustinowka et de Korolewka : elle était cer noe de tous côtés par des forces supérieures

Le général-major Geismar se mit a la poursuite des rebedes et les atteignit sur les hauteurs d'Oustmowka. il les somma de se rendre, et il fit braquer contre eux ses canons chargés à mitraille.

Serge Mourawieff dit à ses ams q t'ds n'avaient plus qu'a mourir en bruves. Il forma en carre les ses compagnies de son régiment et, se plaçant à leur tête, il leur ord mus de marcher droit aux canons, l'arme au bras, sans tirer un coup de fusit. Les compagnies obéissent à leur colonel,



1 no ( ) ( ) ( )

mais, décharées, écrasées par la mitraille qui les foudroie, elles se débandent et s'enfuient en jetant leurs armes.

Serge Mourawieff était tombé gnévement blessé; son frère Hippolyte gismit, frappé à mort, auprès de lui; il essaya pourtant de se relever, en s'appuyant sur la poignée de son sabre, et il cherchait encore, d'une voix éteinte, a raiher ses soldats effarés; mais ceux-ei, loin d'écouter ses ordres et ses prières, s'emparent de lui et le livrent, tout couvert de sang, aux hussards du généra. Geismar.

Bestoujeff-Rumine, Mathieu Mourawieff, Kouzmine, Stebipilla, Soloweff, Mazalewsky et tous les autres furent arrêtés, sans qu'ils enssent tenté de faire résistance on de s'echapper. Il y eut sept cents prisonniers parmi les revelles; leurs adversaires n'avaient ni morts ni blessés, car la régiment de Tchernigow s'était offert à la mitraille, saus brûter une amorce.

Les deux frères Mouravieff, dont l'un était mourant, furent enfe més ensemble, avec deux on trois de leurs amis. L'un l'enx, le lieutenant Kouzmine, n'ent pas la force de supporter leur défaute et se fit sauter la rervelle en leur présence. Un seul des officiers rebelles, le lieutenant Soukhinoff, était pursenn à se sauver et à passer la frontière : il fut arrêté à Kicheneff, par les autorités moldaves, qui s'empresserent de le remettre entre les mains du gouvernement russe



## YLLY

L'empereur, matruit de tous les détails de la conspilabon du Midi, qui avait avorté aussi honteusement que celle de Saint-Pétershourg, et, ayant entre les mains la liste des conspirateurs et de tous les membres des sociétés secrètes de la Russie, na jugea pas opportun d'augmenter les proportions et les embarras du proces criminel qui s'instruisait sous ses yeux. Il se garda bien d'accroître démesurement le nombre des accusés; il ne fit venir à Saint-Pétershourg que ceux qui avaient travaillé de iongne main à l'œuvre révolutionnaire, et qui n'avaient pas reculé devant la pensee du régiçide.

Serge Mourawieff, dont les blessures n'élaient pas mortelles, se trouva bientôt en état de supporter le voyage et de rejoindre dans les prisons de la capitale ses principaux complices. Le l'entenant-colonel Poggio, le colonel Artamon Mourawieff et le sous-heutenant Bestoujeff-Rumine y étaient arrivés avant lui, avec les chefs de l'Association en Midi, le prince géneral-major Serge Wolkonsky, le colonel Chweikowsky, et Youchnewsky, le plus intime agent de Pestel

La Commission d'enquête avait donc desormais en son pouvoir toutes les sources l'information qui pouvaient u. permettre de découvrir les fils les plus secrets de cette vaste trame et de sonder jusqu'au fond ces ténèbres d'unquié

L'empereur avait ordonné que les faits relatifs à la rébellion de Serge Mourawieff, et qu'il serait possible de ne pas rattacher à l'affaire du 26 décembre, fussent jugés, sur le lieu même, par les conseils de guerre : il y cut ainsidans la 1" armée, une vingtaine d'officiers condomnés à la degradation et envoyés comme simples soldats dans l'armée du Caucase, avec la plupart des rebettes du régiment de Tchernigow.

L'empereur voutut que la récompense suivit de pres les actes de courage, de dévoucment et de fidelité, auxquels donna lieu la révoite de Mourawieff. Le zèle et l'energie dont le général Roth avait fait preuve dans la poursuite et la répression de cette révolte, au concilièrent la haute bienveillance de son souverain, qui lui envoya les insignes de l'ordre de Saint-Alexandre-Newsky; le lieutenant-colonel Ghebel fut croe colonel, le major Troukhine, colonel, le capitame Kozloff, major, et le heutenant Pawloff, capitaine

En ordre du jour du baron Diebitsch annonça, en même temps, à l'armée, que la première compagnée des grenaders de Tehernigovy, commandée par le capitaine Kozloff, s'étant séparée des factieux pour rester fidèle à son drapeau, passait tout entière, officiers et soldats, dans les régements de la garde impériale. Quant aux officiers de tous grades, qui avaient eté compris para i les accusés du procès criminel, ils étaient deja remplaces dans leurs rése giments par d'autres officiers, qui n'avaient participé en aucune façon aux manceuvres des sociétés secrètes, ni sux tentatives d'insurrection.



I ne s'était rien passé de grave à Moscou et à Varsovie, quenque la Société du Midi eût à Moscou un directoire tres actif et tres déterminé, et que les Sociétés polonaises enssent depuis longtemps une organisation aussi complete que redoutable. C'etaient là des faits irrécusables, constates par la Commission d'enquête.

On savait sentement que la nouvelle des evénements du 26 décembre avait porté le trouble et le découragement parmi les conjurés de Moscou

Ils s'étaient réunes cependant, mais sans oser rien entreprendre, malgré les excitations d'un des leurs, bus i comme par l'indiscretion de ses propos. Ce personnage, nomme Moukhanoff, s'était écrié Jans un acces de fureur : « Nos camara les sont perdus! Il n'y a que la mort de l'empereur qui puisse les sauver, et je connais un homme qui est prêt du moms à les venger! » Les assistants les avaient tourné le des avec mépris. Moukhanoff était donc le seul des membres de la société secrète de Moscou, qui devait figurer dans le procès du 26 decembre.

Aucun des membres de la Societé polonaise ne fut mèlé à ce procès, mais l'instruction amena hæntôt la découverte de faits si serieux et si compliqués, se rattachant à la formation des sociétes secretes en Pologne, que l'empereur dut nommer une Commission spéciale à Varsovie même, pour instruire à part le procès des accusés polonais.

Le cératévitch venait d'envoyer a Saint-Petersbourg an des continuaces du 26 décembre, le professeur Kucket-becker, qui avait réussi a sortir de la capitale après la dispersion des rebelles, et qui était parvonu à gagner Varsovie C'es, la qu'il fut reconon sous son déguisement et arrêté par un sous-officier du régiment de la garde de Welbynie.

Kuckelbecker, que l'exaltation de ses idées pohtiques et l'imprudence de ses discours avaient compromis de longue date en plusieurs circonstances, s'était porté aux plus déplorables violences, sur la place du Sénat, dans la journée du 26 décembre. Il avait essayé de tuer d'un coup de pistolet le grand-duc Michel.

C'était, d'ai leurs, un espirit distingué et un écrivain recommandable, attaché comme répétiteur au lycée de Tsurskoé Selo, où il avait été élevé avec son ami le poête Pouckbine.

Ses relations épistolaires avec plusieurs chefs du partilitiéral en France étaient trop connues, pour qu'un ne le soupçonnât point d'avoir cedé à leurs conseils et à leurs excitations; mais ce fut un fait acquis au procès, que l'influence directe et personnelle des démagogues et des libéraux français ne s'était jamais fait sentir dans les projets et les actes des sociétés secrètes de la Russie.

Kuckelbecker, d'ailleurs, malgré l'attentat qu'il avait failli commettre sur la personne du grand-due Michel, n'avait pas été inité à tons les sécréts du complot et ne savait pas même que le régicide fût érigé en principe par les d'rectoires des Associations du Midi et du Nord. Il s'était tourné, dans sa fuite, du côté de la Pologue, parce qu'il avait appris que les Societés polonaises étaient prêtes a courir aux armes pour proclamer l'indépendance de leur pays. Il fut donc bien surpris de voir la tranquillité qui regnait à Varsovie, et il se trouve prisonnier, avant d'avoir pu s'aboucher avec ses amis politiques

Le gouvernement attachant assez d'importance à l'arrestation de cet accusé, pour que le sous-officier Grigorieff, auquel on la devait, foit récompensé avec éclat par l'empereur, qui lui accorda une gratification de mille roubles



el qui l'avança au grade d'enseigne, en le plaçant dans les invalules de la garde et en le faisant mettre à l'ordre du jour de l'armée.

L'empereur avait eraint, un moment, que les armées qui faisaient la force de sa couronne, fussent profondément atteintes de l'esprit de révolte et de verage revolutionnaire, que s'étaient efforcé de leur communiquer les auteurs du complot, mais il eut heu bientôt de se rassurer, en voyant que le soldat russe, absolument inaccessible à l'artien per-ricieuse des utopies pol tiques, é.a t to nours auss fuièle à la rengion du devoir, aussi attaché à ses souverains, oussi dévoué à son drapeau.

Il passa en revue successivement tous les corps de troupes casernés à Saint-Pétersbourg, ou cantonnés aux environs, et il put se convaincre, en voyant l'enthousiasme avec lequel il était accueilli par ces troupes, que si les conjures avaient égaré quelques malheureux par des mensonges et ces insinuations perfides, ils n'avaient pas fait benucoup de prosélytes dans les régiments même où ils comptuent le plus de complices parant les officiers.

A la grande revue du 48 janvier. l'empereur témagna sa satisfaction à l'aide de camp genéral Levachoff, qui avait dirigé les manœuvres

— En admirant la belle terme de vos liussants, liu dit-il, j'avais oublié qu'il y ent des rebelles dons notre chère armée.

La revue de l'artillerie, commandée par le grand-luc Michel, et la revue de la cavalerie, commandée par les aides de camp genérous Depreradovitelt, Benkendorff et Orloff, furent également très bridantes; elles donnérent heu, comme d'habitude, à des distributions de vande et d'eau-de-vie, et à des gratifications en argent, pour chaque

Google

Original
UNIVERSITY OF Provided Augustian

homme. Mais on remarqua que ces imposantes solennites militaires, qui ont toujours et partout le privilége d'attirer la foule et de la passionner, ne réunirent qu'un nombre tres restreint de specialeurs à l'air morose et hmore, qui semblaient vouloir lire sur le visage de l'empereur le secret de la situation des affaires d'État.

Cependant l'empereur ne se dérobait plus aux yeux de ses sujets, comme dans la première semaine de son règne, quoique ses occupations fussent plus compliquées et plus absorbantes qu'elles ne l'avaient été immédiatement après son avenement.

Il ne prenait pas d'autre repos, il ne s'accordait pas d'autre distruction, qu'une heure de promenade à pied sur la Perspective Newsky. Il était d'ordinaire accompagné d'un aule de camp; quelquefois, malgré les instances et les représentations des deux impératrices, il sortait seul, en habit de ville, sans armes et sans suite.

Tout le monde respectant son incognito, que trabissasent, à première vue, sa haute taille, son port majestueux, sa belle et noble figure emprente a la fois de douceur et de fierté. On s'arrêtait, on s'inclinait, on se découvrait sur son passage, sans jeter un cri, sans profèrer une parole; mais certaines personnes se détournaient à son approche et cherchaient à éviter sa rencontre : c'étaient les parents, les anis et peut-être les complices des accusés du 26 décembre. Quelques mougiks s'agenouillaient, murmurant une prière pour l'empereur, qui leur donnait, en passant, sa benédiction.

Il y avait encore dans les esprits beaucoup l'implicatible, de défiance et de tristesse.

Dans une de ces promenades, l'empereur fut aborde par une dame en deuit, d'une physionomie distinguée et d'une

Google

4 F F 4 P

apparence modeste et décente. El e le salua humbiement et se permit de lui adresser la parole, ce qui est sévèrement interdit par les lois et par les usages

- Sire, lui dit-elle, j'arrive de Moscou pour demander justice à Votre Majesté. Je suis veuve du général T..., qui est mort sous les drapeaux Mon mari m'a laissée presque sans fortune avec des enfants. J'avais acheté, dans des conditions très avantageuses, un bien qui devait nous procurer des moyens d'existence. Ce bien, une fois entre mes mains, avait décuplé de valeur. L'ancien propriétaire a poursuivi alors l'annulation du contrat qu'il avait signé depuis deux ans : une décision du sénat de Moscou lui a donné gain de cause et j'ai été dépossédée. Ma ruine et celle de mes enfants sont aujourd'hui consommées : il ne me reste pas même de quoi payer les frais du procès qui a éte porté en dernier ressort devant le Conseil de l'empire.
- --- Remettez-moi les pièces de votre affaire, répondit l'empereur avec bonté, je serai bien volontiers votre enrateur et, au besoin, votre avec.t

Et comme un officier de police s'avançait pour opérer l'arrestation de cette dame qui avait osé parler a l'empereur sur la voie publique. Nicolas fit signe de ne pas mequiéter sa cliente, comme il l'appela en l'invitant à venir, au palais d'H.ver, vers la fiu du mois, pour apprendre le dénoûment du procés

En effet, après avoir examiné lui-même toute la procédure, il se chargea de défendre, au Conseil de l'empire, les mtérêts de Madame T... et de ses enfants. La décision du sonat de Moscou fut cassée comme irrégulière, et l'empereur ordonna, en consequence, que les parties lésces seraient indemnisées sur le traitement des sénateurs qui ava ent rendu une sentence fajuste.

Google

Nicolas, 'es' un fait avéré, avait eu la pensee d'inaugurer son règne par l'émancipation des paysans et l'abolition du servage en Russie Non-senlement il en avait parlé comme d'un projet arrêté et immediat, à plusieurs de ses munistres; mais encore il avait même préparé un ukase, par lequel il voulait proclamor l'affranchissement des sorfs, cans toute l'étendue de l'empire, pour se conformer, disait il, aux généreuses intentions de ses prédéresseurs et notomment d'Alexandre I".

Alexandre, en effet, s'était toujours montré partisan de cette grande réforme sociale, sans oser toutefois la mettre à exécution, d'une manière générale et définitive, car il avait dà se borner à décréter plusieurs plases en favour des serfs et a faire l'essai de l'affranchissement dans les provinces Baitiques. Le moment n'était pas venu d'accomplir cette œuvre de justice et de cavilisation.

Nicolas, de son côté, n'était pas moins opposé au principe de l'esclavage, et, plus d'une fois, comme grand-auc, il avait eu l'occasion de so prononcer avec autant d'énerge que de chalaur sur cette grave question, qu'il n'avait jamais examinée au point de vue pratique et dont il ne conna ssait pas encore les difficultés et les périls. Il avait l'habitude de dire qu'il était le plus grand abolitioniste de la Russie et qu'il conscillant à la noblesse, dans son interêt particulier, de donner la liberté aux serfs qu'elle possédait, car, d'un jour a l'autre, les serfs de la couronne seraient affranchis.

Quand il fut empereur, il no changea pas de visée ut ne sentiment, mais il jugea nécessaire de múrir et d'ajourne ses projets l'émancipation des paysans, après un entretien avec le conseiller privé, Miche. Spéransky.

- Sec., bredit cot illustre homme d'État, le fendemani

de l'affranchissement, que fera la Russie de ses quarantetrois millions de serfs, sans patrimoine, sans capitaix, sans terres, sans instruments de travail, accoutumés à l'incurie et à l'imprévoyance du servage, et désormais abandonnés a l'indépendance, c'est-a-dire à la misère?

On ne saurait se faire une idée de l'immense travail auquel se livrait jour et nuit le nouvel empereur, pour tout voir, tout connaître, tout approfondir, dans les ir nombra-lies de tails de l'administration publique. Ses yeux, pour amsi dire, étaient incessaument ouverts sur les plus minutieux rouages des services ministériels

Il avait à cœur de se bien rendre compte de l'état reel des affaires du pays, et il déstrait savoir, par sa propre expérsence, quels étaient les imperfections et les vices du gouvernement qu'il se proposait d'améliorer, en y appliquant so y gilance personnelle.

Il fut plus d'une fois attristé, indigné, effrayé, en face des faits monstrueux et inqualifiables qui se produissient à ses regards, dans cet examen impartial de la conduite des fonctionnaires les plus considérables comme les plus infimes.

Ce n'étaient que concussions, dénis de justice, alias de pouvoir, prévarications de toute nature. Le mat existait depuis longtemps dans toutes les branches de l'organisation administrative, mais il s'était actru dans une proportion effrayante depuis les dernières années, car l'empereur Alexandre avait pris en degoût cette surveillance journalière des hommes et de leurs actes, à laquelle un souverain semble con homne en Russie, par suite de l'obligation où il se trouve de se prononcer arbitrairement dans toutes les questions qui lin sont sonmises. Alexandre s'en rapportant donc, dans la plupart des cas, à l'opinion de ses muis

tres, et ceux-ci, à l'exemple de eur auguste maître, acceptaient souvent sans contrôle les avis qui leur étaient suggérés par leurs agents.

L'empereur Nicolas, des sa prémière conférence avec les membres du ministère, leur avait déclaré, de la manière la plus nette et la plus catégorique, qu'il entenduit être éclairé et renseigné sur toutes les affaires qui seraient présentées à sa sanction et qu'il invitait ses ministres à ne lui apporter, sous leur responsabilité, que des projets sérieusement étudiés.

Il ajouta que son devoir lui défendant de prendre a la légère aucune décision, si minime fût-elle, et qu'il s'était bien promis, en acceptant la couronne, de consacrer tous les instants de sa vie aux intérêts de la chose publique et au bonheur de ses sujets.

## XLY

Les ministres qui composaient alors le cabinet, si habites et si honorables qu'ils pussent être, avaient paru d'abord se juger incapables de remplir les vues de l'empereur, et plusieurs d'entre eux furent sur le point de demander à se retirer plutôt que d'accepter la responsabilite qu'un nouveau système de gouvernement allait faire peser sur eux.

Le bruit se répandit alors, qu'un changement de ministère etait immuent, mais l'empercur n'y avait pas songe, il tenait, au contraire, à conserver, du moins pour les premiers temps de son regne, des hommes d'État, des administrateurs, des conseillers, qui avaient en la confiance de son fiere Alexandre et qui inéritaient d'avoir la sienne.

Il revint sur les paroles sévères qu'il avait prononcées devant eux, et il leur dit avec aménité, que le mêtier d'empereur exigeait un apprentissage plus ou moins long, de même que les autres metiers; il reconnaissait donc qu'il avait beaucoup à apprendre, avant d'être suffisamment in struit de ses devoirs, et qu'il les priait de s'associer aux études pénibles et delicates que sa nouvelle position lui ordonnait de faire

De ce jour-là, l'entente du souverain avec ses ministres fut aussi complète que s'il les oût choisis selon ses idées et ses sympathies. On ne parla plus des candidats qu'on avait des gnés pour former un autre ministère.

Tous les jours, l'empereur travaillant deux ou trois heures avec ses principaux ministres, sans préjudice des entretiens qu'il avant avec chacun d'eux en particulier. Souvent, dans la soirée, le Conseil des ministres était encore reuni.

Quand le Conseil menaçait de se prolonger pendant la mut, on voyait s'estr'ouvrir doucement la porte du calanct, et, avant que l'empereur, dont les trans amaigris, le teint pâle et les yeux rouges accusaient la fatigue, eût fait un mouvement d'impatience, il reconnaissait la figure souriante de l'imperatrice, qui lui adressait un geste de tendre reproche, en disant aux ministres avec une gracieuse affabilité:

— De grâce, Messieurs¹ taissez donc un peu de repos a nion mart et venez prendre le thé avec nous.

Tous les ministres, neanmoins, n'avaient pas l'honneur de travailler journellement avec l'empereur.

Ceux dont les departements n'étaient, en réalité, que des directions générales, le ministre des postes, celui des voies de communication par terre et par mer, celui des écoles de l'empire, pouvaient être appolés au Conseil, mais n'avaient pas le droit d'y paraître, sans une convocation spéciale. Ces trois ministres eurent pointant la plus large part dans l'intimité de l'empereur Alexandre.

Le prince Alexandre Gahizyne, qui avait été ministre des cultes et de l'instruction publique, n'était plus que chargé de la direction des postes en y comprenent le police secrèté des corréspondances, mais il avait toujours conservé toute la confiance, toute l'affection de son auguste maître, quoique le clergé russe eût exigé son éloignement de la direction des affaires ecclésiastiques.

C'elait un des hommes les plus estimables de la Russie. On lui reprochait seulement, malgré la gaieté de son caractère et l'enjouement de son esprit, de s'être trop préoccupé d'innovations religieuses et d'avoir partagé les tendances mystiques du défunt empereur. Il était alors âge de cinquante-deux ans.

Le duc Alexandre de Wurtemberg, qui avait succedé au prince d'Oldenbourg dans le poste de directeur général du corps des voies de communication, tenait à honneur de diriger ce ministère en sous-ordre, avec autant de soin et d'activité que s'il n'eût pas été frère de l'impératrice-mère et oncle de l'empereur. Aussi, l'empereur l'u adressa-t-d, dans les premiers nois du nouveau regne, plusieurs resents très flatteurs et très mérites.

Le duc Alexandre de Wurtemberg, après s'être Jistingué comme général dans les campagnes de 1812 et 1813, avait déployé dans son poste ministériel toutes les qualités d'un habile administrateur

Le monstre directeur des écoles de l'empire était le general comte Paul Golemtcheff-Kouto isoff, dont l'empereur Nicolas connaissait d'avance la fermete et le dévoucment , ce général venait d'être nommé gouvernour militaire de Saint Pétersbourg, en remplacement du comte Miloradovitch.

Le général comte Alexia Araktchéreff, directeur des colonses militaires qui étaient sa création, et chef de tous les établissements de l'infantence, avant été pendant le regne d'Alexandre l'un objet d'aversion et de terreur pour tout le monde. On lui attribuait exclusivement une funeste infloence sur les actes de ce souverain, qui avait en mula





confiance la plus absolue et qui daignait le traiter en ami. Araktchéres justifiait cette faveur extraordinaire par un dévouement sans bornes a la personne de son auguste maître.

C'était un homme actif, prudent, mtègre, neorruptible, mais sans probité polit que, sans delicatesse morale, sans éducation et sans instruction.

Il fat d'abord le favori de Paul I", avant de devenir relui d'Alexandre, et, sous cos deux empereurs, il s'était chargé d'une police secrete qui avait pour mission particuliere de veiller sur leurs jours et de les éclairer sur les dangers de toute espèce qu'ils pouvaient courr.

On doit dire qu'Arakteliéieff s'était toujours acquitté de ces mystérierses fonctions de police, avec un zele infat-gable, avec une rare adresse, quoique l'empereur Alexandre eût failli tomber sous le poignard des sociétés secretes et que la fin tragique de Paul les semblat prouver qu'il n'avait autour de lui que des conspirateurs. La fatalité voului qu'Arakteliéieff fut absent au moment de la mort de Paul et que des circonstances malheureuses l'eussent tenu éloigné de son poste pendant la dermère aunée de la vie d'Alexandre.

Ce n'était pas le mérite personnel d'Araktcheïeff, qui lui avait valu la puissance illimitée qu'il eut entre les mains depuis la jeunesse d'Atevandre; il ne la devait qu'à cette confiance intime et aveugle qu'il avoit su inspirer au monarque et qu'il conserva toujours, malgré la violence de son caractère, la rudesse de ses manieres et les exces de sou andace. Son talent avait eté de se rendre d'a sord nei est se re et de se faire ensuite indispensable.

Alexandre s'était si bien convainer, de l'attachement et de la fidélité inviolables de ce précieux serviteur, qu'il lui



avait donné ou plutôt laissé prendre une autorité presque égale à la sienne.

Araktchéieff, en effet, dont le nom ne figurait nulle part officiellement, avait l'œit et la main dans toutes les affaires de l'État. Il ne se montrait jamais à la cour; il évitait même de paraître en public; aussi, le peuple s'imaginait-il le trouver partout invisible et agissant. On le regardait comme le mauvais génie de l'empereur, et on rapportait à son ténébreux pouvoir tout ce qui se faisait de mal dans l'État.

Il étant genéral en chef de l'artillerie, et il avait en la principale part aux améliorat ons qui s'étaient faites dans le materiel d'une arme qu'il connaissait mieux que personne en Bussie; il avait été aussi ministre de la guerre, de 1808 à 1810; mais, quoiqu'il eût le goût et l'instinct des sciences militaires, il ne s'était pas distingué sur les champs de bataille.

La grande affaire de sa vie avait été la fondation et l'organisation des colonies militaires : suivant l'esprit de certe institution que l'empereur Alexandre evait accueillie avec enthousiasme, la fusion des soldats colon sés et des serfs de la couronne, dans des gouvernements mal peuplés et sur des terres en friche, devait augmenter à la fois la population du pays, la richesse nationale et la civilisation de l'empire. La colonisation, appliquée dans l'origine à un petit nombre de regiments, se serait étendue plus tard à l'armée entière, mais elle ne versa jamais, au milieu de quatre cent mille paysans, plus de soixante-quinze mille hommes et trente mille chevaux, appartenant à l'armée régulière. Sept années d'expérience avaient fait ressortir les vicos et les inconvenients d'un système qui eût fini par désorganiser la force militaire de la Russie.

Araktehéteff avant été le plus puissant et le plus redoute des membres du cabinet; sous le règne précédent, il avant rendu sans doute des services à l'État et surtout à l'empereur, mais son caractère despote, tracassier et inflexible, ne lui avait fait que des enuemis. Tout autre que lui eût été écrasé sous le poids de tant de hames.

L'empereur Nicolas, par respect pour la mémoire de son auguste frère, ne laissa pas soupçonner d'abord qu'il voulût se priver des services du comte Araktchéteff; il ne lui enleva point la direction des colonies militaires, mais il le tent à distance autant que possible, et il ne dissemula pas ses véritables sentiments jusqu'à lui faire honne mine.

Tout le monde comprit à la cour, que l'étoile du favon avait cessé de briller

Le général Alexandre Tatistcheff, qui était depuis trois ans à la tête du ministère de la guerre, y fut consolidé par l'estime génerale qui l'entourait.

C'était un manistre capable, mais surtout probe et consciencieux. L'empereur Alexandre, quoique s'occupant personnellement des affaires de ce ministère plus que de celles des autres départements ministériels, avait laissé une large initiative au général Tatistcheff, qui ne lui donna jamais heu de se repentir de sa confiance

On approuva donc hautement le sentiment de justice et de reconnaissance, qui avait dicté le rescr.t que l'empereur adressa, en date du l'\* (13, nouv. st.) janv er, à son ministre de la guerre, avec le brevet de chevalier grand-croix de l'ordre de Saint-Wladimir de la prenuere classe, pour récompenser les soins mfatigables de ce ministre laborieux et les importantes économies qu'il avait réalisées au profit du trésor.

L'empereur, à l'occasion du premier de l'an, nomma également chevalier de l'ordre de Saint-Wladimir de première classe, le vice-amiral Moller, qui avait le grade de chef de

J

l'état-major de la marine, et qui dirigeait ce ministère a titre provisoire. Son zèle pour le service, et la bonne direction qu'il avait donnée aux réparations du port de Cronstadt, l'avaient recommandé particulièrement à la bienveillance de l'empereur

On pansant cependant qu'il devait être remplacé au ministère, dès qu'un changement de cabinet pourrait s'effectuer sans meonyément,

Le conseiller privé Lanskoï fut aussi maintenu au ministère de l'intérieur; mais, comme il manquait d'initiative et qu'il laissait les affaires en souffrance, moins par négligence que par lenteur et indécision dans le travail, l'emporeur se vit obligé de lui donner bientôt pour adjoint un savant juris-consulte, Dimitri Dachkoff, qui devait plus tard lui succéder.

Le comte Deuter Gourieff, ancien ministre des finances, qu'il avait administrées avec une médiocre habileté, redevenu dépuis 1823 directeur ilu département des apanages, comme au début de sa carrière politique en 1806, était mort dans les dermers mois du règne de l'empereur Alexandre, qui attendait que ce vieux serviteur, obéissant enfin aux conseils de 'âge et des infirmités, demandât lui-même à déposer le fardeau d'une administration trop fourde pour lui. Le comte Gourieff n'avait pas encore de successeur.

Nicolas, des les premiers jours de son avénement, avait écrit au général prince Pierre Wolkousky, pour lui offrir la place vacante au département des apanages, mais Wolkonsky dut ajourner son acceptation et fit savoir à l'empereur qu'il s'était engagé, vis-a-vis de l'empereur défunt, à ne pas quitter l'impératrice Élisabeth, avant qu'il ne l'eût ramence au sein de la famille impériale.

Ce fidèle ami de l'empéreur Alexandre ne prévoyait pas qu'il tiendrait sitôt sa promesse.

L'am.ral Chischkoff, qui avait remplace et 1824 le prince-Alexandre Galitzape au departement des cultes et de l'instruction publique, était un lettré, un savant, mais un adversaire obstiné de toute innovation et de toute réforme. La vieillesse ne lui avait fait perdre men de son ardeur au travail, ni de son activité. Toutefois, en raison de son grand age, l'empereur le pria d'accepter un adjoint. L'amiral Chischkoff avait désigné lui-même, pour remplir ce poste à ses côtés, Alexis Perowsky, curateur de l'université de Kharkow, qui paraissait destiné à faire un chemin rapide dans l'administration, mais l'empereur accorda la préférence à Dmitri Bloudoff, qui avait en lui l'étoffe d'un ministre et qui, pour se faire apprécier à sa valeur, n'avait en qu'à remplir, pendant quelques jours, les fonctions de secrétaire de la Commission d'enquête dans le procès du 26 décembre

Le prince Dimitri Labanoff-Rostowsky était annustre de la justice et procureur-général du Sénat; son âge avancé et sa mauva-se santé l'invitaient à se démettre de ses hautes attributions, qui exsent été plus convenablement confiées à un jurisconsulte, mais il tint bon et n'accepta même pas l'adjoint que l'empereur avait voulu lui donner, en jetant les veux sur l'éminent jurisconsulte Michel Speransky.

Le prince Pierre Lapoukhine, président du Conseil de l'Empire, comptait encore pus d'années que le prince Labanof Rostowsky; mais l'empereur ne songeait pas à se priver des utiles avis de ce noble vicillard, qui était alors l'homme le plus considérable de l'empire, dans l'ordre civil, et qui n'avait pour égaux, dans l'ordre militaire, que les feld-maréchaux.

Depuis conquante ans que le prince Pierre Lapoukhine

se trouvait mêle aux affaires publiques, il avant fait preuve de tous les talents de l'homme d'État, et les grandes charges qu'il avait occupées sous trois règnes n'avaient servi qu'à mettre en relief son mérite éminent, son estimable caractère et ses qualités supérieures.

L'empereur avait dit, en parlant de cet illustre president du Conseil de l'empire, qu'il hu fournirait encore plus d'une occasion de se distinguer sous un quatrième règne, et qu'il voudrait bien pouvoir lui assurer un brevet d'immortairé, en récompense de ses longs services.

Le ministre des finances et le ministre des affaires etrangères étaient les deux me lleures têtes du cabinet, et l'empereur les regardait l'un et l'autre comme les plus préc eux auxiliaires de son gouvernement.

Canerne, qui dirigeait les finances depuis deux ans, avait apporté de telles améliorations dans ce département, que les sources du revenu public s'étaient en quelque sorte multiplices, par suite d'une meilleure répartition des impôts et sans aucune souffrance pour les populations laborieuses. L'équiabre entre les récettes et les dépenses avait été enfin rétable, et le budget de l'État semblait être désormais à l'abri d'un déficit annuel

C'était en remplissant avec autant d'intelligence que de probité les fonctions d'intendant général de l'armée, que Cancrine avait appris a résondre les questions de finances et d'économie politique. Élève de l'université de Gressen, il se souvenait des fortes études qu'il y avait faites, et, une fais attaché au service de la Russie, qui devint su patrie d'adoption, il se fit connaître comme une des lumières de l'administration russe.

Son instruction, sa capacité, son exactitude, son intégrité à toute épreuve, la regidité même de ses principes, le recommandaient à l'estime de l'empereur Nicolas, qui lui accorda encore plus de confiance que l'empereur Alexandre n'en avait accordé à cet honnête et habile financier, surnommé dès lors le Colbert de la Russie.

Il est vrai que l'empereur, pendant sa jeunesse, n'avait pas mal profité des leçons de son ancien professeur, le savant economiste Henri Storch, et qu'il était en état de discuter avec son numetre des finances les affaires d'un département, qui fut toujours le principal objet de sa sollicitude. Aussi, se plaisant-il à travailler souvent avec le géneral Cancrine, et, plus d'une fois, quand les personnes le son entourage faisaient l'éloge de ses décisions en ma tière de finances, il s'honorait d'avoir pour maître son ministre Cancrine, le premièr financier de l'Europe, disart-il

 Le maître, ajoutait-il en sourtant, ne paraît pas tropmécontent de son élève.

Un autre numetre d'Alexandre I<sup>n</sup>, le comte de Nesselrode, n'avait pas à cramdre de perdre le portefeuille des affaires étrangères, dans un remaniement du cabinet.

Depuis dix ans que le comte de Nesserrole était un des chefs de ce departement, il avait en le talent de se faire une position immense et inattaquable, en se bornant à n'être que l'instrument et le représentant de la politique de l'empereur, sans jamais essayer de faire predommer un système à lui, sans jamais vouloir substituer ses propres vues à celles de son souverain.

Ce n'etait pourtant pas un rôle subal eme que le sier, puisqu'il se faisait l'incarna ion vivante de la politique imperiale, et qu'il personnifiait, pour a usi dire, aux yeux de l'Europe, le système de la Sainte-Alliance

L'empereur Nicolas lui fint compte de son abnégation,

de son exactitude, de sa souplesse; il comprit que c'etait l'homme des traditions, et que l'experience de ce diplomate consommé serait d'autant plus précieuse pour lui, qu'che ne génerait pas la liberté d'action du pouvoir souveram, enr Nesselvode n'était, ne voulait être, en toutes circonstances, qu'un ministre consultant et exécutant, ce qu'il avait été, en un mot, lorsque l'empereur Alexandre s'occupait personnellement des relations extérieures de la Russie qu'et les gouvernements et les cabinets de l'Europe

Le comte Capo d'Istria, qui avant ete nomme, en 1815, secrétaire d'État, pour partager avec le courte de Nesselvode le travoil du cabinet de l'empereur, n'everçait plus ses fonctions, quoi ju'il conservât son titre et son rang Il était allé en Grece, en vertu d'un conge temporaire, et, tout en restant attaché au cabinet russe, il prétait le concours le plus actif et le plus désintéressé à la cause de l'indépendance de son pays natal, car il était originaire de l'ille de Corfou, et l'empereur Alexandre, qui l'aimait et qui estimait en un l'homme de ben, l'avait autorisé à servir les intérêts de ses compatriotes et de ses core àgionnaires, sans engager toutefois la Russie dans les embarras d'une intervention armée.

Le comte Capo-d'Istria b'avait pas vit le nouvel empereur depuis son avénement, mais les indices ne manquaient pas, qui laissaient prevoir que la politique de la Russie, dans les affaires de la Grèce, étuit déja changee. L'empereur Nicolas avoit exprime tout haut sa sympathie pour les Grèce, en disant qu'il se regardait comme le protecteur de tous les fidèles de l'Église orthodoxe, et que son auguste prédécesseur n'eût pas refusé aide et protection à la Grèce, si ce malheureux pays, opprimé par les Tures, avait réclamé l'assistance du tzar, au lieu de demander sa

Digit zeed by Google

UNIVERSIT C . C . A

delivrance à des moyens révolutionnaires, que rien ne pouvait justifier m excuser.

On attribua à l'emporeur ces paroles remarquables : « Je n'ai pas le droit de faire cause commune avec une nsurrection, quelle qu'elle soit, mais je n'ount e pas que ses Grecs sont des chrétiens persecutés, et, comme protecteur-né de l'Église grecque, je ne les abandonnerai pas, d'autant plus que la Russie aura bientôt à venger ses propres griefs contre la Porte Ottomane. »

## XLVI

Dans les premiers jours de son regne. Nicolas avait adressé a M. de Minciaky, chargé d'affaires de Russie à Constantinople, des instructions péremptoires qui équivaluient à une rupture prochaîne et définitive avec la Turquie.

Il ne s'agissait, en apparence, que de l'évacuation des provinces danubiennes, la Valachie et la Moldavie, que les troupes turques continuaient à occuper, au mépris des derniers traités, qui avaient placé ces provinces sous la protection de la Bussie. Muis on avait fieu de croire que les justes réclamations du gouvernement russe, qui avait tant à se pla ndre du mauvais vouloir et de l'arrogance systématique du gouvernement ture, ne se borneraient pas à obtenir l'exécution de quelques points en litige du traité de Bucharest

Les deux gouvernements étaient en pieure mésintellgence depuis l'origine de l'insurrection grecque, et l'empereur Alexandre, malgré sa mansuétude, malgré son aversion pour la guerre, avait résolu, au moment de sa mort, d'envoyer une armée d'observation sur les frontières de la Turquie, après avoir mis fin à l'occupation turque dans les principautés L'empereur Nicolas ne devait pas

Google

OI I UNIVERSIT A PRO- hésiter à donner suite à cette politique ferme et digne, que son prédécesseur n'avant pas eu le temps de faire triompher. L'honneur et l'interêt de la Russie étaient en jeux il fallant que l'épée tranchât dans le vif une sitration devent e insoluble et que la diplomatie essayait en vain de dénouer par des concessions mutuelles et pacifiques.

Le comte de Nesselrode anno qua donc aux ambassadeurs des puissances signataires du traite de la Sainte-Attiance, que l'empereur de Russie était decidé à se faire justice lui-même, si la Porte lui refusant les satisfactions qu'il avait droit d'exiger, et que ce souverain so croyait fondé à poursuivre le redressement des griefs personnels dont il avait à se plaindre dans les affaires d'Orient, sans avoir à soumettre à ses alliés des raisons d'État qui touchaient à sa dignité et qui n'intéressaient que lui

Tous les cabinets avaient appris avec inquictace ces complications nouvelles de la question d'Orient, qui était depuis bien des années la preoccupation permanente de la diplomatie; mais l'Autriche et l'Angleterre furent surtout tres effrayées de l'imminence d'une guerre entre la Russie et la Turquie, car cotte guerre, suivant les probabilités les plus apparentes, pouvait amener la ruine de l'equilibre européen.

C'était une opinion constante et enracinée depuis un demi-siècle chez les hommes d'État les plus intelligents, que le gouvernement russe aspirant à la possession de Constantinople, et cette opinion, basée sur un document apocryphe, qu'on appelant le testament de Pierre le Grand, et qui n'avait jamais en un caractère serieux, faisait renaître sans cesse le même fantôme à l'horizon de la politique générale.

L'Autriche voyait desa les principantés du Donnée en-

Google

LADVE

vahies par les armées russes, et l'Angleterre, qui avait accepté tacitement le protectorat de la nation grecque, en ne repoussant pas le manifeste par lequel cette nation plaçait le dépôt sacré de sa liberté, de son indépendance nationale et de son existence politique, sous la défense du pavillon britannique, l'Angloterre craignait que la Russie ne lui demandât pas son agrément pour faire entrer une flotte dans le détroit des Dardanelles.

Les cours alliées de la Russie s'étaient empressées à l'envi de faire complimenter le nouvel empereur par des envoyés extraordinaires, qui devaient honorer la mémoire de l'empereur défunt, en présentant à son successeur l'expression des sentiments les plus affect ieux et les plus dévoues

Des le 17 janvier 1826, le prince Guillaume, fils du roi de Prusse, était arrivé au palais d'Hiver, comme représentant de son père, qui avait devancé naturellement tous les autres souverains dans la manifestation de ses sympathies à l'égard de l'empereur Micolas. Le prince Guillaume, lié d'amit é avec son beau-fiere, éprouvait une vive satisfaction à se retrouver avec lui et se proposait de passer quelques semaines dans l'intimité de la famille impériale, qui était devenue la sienne depuis se mariage de sa sœur Alexandra.

Plumeurs autres membres de cette belle et nombreuse famille avaient apporte égatement en personne leurs con doleances et leurs félicitations à l'empereur Nicolas : le grand-duc héréditaire de Mecklembourg-Schwerin, Paul-Frédéric, mari de la princesse Alexandr ne de Prusse, sœur cadette de l'impératrice Alexandra, le margrave Léopold de Bade, proche parent de l'impératrice Élisabeta; le prince royal des Pays-Bas, époux de la gran le-duche-se Anne Paytoyna.

Ce fut pour ces princes un sujet d'étonnement, de regret et presque de défiance, que de ne pas rencontrer le grand-duc Constantin auprès de son frère Nicosas.

— Ne l'accusez pas i dit l'empereur au prince d'Orange, qui lui témosgnait le chagrin d'avoir à blâmer peut-être la conduite du césarévitch. Sa présence à Varsovie est aussi nécessaire, dans les circonstances actuelles, que la mienne à Saint-Pétersbourg. Constantin est le plus noble type de l'abnégation et du dévouement; il a fait plus que de me donner la couronne, il m'aide encoré a conserver l'empre dans son intégrité, car, sans lui, sans sa prudence, sans sa fermeté, nous aurions en ce moment la révolution et la guerre civile en Pologne.

L'empereur l'Autriche s'était fant représenter, à la cour de Russie, par un ambassadeur extraordinaire, qui n'etait autre qu'un de ses généraux les plus renommés et un des petits-fils de l'impératrice Marie-Thérèse, l'archiduc Férduand d'Este.

Ce personnage illustre, qui fut l'objet de l'accueil le plus empressé à Saint-Pétersbourg, avait d'ailleurs une mission accréte à remplir auprès de l'empereur Nicolas, pour le règlement provisoire de la question d'Orient.

Les envoyes des autres puissances avaient aussi un caractère politique qui leur permettant de traiter, au besoin, les affaires les plus urgentes et l'assurer le maintien des principes de la Sainte-Athance. C'était surfout ce pacte de la Sainte-Athance, que les gouvernements, fidèles à la mémoire de l'empereur Alexandre, voulaient maintenir et consotider comme base fondamentate du droit public des États européens.

On s'explique ainsi pourquoi les envoyés extraordinaires furent pour la phipart des généraix qui avaient pris part

Google

UNIVES A FA

avec éclat à la grande guerre de la coalition en 1814 et en 1815.

La cour de Bavière avait fixé son choix sur le feld-maréchal prince de Wrede, dont le nom évoquait les souvenirs des natailles de Leipzig et de Hanau

Le roi de France, Charles X, n'hésita pas a manifester ses sentiments personnels de reconnaissance envers Alexandre 1<sup>ee</sup>, qui avait replacé sur le trône la maison royale des Bourbons; non-seulement il ordonna au général comte de Saint-Priest, son ministre à Berlin, de se rendre en toute hûte à Saint-Pétersbourg, mais encore, à l'ouverture de la session législative (31 janvier 1826), on l'entendit prononcer ces paroles avec une émotion qu'il fit partager à tois les assistants : « La mort vient de frapper au milieu de sa carrière l'un de nos plus magnanimes alliés; cette perte a profondément affligé mon cœur. »

L'empereur Nicolas remercia le roi Charles X de cette marque publique de sympathie, en lui faisant dire, par le général de Saint-Priest, que feu l'empereur Alexandre avant legue à son successeur ses amis et ses ailiés, ses sentiments et ses devours.

L'Angleterre fut la derniere à designer l'envoyé qu'elle chargeaut d'aller fé iciter le nouvel empereur de Russie, mais le choix qu'elle fit le lord Wellington pour cette baute mission avait une signification politique dont le sens ne devait échapper à personne Aucun choix, d'ailleurs, ne pouvait être plus agréable à l'empereur et à la Russie, car lord Wellington, comble des faveurs et des distinctions qu'Alexandre n'avait cesse, pendant tout le cours de son regne, d'accorder a cet invariable auxiliaire de ses armes et de sa politique, était alors le seut feld-maréchal russe vivant.

On n'ignorant pas, non plus, que l'empereur Nicolas, du rant son séjour à Paris en 1815, et plus tard dans son voyage en Angleterre, avait en l'occasion de se trouver en rapport fréquent avec le duc de Wellington, et qu'il en était resulté entre eux, depuis cette époque, un échange de lettres qui renfermaient l'expressant de leur estance et de leur affection mutaelles.

On ne s'étonna pas de bre dans le journal officiel de Saint Petersbourg, du 9 février : « Le gouvernement britamique a prouvé toute l'importance qu'il attachait au choix d'un representant dans cette occasion solennelle. Il a désigné un des héros du siècle, le capitaine illustre qui acreva de détruire Napoléon aux champs de Waterloo et qui rendit ainsi le nom de Wellington à jamais inséparable, dans les fastes de l'histoire, du nom d'Alexandre 1°, le principal auteur de la délivrance europs enne. »

Le duc de Wellington venant donc en Russie, pour resserrer les lie is de fraternité qui un ssaient les souverains de l'Europe et pour anaoncer au monde politique que la paix générale ne serant pas troublée, malgré la perte de sou magnanime pro ecteur. Mais la nomination de Wellington avait encore une autre portée dans la pensée du cabinet de Georges IV; elle devait souvegarder les interêts anglais visà-vis de la question d'Orien..

Dans toute autre circonstance, l'arrivée prochaine de lord Wellington à Saint Petersbourg est été pour les habitants de cette capitale un puissant motif de curiosité, mais les préoccupations au peuple, comme cettes de la haute société, étaient ailleurs; le peuple avant les yeux tournés vers le voyage funchre du cercueil de l'empereur définit, qui traversait lentement les provinces de l'empire, depuis son depart de Taganrog, pour venir chercher ses funcrailles à

Saint Pétersbourg et pour prendre sa place dans la sépulture des tzars

Les récits détaillés de la marche triomphale de ce cercueil au milieu des larmes et des prières de la popula ion, faieaient l'unique entretien des classes inférieures, où l'amour du souverain était un acte de foi religieuse

Dans les classes moyennes et dans l'aristocratie, au contraire, on ne songeait qu'à ce grand procès criminel, qui continuait à s'instruire dans le plus profond mystère et dont la menace plana t toujours sur la tête de toutes les personnes que pouvait atteinure un soupçon de complicité plus ou moins directe.

Les faux bruits, des bruits sinistres et redoutables, se répandaient à chaque instant et se détrusaient l'un par l'autre, mais ils entretenaient l'inquiétude et le malaise, en faisant croire que l'empereur Nicolas n'était pas encore ma tre de la situation et que le complot, loin d'être étouffé, par suite de l'arrestation de quelques- uns de ses chefs, avait éclate avec plus de force et de succes sur différents pomts de l'empire.

L'empereur, pour donner le coup de grace a ces monsonges relicules, que la malveillance se pla sait à inventer et a répandre, jugea utile de rendre publics les résultats que la Commission d'enquete avait déjà obtenus pour découvrir l'origine, le développement et les diverses formes nes associations secrètes qui étaient désormais réduites à la plus complète impuissance.

Ces associa ions remontaient à l'année 1813, vers ce temps-là, des jeunes gens d'une imagination ardente et déréglée, entraînés par l'evemple des révolutions qui avaient bouleversé l'Europe pendant trente aus, oublie-tent les vieilles traditions du patriotisme russe, leurs de-



voirs envers le souvernin et l'État, leurs serments les plus sacrés, leur honorable posi ion sociale et le nom plus ou moins illustre de leur famille, pour rêver une réforme politique radicale en Russie et pour machiner dans l'ombre les moyens de l'accomplir.

Cetté première association secrete, qui dévait se subdiviser à l'infini en petits centres d'action révolutionnaire, s'était formée dans un but apparent de bienfaisance. Mais, des l'année 1817, les chefs du complot, réums à Moscou, resolurent d'attenter aux jours de l'empereur Alexandre qui allait se rendre dans cette ville, qu'il avait fait sortir de ses ruines. Le sort aurait décidé quel ent été l'assassin, quand un des conjures s'offrit spontanément pour accomplir le régionée. Ce misérable se sentit défaillir au moment d'exécuter sen affreux dessein, et la vie de l'empereur fut sansée.

En 1818, l'association ne s'étant pas développée comme l'avaient espéré ses fondateurs, il faillut la réorganiser sur de nouvelles bases et avec de nouveaux éléments. Elle prit le têtre de Société d'Amis du bien public ou du Lucre vert. Ses membres s'engageaient non-seulement a participer à des œuvres de charité, mais encore à contribuer aux progrès des lumières et à l'amélioration des mœurs. Les chefs seus savaient que l'objet principal de cette Société était d'amener par tous les moyens possibles une revolution secule et poutique en Russie.

Un troisieme conciliabile ent lien à Moscon en 1821, des deputés de toutes les sections de la Société y avaient eté convoques; mais les chefs s'aperçurent que leurs vues personnelles ne trouvaient, de la part de la majorité, qu'indifference ou opposition : is jugèrent donc printent de dissolutre la Société, pour cearier les tredes et les dissolents

On procéda immédiatement, dans le plus grand secret, à la formation de nouvelles associations, qui ne se couvraient plus du masque de la bienfaisance et dont les rapports réceproques furent enveloppés du plus impunétrable mystère. Tous les membres, admis dans ces associations, n'étaient indices au secret du complot, qu'après des épreuves rédérées et avec des cérémon es destinées à frapper l'imagination des néophytes.

Les Associations du Nord et du Midi, dont les comites directeurs furent établis à baint-Pétersbourg et à Toultchine, déployèrent dès lors une produgieuse activité, en multipliant les comités d'un ordre inférieur, qui prenaient le titre de juridictions d'arrondessements.

On voit que ces sociétés secrètes avaient été organisées sur le modèle des vendette ou ventes du carbonarisme itatien, français et alternand

La troisième Société, celle des Siares reuns, paraissait avoir en une organisation tout à fait distincte et une existence séparée; elle se rattachait surtout à des Societés se cretes polonaises, qui l'étaient pas encore bien connues, et dont une Commission speciale s'occupait à rechercher les chefs et les agents.

Quoi qu'il en soit, lontes ces Sociétés s'étaient mises d'accord sur ce point : qu'il fallait se servir de l'armée pour opérer un mouvement révolutionnaire, et que, par consequent, on devait avoir des affiliés parmi les officiers de tous les corps de l'armée russe et polonaise

Quant aux plans de reforme qui furent proposés, et dont aucun ne fut adopté définitivement, ils témoignaient de l'incohérence et de la confusion des idées que les conspirateurs mirent en avant sous l'inspiration « e leur fanatisme ou de leur ambition. Les uns voulaient créer un



gouvernement où le pouvoir suprème eût été concentré dans un triumvirat, les autres prétendaient fonder une sorte de confédération russe, composée de différents États indépendants, mais réunis par le lien fé léral; ceux-ci songeaient à diviser l'empire en deux parties, en établissant un gouvernement constitutionnel dans le Nord et une république dans le Midi; ceux-là auraient détaché de la Russie plusieurs provinces, pour leur donner une entière indépendance ou pour les céder aux puissances vo sines.

Dans tous les cas, on n'avait pas renonce à l'horrible execution d'un régicide qui ent maugure cette monstruense revolution. En 1823, deux membres des Sociétés secrètes s'étaient rendus à Bobrouisk pour y attendre l'empereur et l'assassiver. En 1825, le même attentat avait faille s'exécuter à Taganrog; mais, par suite de nonveaux projets, il avait été décidé que la Société des Slaves rémis fournirait six assassins, qui jurérent de frapper l'empereur pendant les grandes revues qu'on supposait devoir se faire aux environs de Bela-Tserkow, vers le mois de mai 1828

L'Association du Midi, dans son impatience homicide, avait même envoyé à Saint-Pétersbourg, vers la fin de l'automne de 1825, un scélérat forcené, qui avait mission de s'abou ber avec les chefs de l'Association du Nord et de feur offrir son bras pour le memtre d'Alexandre l'

Ces trames abominables ne furent déjouées que par les décrets de la Providence, qui priva la Russie d'un souverain et d'un père. En présence de l'avénement d'un mouvel empereur, les conjurés pensérent que le moment était favorable pour faire réussir leurs odieux projets de bouleversement : ils avaient donc essayé de donner le signal d'une révolte militaire dans les principaux cantonnements de l'arpiée, et le premier acte de leur triomphe révolutionnaire

ent été le massacre de tous les membres de la famille ampériale!

Dieu ne permit pas, par bonheur, qu'un pareil complot pût s'exécuter.

La tentative du 26 décembre à Saint-Petershourg, et celle de Mourawieff-Apostol aux environs de Kiew, avaient prouvé que les conspirateurs ne pouvaient trouver de connvence ni dans l'armée ni dans la nation, car la plupart des officiers et des soldats qui avaient suivi le drapeau de l'insurrection n'étaient que trompés et croyaient combattre pour la foi de leurs serments. Elles prouvaient aussi, ces tentatives avortées, que de pareils complots, eussent-ils été tramés avec des combinaisons moins absurdes, ne pouvaient arriver à leur but en Russie. Le nombre des conspirateurs et surtout des grands crimmels était donc peu considérable.

Ainsi, selon les déclarations du Rapport officiel, « toutes les associations secretés qu' la avaient établies, sont connues; tous les projets qu'avait enfantés leur aveuglement ou leur acélératesse, révélés; tous les moyens dont ils devaient se servir pour les exécuter, découverts. »

Les travaux de la Commission d'enquête touchaient à leur terme, et bientôt il ne resterait plus qu'à demander aux lois le châtiment exemplaire que méritaient des régicides, les fauteurs de troubles et des insurges pris les armes à la main.

Quant a tous les individus qu'on aveit mis en arrestation, par suite d'un concours fortuit Je circonstances, sur des soupçons qui ne se trouvaient pas fondés, l'empéreur les avait déjà fait remettre en liberté

La publication de ce premier Rapport de la Commission d'enquête, qui fut publié le 11 fevrier, produisit le meil-

Google

teur effet dans tout l'empire, imposa silence aux calomnies, arrêta court les fausses nouvelles, tra iquit sa la bourgeoisie et ilétourna l'attention publique, de ce procès criminel, qui acheva de s'instruire secrètement, sans eveiller de nouvelles rumeurs et de nouvelles craintes.

## XLVII

On apprit, en même temps, que l'empereur entendait presulte l'initiative d'une partie des réformes administratives, que les accusés du 26 décembre au avaient signalées comme urgeures et indispensables, dans ces longs interrogatoires qui enrent lieu devant lui et dont il fut souvent l'unique confident.

Les premieres de ces réformes devaient porter sur les vices de la législation, sur les lenteurs de la justice, sur la vénablé de la bureaucratie, sur les dilapidations des ser vices publics, sur l'auguie dation progressive et immodérée des charges de l'État.

Telle fut l'immense tàche que l'empereur s'était imposce pour les premiers mois de son règne, et il essaya de l'accomplir, aux depens des joues et ces mits qu'il consacrait à un travail opiniâtre.

— Prenez garde, Sire! lui dit alors son auguste mère, qui s'inquietait de le voir s'épuiser de fatigue. Yous avez devant vous la perspective d'un long regne, et vous voulez tout entreprendre à la fois, comme si vous n'aviez que peu de temps a passer sur le trône! Votre Majesté parle sans cesse d'économies à faire; qu'elle songe d'abord à econo-

miser ses forces, sa santé et son zele. Un empereur n'a pas le droit de se tuer, sous prétexte de remplir ses devoirs

L'empereur donna l'exemple de l'économic, en opérant des reductions importantes sur les dépenses de sa maison ainsi, d'un trait de plume, il réduisit de 800 à 200 roi bies en papier, par jour, les frais de la cuisme et de la cave. Au moyen d'un contrôle sévère sur tous les détails de la comptab lité, il diminua de plus d'un tiers sa propre liste civile, et il se trouva ainsi tout naturellement autorise a exercer le même contrôle et les mêmes réductions sur toutes les parties du budget des dépenses de l'empire. L'économie qu'il réalisa, pour l'année 1826, s'élevait à 67,500,000 roubles.

L'exemple d'un souverain ne manque jamais d'imitateurs II y eut aussitôt, dans tous les départements de l'administration russe, une tendance générale à l'économie, et l'empereur, qui ne faisait en cela que recner à bien une réforme dont Alexandre l'és'était occupé depuis 1823, eut plus d'une fois l'occasion, pendant la première année de son règne, d'adresser des rescrits tres honorables à des chefs de servicés, qui avaient fait rentrer dans les caisses de l'État des sommes consulérables, économisées sur les dépenses de teur administration.

Dans un de ces rescrits, il témoigna su reconnaissance et sa bienveillance toute particulière au prince Basile Dolgorouky, dont les soms intelligents avaient mis les ceuries et les équipages de la cour en état de rivaliser avec les plus beaux établessements de ce genre en Europe. « Eu examinant, disait l'empereur, votre compte rendu de l'administration du comptoir des ceuries de la cour et du comité des équipages pentant l'année 1825, j'ai vu avec

satisfaction que vos dispositions économiques vous ont mis à même de faire face a une dépense extraordinaire de 700,000 roubles, sans avoir besont de faire ordonnancer de nouvelles sommes sur cet objet, et qu'il vous restait, er outre, au commencement de cette anuée, un reliquat considérable, tant en argent qu'en approvisionnements et er matériel de réserve, »

Une partie des économies, qui furent réalisées de la sorte dans les administrations publiques, se trouva d'altord appliquée, par ordre de l'empereur, à l'augmentation des traitements et à des gratifications réparties entre les employés.

Bien avant son avenament, l'empereur avail eté frappe de l'extrême lenteur de la justice civile et criminelle en Russie. Il se fit rendre compte du bilan judiciaire, au commencement de son regne, et il apprit avec stupeur que 2,850,000 causes de toute espece étaient pendantes devant les différents tribunaux de l'empire et que 127,000 incividus se trouvaient en état d'arrestation. Cependant les tribunaux n'avaient pas a se reprocher, du moins en apparence, d'avoir négligé les interès des accusés ou ces parties en litige; le Senat, par exemple, dans le cours de 1825, avant tenu 200 scances et prononce dans 60,000 affaires.

L'empereur, néanmoins, donna des ordres au ministre ne la justice, pour que les affaires fussent plus promptement et plus regulièrement expediées. Une enculaire ministénelle enjuigent aux gouverneurs civils d'y veiller de pres dans tous les tribunaux de leur circonscription, surtout à l'égard des individus incorcérés. Les procureurs des gouvernements de l'empire reçurent l'ordre de tenir au courant de tous les retards, de tous les manquements, de tous les abus, le ministère de la justice, qui devait tous les mois

mettre sons les yeux de l'empereur un extrait de leurs rapports.

On put amsi se débarresser de l'énorme arriéré qu'on avait laissé s'accumuler dans les dossiers judiciaires. A la fin de l'annee, il ne resta plus dans les prisons que 4,900 détenus, et toutes les affaires pendantes, à l'exception d'un petit nombre que leur gravité ou leur importance rendait plus difficiles à vuler, avaient été jugées.

Les entraves mextricables, apportées à l'exercice regulier de la justice, resultaient surtout du désordre de la legastation.

Il n'existant pas encore de recueil officiel des lois russes, et les trayany préparatoires, ordonnés par l'imperatrice Catherine pour la rédaction léfinitive d'un Code national, n'avaient abouti qu'à des projets, sans cesse révisés, remannés et mis à néant. La Commission, charges de codifier les ukases des tzars depuis le Code Alexis, en même emps que les coutumes du droit provincial, continuait pourtant à fonctionner sous la direct on du Conseil de l'empire et sons la presidence du prince Lapoukhine, mais on devait desespérer d'arriver jamais au bu...

L'empereur resolut de porter remède imm'diatement à un mai qui empirant de jour en jour : « Au premier coup d'œil jeté sur les diverses branches de l'administration de mon empire, dit il dans un rescrit adressé au prince La poukhine en date du 31 janvier (calendr russe), coup d'œil diregé avec un intérêt special sur le Code de notre législation nationale, j'ui vu que les efforts appliques à cet objet depuis grand nombre d'années out été fréquemment micrompus, et que par ce mobil de luit n'a pas été atteint. Ayant à cœur d'assurer l'achevement progressif de cette œuvre, j'ai jugé nécessure de la prendre sous mon inspection in-

Google

médiate, et, en consequence, j'ai ordonné de lui appaiquer une section spéciale dans ma chancellerie particulière »

L'empereur ne renonçait pontant pas à l'utile concours du prince Lapoukhine, qui restait président nominatif de la section des lois, mais le consciller privé Michel Spéransky avait la direction absolue des travaux, qu'il est menés à honne fin depuis longtemps, si ses efforts n'eussent été sa se cesse entraves et paralyses par le maurais vouloir et la jabusie de ses collaborateurs.

Dos l'année 1808, Spéransky, qui était pont être seal capable de préparer cette ouvre gigantesque, en avait eu la direction suprême durant quelques mois. Mais l'empereur Alexandre, en retirant tout à coup sa faveur a ce savant jurisconsulte, lui avait creé des difficultés et des obstacles, qui s'opposerent, pendant dix-sept ans, à l'exécution de la grande entreprise qu'il avait à cœur d'achever

Voità pourquoi l'empereur Nicolas, ayan, pleine confiance dans le mérite et lans le caractère de Michel Spéransky, décida que le travail s'executerait sous ses propres yeux, et que le chef de la section des tois relèverait directement de l'autorité impériale, saus avoir besoin d'aucun intermédiaire, malgre la présidence du prince Lapoukhine. L'empereur esperant que deux années sufficaien pour l'achevement du Code, auquel il se promettant de donner tous ses soins.

La tâche était encore plus consulérable et plus difficile qu'on ne l'avait imaginé. Il fallant puiser la le gislation tout entière dans les sources nationales, dans les contumes, dans les usages, dans la tradition exclusivement russe. Lois civiles, lois cruninelles, lois d'administration et de police intérieure, tout était à cruer. Le droit romain et le droit étranger n'avaient vien à fournir, en quelque sorte,

au Code Louveau, qui ne devait être qu'un remaniement complet de l'ancienne législation du pays. Les materiaux existaient en abendance, mais ils avaient besoin d'être choisis, remis en œuvre, rajounis et coordonnes dans la reconstruction totale de l'édifice législatif.

Thehel Spéransky out le nombour de s'adjountre alors un jeune l'giste d'une naute capacite, M. le baron Modeste de Korff, qui avant fant ses études au tycee impérial de Tzarskof-Sélo avec beaucoup d'éclat, et qui étant attache comme rédacteur a la Commission des lois depuis 1819 M. le baron de Korff, dont les talents supérieurs furent mis en valeur et en relief par Spéransky, devint une des lunières de la chancellerie impériale, et ne tarda pas a se faire distinguer par l'empereur, qui l'honora bientôt de la plus gracieuse bienveillance.

Ce besom de reformes et d'ameliorations en teut ge ire, que le jeune empereur avait reconnu lui même, ne pouvait cepeislant amener en quelques mois les resultats d'éfautifs qu'il fallant demander au temps et a l'expérience. Il était presque impossible, pur exemple, de fermer tout d'un comp le vaste champ ouvert a la frande, a la checane, à la venaîte dans toutes les branches de l'administration centrale et provinciale.

L'empereur avait du tres haut, à plusieurs reprises : « le ne veux pas de voleurs parmi es employés de l'empire! » Et cette parole, qui eut des échos partout, avait séjà produit un heureux effet, en inspirant une cramte sa l'ataire à ceux des fonctionnaires publics qu'elle attergoait d'une manière plus ou mons directe et plus ou mons estensible.

Mais l'empereur ne pouvait tout voir et tout y utier de ses propres yeux, comme il l'aurait soubaité. Il pensa



que sa présence seule serant souvent le meilleur preservatif contre les abus, qui se multiplicaient sortout par l'assurance de l'impunite. Il se prèse ifait donc, au moi ient ou il était le moins attendu, dans les établissements publics le la couronne, et il en faisait l'inspection avec une minutieuse severité. Il interrogeait les chefs de service, et il ne eur laissait pas ignorer qu'il enienciait être instruit evactement de tous leurs actes acministratifs.

il aurait veulu pouvoir étendre cette enquête person nelle aux provinces de l'empire, mais il se trouvait retenn a raint-Pétershourg par les affaires de la politique gené ralé, qui le forçaient de remettre ses voyages à l'année suivante

Il envoya, dans tons les chefs-henx de gouvernement, des commissaires chargés d'examiner la gestion des administrateurs civils et militaires. Les rapports qui lui parviorent de toutes parts à ce sujet lui causerent autant de surprise que d'indignation. Dans seize régences de gouvernement, on avait refusé ou négligé d'executer 2,749 ukases du Senat depuis l'année 1821; dans le seul gouvernement de hoursk, 660 de ces ukases étaient restes cornie non avenus!

Les manstres, par ordre de l'empereur, adresserent de vives reprimandes aux genverneurs, les inviterent a fournir des explications e de it acrori erent un dela d'ir au pour l'exécution des úkases arrières. Mois ce délai l'un au ne fut pas approuvé par l'empereur, qui le réduisit a froismois, et qui fit savoir aux fonctionnaires coupables de negligence on de forfatture, qu'ils seraient pour suvis crimanellement en cas de récidive.

Le gouvernement de Koursk se trouvait surfout dans une situation déplorable; une première revision, ordonnée



dans son ressort, ne produisit pourtant que des resultats à peu près négatifs, car le gouverneur avait eu l'adresse de cacher ses méfaits et de fermer la bouche aux employés qui pouvaient le perdre. Mais l'empereur chargea le sénate ir prince Dolgorouky de recommencer l'enquête, qui, cette fois, amena la découverte d'actes monstrocux de concussion et de cruauté. Le gouverneur fut destiné sur-le-champ, et le prince Do gorouky, qui s'était acquitte de sa mission avec tant de perspicanté et d'énergie, reçui l'ordre de préparer un plan genéral de réorganisation pour le gouvernement de koursk.

Quant à la regence du gouvernement de Saint-Pétersbourg, eile n'était pas dans ur meilleur état que les autres le sénateur Pierre Poletika, homme intègre, justement estimé, avait été chargé, par l'empereur, d'une révision générale, à laquelle les immistères eux-mêmes essayèrent valuement de se soustraire.

Cette révision permit de constater les plus graves icrégularites. Aucune cassé n'avait ete vérdice dépuis plusieurs années, et deux on trois comptables prirent la finte en laissant des déficits énormes. Tous les comptes étaient remplis d'erreurs; partout, des négligences impardonnables, ici, des abus de pouvoir; la, des actes de vénalité.

Poletika ent le courage de dire la vérité à l'empereur et de lui montrer toute l'etendue du mal; il lui proposa, dans un rapport sage et lumineux, différentes mest res réparatrices, que l'empereur adopta, mais qui ne furent jamais mises en pratique. Poletika craignit de n'être pas souteau jusqu'au bout comme il le fallait : à la suité d'un démêté qu'il avant en avec le gouverneur civil de Moscou, il demanda bientôt à être releve de ses attributions punt



bles et absorbantes, que sa mauvaise santé l'empéchant de remplir avec le même zele,

Ce fut alors que l'empereur, comprenant à demi-mot les véritables motifs de la retraite de ce loyal et coura geux serviteur, eut l'idée de le remplacer par une Commission spériale et permanente, qui aviserait aux moyens de mettre un terme à ces concussions, à ces dénis de justice, à ces prévarications de toute nature, qu'il était déterminé à démasquer et à punir.

Cette Commission fut nommée, en effet, au mois de ji in de cette même année, et elle commença sur-le champ ses opérations. Elle était composée d'hommes fort honorables; elle avant pour président le sénateur Engel, qu'environnant l'estune publique.

Elle s'acquitta dont, avec beauccup d'activité, d'une tache aussi délicate, et, apres de longues et consciencieuses déliberations, elle proposa les mesures suivantes : abolir le secret des chancelleries en matiere de procedure; entourer de plus de considération les fonctionnaires civils et créer des écoles préparatoires pour les diverses branches de l'administration; elever le taux des traitements, qui étaient tous insuffisants; séparer complétement des fonctions administratives les fonctions judiciaires, et proclamer l'inamovibilité des juges.

Lorsque ces propositions furent sommises a l'empereur, il les trouva sages, mais calculées de mamere à reformer l'avenir plutôt que le présent; or, il vousait un remêde immédiat; il les approuva toutefois en principe; mais il ne pensait pas que le moment fût venn de leur douner force de loi. Il invita seulement la Commission à continuer ses recherches, à sonder plus profondement les parties vicieuses de l'administration, à enercher les voies et moyens pour



arriver graduellement à des améliorations radicales, et tout a coup, au mois de mai 1827, lorsque la Commission se préparaît a faire connaître le résultat de ses travaux et à proposer tout un ensemble de réformes, l'empereur la révoqua, en disant à son président Engel :

— l'ai a cœur d'établir un ordre stable dans l'empire, mais je ne veux pas laisser supposer que tout y soit à refaire, et que tout y reste dans le provisoire

## XEVIII

Le duc de Wellington etant arrivé, depuis le 2 mars 1826, à Saint-Pétersbourg

Son voyage à travers l'Allemagne avait été une suite de receptions triomphales, et le peuple s'était associé aux rois et aux gouvernements pour rendre hommage au plus illi stre général de la poalition européenne de 1814 et de 1815, Le roi de Prusse l'avait traité comme un ami, l'empereur le Russie ne lui fit pas un accueil moins cordial et ne l'entoura pas de moins c'honneurs.

Des officiers géneraux cusses, exvoyés à su rencontre, l'avaient reçu à la frontière et lui servirert d'escorte jusqu'a la capitale, on un magnifique hôte etait prepare pour lui, auprès du palais de l'Erm tage.

Le jour de son entrée à Sant Pétershourg, ou tou es letroupes de la garmison furent deployées en haie sur son passage, il portait, au lieu de l'habit rouge des officiers anglais de sa suite, le grand un forme de feld marechal russe avec le cordon de Saint-André, et, fant qu'il fait en Russie, il n'ent pas d'autre costume de cérémonie, par reconnaissance pour la memoire d'Alexandre I°, qui lui avant fait présent de cet uniforme, tire de sa propre garde-robe, en le nommant feldmaréchal

On comprend qu'un uniforme, taillé pour un des plus heaux hommes du monde, fa sait ressortir avec plus de désavantage la maigreur, l'apparence grêle et la tour nure disgracieuse de Wellington, mais on oublia ce qu'il y avait de burlesque et d'étrange dans cette espèce de mascarede, pour ne songer qu'au sent ment délicat et touchant qui engageait le général anglais à s'affubler d'un pareil costume : la vue d'un uniforme que l'empereur defunt avait porté lui-mê ne, produisit partout une profonde impression de respect et de tristesse.

Le duc de Wellington se vit comblé d'égards et de poltesses par la famille imperiale : on lui fit, à la cour, la réception la plus brillante; on le fêta partout, autant que le permettait le deuil genéral.

L'empereur lui avait dut a son arrivée : « Il y a neuf aus, myford, que vous me faisiez les homneurs de voire pays et que j'étais vératablement votre hôte. Vous êtes mon hôte manutenant, et c'est a moi de vous faire les nonneurs de la Russie. »

L'empereur, en effet, se montrait sans cesse en public avec lord Wellington, comme pour le présenter lui-même à ses sujets, et le public, réglant sa conduite sur l'exemple de son souverain, se pressait sur les pas le l'illustre ctranger, pour lui témoigner la même sympathie et la même admiration.

Wellington, cependant, ne payant pas de mine et n'offrait rien, dans son exterieur, qui postifat la grande idée qu'on avant de ses talents militaires et politiques. A côté de l'empereur surtout, si remarquable par sa haute stature, par sa belle tête et par son air imposant, il paraissort, pour airsi

Google

OI I UNIVERSIT & Fire dire, étriqué, chetif et mesquin, malgré son air terrible, malgré la morgue dont il ne se départait jamais

Il était, d'ailleurs, habituellement vêtu d'une redingote noire, avec un pe it chapeau rond en castor. Il ressemblait an si à un pégociant de la cité de Londres plutôt qu'a un général en chef des armées britanniques, quand il se promenait a pied, dans les rues de Saint-Pétersbourg, saus aucun cortège, mais toujours suivi à distance par un élégant droschla conduit par le second cocher de l'empereur. Le peuple, qui le recontaissait a sa longue figure amaigne et à son grand nez aquilin, accourait autour de lui, et lui faisait cortège en silence, la tête découverte.

Nicolas avant toujours en beaucoup de confiance dans le geme politique du duc de Wellington; celui-ci profita de cette influence qu'il savait exercer à volonté, pour pre-parer l'esprit de son hôte auguste a envisager de même que lui les questions de politique générale, qu'il était appe é a traiter categoriquemen avec le comte de Yesselrode, ministre des affaires étrangères.

Néanmoins, pendant plusieurs jours, l'empereur evita de se prononcer sur les affaires de la Turquie et de la Grece, au sujet desquelles lord Wellington cherchait sans cesse à le pressentir et a le dariger.

L'empereur l'u dit sculement, a la fin d'un de ces entretiens, où il avait refusé d'admettre que son différend avec la Turquie pût être une question européenne.

— Vous savez, mylord, que je suis résolu à marcher sur les traces de mon bien-aimé frere, de glorieuse mémoire. Or, l'empereur A exandre, avant sa mort, avait pris la d'etermination formelle de faire reconnaître par les armes les droits qu'il avait instriement reclamés par la voie diplomatique. La Russie n'est pas encore en guerre avec la Porte, mais les relations amicales ont cessé entre les deux pays, et, je vous le répète, ce n'est pas moi qui ferai un pas en arrière, lorsqu'il s'agira de l'honneur de ma couronne

Wellington connaissant le caractère ferme et métrantaine de l'empereur, il jugea donc qu'il obtiendrait à peine un délai pour l'évacuation delimitére des principautes danubiennes que la Turquie persistant à occuper militairement. Quant a la question grecque, l'empereur parut tout disposé à la résoudre, de concert uvec ses allies, et à suivre même à cet égard les inspirations genéreuses de l'Ang eterre, qui semblait vouloir arrêter en Grèce l'offusion du sang chrétier et rouver de sa protection le berceau de l'indépendance hellénique.

Dans ses conversations intimes avec Wellington, l'empereur lui demanda son avis sur une foule de questions relatives à l'administration interieure de l'empire; il se plut a le consulter au sujet des mesures à prendre dans un grand nombre de cas, et, comme îl le dit plus d'une fois, en remerciant l'illustre général de ses bons conseils, il ne perdit pas une si heureuse occasion de s'instruire lans la science du gouvernement et dans l'art de connaître les hommes

Wellington, de son côte, ne trouvait pas moins d'interêt a ces causeries familières, cares lesquelles l'empereur exposait avec une entière franchise ses idées, ses sentiments, ses vues et ses projets. Il ne manqua pas de se faire raconter dans les plus minutieux détails toutes les circonstances de l'avénement et surtout cette mémorable journée du 26 decembre, qui avait soulevé tant d'opinions contradictoires dans la presse anglaise

Wellington répéta plus d'une fois, depuis, le récit à la fois simple et sublime que l'empereur lui avait fait alors, et il appayait toujours sur cértaines part cularités qui l'avaient



frappé dans ce récit, où l'auguste narrateur semblait, disaitil, avoir rempli une mission divine.

Au reste, le même recit fut souvent renouvelé par l'empereur dans le cours de son regne et toujours dans les mêmes termes, empreurts de la plus succre modestie, mais d'une sorte d'exaltation mystique

Amsi, comme il se plaisait à le rappeler avec émotion, quand il avait ete informé de la révolte des troupes, avant de rien entreprendre, avant de savoir ce qu'il c'evait faire, il était descendu avec l'impératrice dans la chapelle du patais d'Hiver, et là, tous deux agenonifiés sur les degres de l'autel, ils se jurérent l'un à l'autre de mourir en souverains, s'ils ne parvenaient pas a triompher de la révolte des troupes

- En me re evant, apres avoir fait le signe de la croix, ajoutait Nicolas avec une noble simplicité, j'etais un autre homme. Je partis pour aller dompter les rebelles par la seule puissance de ma parole et de mon regard
- -- Votre Majeste, Sire, reprit lout Wellington, avait puisé sa force à la venie source, en se recommandant à Dien.
- En hen! vous l'avouerai-je, mytord, avait répliqué l'empereur, dont la belle et calme physionomie s'i luminait d'un rayon céleste, j'ignorais absolument et que j'allais dire et faire; j'étais inspiré!
- Inspirée repartit son inter.ocuteur, qui ne saisit pas d'abord le sous que l'empereur attachait à ce mo . Il n'y a que les grands homnies qui ont de pareilles inspirations.
- J'étais réellement inspiré, répliqua l'empéreur, j'avois en moi l'esprit de Dieu qui conduit quelquefois les souverains Cependant, je n'ai men fait d'extraordinaire : lorsque je me sons vu seul au milieu du peuple en de ire.



j'ai crié : A genoux! Tous ont obéi. Je savais que les conspirateurs avaient armé des assassins pour attenter à ma personne : je n'ai pas héaité à me présenter devant les rebelles, en les sommant de rentrer dans le devoir. Ils n'ont pas osé porter la main sur leur empereur. Ce qui m'avait rendu fort, invulnérable, ajouta-t-il, c'est que l'instant d'auparavant je m'étais résigné à la mort, j'avais mis mon âme dans les mains de Dieu. Je suis reconnaissant du succès, mais je n'en suis pas fier, car je n'y ai, en vérité, aucun mérite personnel. Dieu seul a tout fait, puisque c'est lui qui m'inspirait.

- Votre Majesté, en acceptant et en défendant si bien l'héritage de son auguste frère Alexandre, dit le genéral, qui respecta la foi religieuse de l'empereur, venait de s'assurer l'admiration du monde et la sympathie de toutes les âmes élevées.
- Je ne le croyais pas, répondit l'empereur; on a beaucoup trop vanté, je vous jure, ce que je fis alors, et ce qui n'était que mon devoir rigoureux.
- L'émeute apaisce, Sire, continua Wellington, que ces révérations imprévues intéressaient au plus haut degré, Votre Majesté a dû rentrer au palais dans une disposition d'espirt bien différente de celle où elle était avant d'en sort r?
- Helas! dit l'empereur avec mélancolie, en revenant auprès de l'impératrice, je l'ai retrouvée atteinte d'un tremblement nerveux, qui n'est pas encore entièrement dissipé. En guerira-t-elle jamais! Elle s'était imagine qu'elle ne me reverrait plus—elle avait failli mour r d'inquiétude. Après l'avoir rassurée, je me sentis faiblir à mon tour; j'étais redevenu homme, et je me jetai dans les bras de mon aule de camp Adlerberg, en versant des farmes

et en lui disant à demi-voix : « Quel commencement de règne ! »

— Sire, s'erria Wellington ému du souvemr de cette scène pathétique, un règne qui commence par l'abnégation, le courage et le devouement du souverain, ne peut être qu'un grand règne. Ont, Votre Najesté a été bien inspirée ce jour-là, et elle le sera de même toutes les fois qu'elle aura un beau rôle à remplir vis-a-vis de ses peuples et de l'Europe.

Une conversation tout à fait semblable eut lieu, presque à la même époque, entre l'empereur et le prince Labecky, adjoint au ministère des finances du royaume de Pologue

Le prince Lubeçky était venu à Saint-Pétershourg, avec la députation potonaise, pour complimenter le neuvel em percur et lui remettre en mains propres plusieurs lettres du cesa évitch et des principaux membres du gouvernement de Varsovie

L'empereur Nicolas avait, de longue date, une amitie particulière pour le prince Lubeçky, et ce prince fut aussi flatté que surpris de voir que cette amitie n'avait pas encore subi la plus légere metamorphose depuis leur dermière rencontre.

L'empereur était aussi cordial, aussi franc, aussi faunlier que le grand-duc l'avant été toujours avec lui. Le prince Lubeçky se crut autonsé à conserver également la même franchise et la même cord abité à l'égard de l'empereur, qui semblait l'y encourager

Ce fut alors que les événements du 26 décembre servirent de texte à un entretien tout confidentiel, où l'emperent répondit avec abandon aux questions les plus délicates que le prince se permit de lui a lresser, peut-être un pen légerement. le né doute pas, en effet, lui dit Lubecky, que Votre Majesté n'ait été inspirée dans ce moment solennel ou il s'agissait de sauver l'empire contre des factieux et des conspirateurs, mais, à coup sûr, elle ne l'était pas, quand elle a ordonné d'abord de prêter serment au cesarévitch...

- Lubecky! interrompit l'empéreur avec ameriume, en lançant à cet méiseret un regard de reprocle : as-tu lacule conrage de me dire cela en face?
- Pardon, Sire 1 II me semblait que Votre Majesté m'invitait a lui parler sans détour et à lui dire ce que je pense. C'est ainsi que j'en usais avec Jon Altesse Impériale le grand-due Nicolas.
- Tu peux toujours en user de même avec l'empere ut, qui tient à garder tous les amis du grand-duc

Ah! Sire, le souverun pouvoir gâte les meilleures natures! repartit le prince Lubeçky, refusant, malgré les pressantes solficitations de l'empereur, de reveur sur un sujet qu'il avait imprudemment effleuré. Certes, Votre Majesté daigne me permettre gracieusement de tout dire et de parler sans réticence devant elle; j'ai même abuse de la permission, et l'empereur veut bien me pardonner mon intempérance de langue. Mais attendons une dizante d'années, et probablement moins, tout sera bien change. Dans dix aus, Sire, et qui sait? pent-être demain, une fuis babituée à la puissance, à la flatterie, à rette espere de fascination qui enveloppe les grands de la terre, Votre Majesté ne voudra plus entendre la vérité, et alors elle me ferait pendre saus remission, pour les paroles loyales, mais hardies, qu'elle coulte maintenant avec indulgence.

- Noa, Lubeçky! répondit l'empereur, visiblementému de la loçon manecte qu'un fidele serviteur n'avait pas craint de lui donner. Jamais, Dien merci! je ne me lasserai d'entendre la vérité. Mon ami! ajouta-t-il avec une sorte d'attestation solemelle, en lui prenant la ma ne si, un jour ou l'autre, je venais à changer, a me démentir, a sunir, comme les autres souverains, l'influence funeste de la puissance et de la flatterie, si je cessuis tout à coup d'être ce que j'ai été, ce que je suis encore, ami sincère de la vérité, je te permets, je te prie, je l'ordonne de me dire tout net : « Nicolas, 4u mens! »

Le prince Lubeyky pouvait croire que son auguste ami avait complétement oublié cette conversa ion intime, lorsque, deux ans après, arrivant de Varsovie à Saint-Péters-louige, il se retrouve en présence de l'empereur. Nicolas l'avait reçu, non dans son cabinet, mais dans le saion d'attente qui précedant cette prère où clarent toujours admis les ministres et les hauts fonctionnaires.

L'empereur lui adressa séchement quelques questions insignifiantes, sous le regarder, sans le faire assour, allant et venant d'un air distrait, s'approchant de la fenètre et paraissant être impatient de congédier un importan Lubeçky éprouva une amère douleur, en voyant que l'ami d'autrefois était devenu un indifférent, et en accusant de rette auste métamorphose l'habitude de la flatterie et du pouvoir absolu, il dissimula pourtant ses impressions et repondit aux questions de l'empereur avec le plus profond respect, sans se départir des regles rigoureuses de l'énquette et du cérémonial.

Tout à coup, Nicolas, changeant de visage et de contenance, se unit à rire aux éclats et tendit la main à Lubeçky :

- Eh hien! que t'en seml le? lui dit-il gasement. N'as-je pas bien joué le rôle d'un homme gâte par la puissance et par la flatterie? Non, mon frère, je ne suis pas change et



je ne changerai pas Néaumoins, si un jeur j'avais le malheur de changer à mon insu, je te prie avec instances de ne pas m'epargner et de me faire rentrer en moi-même, par ces seuls mots : « Tu mens, Nicolas! »

Google

LN F - AA

## XLIX

Le deuil le plus sevère régnant toujours au palais d'Hiver Ce deuil-la était encore plus dans les cœurs que dans le costume d'éliquette.

Les deux impératrices passaient des journées entières à pleurer ensemble, car l'impératrice-mere ne pouvait s'accoutumes à la perte qu'elle avant faite, et l'impératrice Alexandra pleurait avec elle, en s'efforçant de la consoler

Une touchaute lettre de Marie Féodorovna, écrite en frança s'et adressée au comte Kotchouber, qui était encore en pays étranger, à la date du 28 février 1826, nous initie à cette profonde douleur de l'auguste veuve de Paul I<sup>n</sup>.

« l'ai tardé, Monsieur le comte, à répondre à vos deux lettres du 11 23, nouv. st.) décembre et du 3 (15, nouv. st.) janvier, parce que j'ai voulu vous écrire de ma main, et j'étais si accablee, qu'à peine si j'ai pu suffire aux correspondances de ma famille. Je me seus bien, bien malheureuse, et les trois mois de temps, passés depuis la late de notre affreuse perte, en font trois sieules de tourments et d'angoisses.

« La mort de mon fils, de cet ange, est venue nous surpremire, nous frapper, comme un coup de fondre; nous nous livrions a l'espoir, quoique, je l'avone, mon cœur maternel éprouvât des angoisses mortelles, et malheurensement le 19 novembre (1º décembre, nouv. st., les a légitimées.

"C'est le 27 [0, nouv. st.) que j'ul appris in perte du fils chéri, qui faisait le bonheur, la gloire ele ma vie, tout le charme et la douceur de mon existence. La plume ne rend pas ce que j'ai sonffert. le croyais ne pouvoir pas être plus malheurense, lorsque la journée du 14 (26, nouv. st.) décembre m'a fait connaître un nouveau genre de souffrance affreuse. J'ai vu mes deux fils en danger de mort, et la tranquillité de l'État exposée a des chances bien funestes. La miséricorde divine a cétourné ces malheurs; et la conduite noble de mon fils Nicolas, sa magnammité, sa fermeté et son admirable abnégation, ainsi que le heau courage de Michel, ont sauvé l'État et la Famille. Cette journée a été si cruelle, que lorsque tout fut apassé le soir et que je me suis vue seule chez moi, je bénissais Dieu de me retrouver evec ma douleur constante!

"Mais quelle horrible histoire! Je remercie le Ciel de ce que notre cher empereur Alexandre l'a ignorée dans ses détails, quoiqu'il fût informé de la trame. Béaissons encore le Ciel, de ce que les auteurs ne sont pour la plupart que des jeunes gens tres peu marquants et qui, à l'evceptior des chess, se sont laissé entraîner par l'orgueil et l'amourpropre, sans prévoir peut-être l'abime qu'ils creusaient sous leurs pas; les chefs eux-mêmes n'ont pas en de titres, par leurs services passés, à une réputation tres distinguée; I v en est qu'ont bien servi la patrie, mais, grâce à Dieu, thez nous, en Russie, la bravoure est une verta héréditaire dans notre armée; toutefois, il est malheureux qu'ils aient fletri par le crime leur hormeur militaire, et que leur

Google

anconduite fasse la desolation de leurs parents, de leurs épouses...

Le convoi de notre ange arrave le 20 sévrier (4 mars, nouv. st.) à Tzarskoé-Sélo; jugez quel jour de douteur et d'angoisse de sera pour moi, comme toute cette quinzaine qui suivra! L'enterrement est fixé au 13 (25, nouv. st.) mars; alors il n'y aura plus que le souvenir seul de cet arge de bonté, qui nous restera! »

Cependant le jour des funérai les l'Alexans re l'avait pu enfin être fixé au 18 mars

Le convoi impérial, qui était parti de Taganrog depuis le 9 janvier et qui avait traversé lentement, avec une imposante solennité, toute la Russie, approchaît de sa dernière étape.

Les immenses préparatifs qu'on avait faits à Saint-Petersbourg pour la reception du corps de l'empereur défant, touchaien, à leur terme. La commission de devil, présidée par le prince Kourakine, avait tout prévu, tout ordonné, avec l'approbation de l'empereur Nicolas, qui voulut arrèter lui-même avec in soin minutieux les moindres dispositions de la pompé funchré

Une multitude d'ouvriers s'etait emparec, pour ainsi dire, de la capitale, ou le parcours du cortège se trouva bientôt indiqué par les travaux exécutés à la fois aux frais du gouvernement et aux frais des particuliers : toutes les maisons furent tendues de noir ; les fenêtres et les halcons encadrés de draperies blanches ; on dressa partout des estrades et des tribunes peintes en noir ou couvertes de tentures noires. Les rues, cébarrassées des glaces et des neiges, avaient été nettoyées et sablices ; des potéaux noires, dressés de distance en distance, marquaient la place des divisions du cortège.





Déjà une étrange et lugubre cavalcade faisait courar te peuple aur tons les points où elle se montrait, au bruit des trompettes : c'étaient les hérauts d'armes, en grand apparent de deuil, escortant des secrétaires du Sénat qui lisaient à haute voix le décret relatif aux funérailles.

On attendait, avec une inquiétude qui devint bientôt générale, le jour où elles devaient avoir lieu.

Des brusts sinistres circulaient de nouveau à Saint-Pétersbourg, et les fables les plus absurdes y trouvaient créance. On parlait de tentatives criminelles contre la vie de l'empereur Nicolas; on disait qu'un complet exista t, qui livrerait la ville à l'incendre et au pillage, des que le corps d'Alexandre arriverait à la cathédrale de Notre-Dame de Kasan; on allait jusqu'a supposer que les alentours de cette église étaient minés et que les conspirateurs se proposaient de faire sauter tout le quartier, au moment où l'empereur, la famille impériale et la cour seraient rassomblés pres du cercueil

La police, quoique rassurée par les rapports de ses nombreux agents, dut pourtant donner satisfaction à la rumeur publique, en faisant des recherches et des visites domiciliaires autour de Notre-Dame de Kasan. On fouilla les souterrains de l'église et les caves voisines, où l'on ne trouva ni barils de poudre ni matières incendisires; mois, comme les fausses nouvelles continuaient a se répandre au sujet de cette espece de conspiration des poudres, on enleva tous les tonneaux de vin qui remplissaient ces caves et ces souterrains, on en fit sceller les portes et les soupiraux, on ferma des deux côtés, avec une cloison de planches, la voûte du pont de Kasan et l'on y plaça des fachonnaires.

En même temps, on faisait sortir de la ville tous les individus suspects, non-seulement les gens sans aveu, tels que mendiants, vagabonds, etc., mais encore beaucoup d'onvriers sans ouvrage et de domestiques sans place, des étrangers, des Polonais et des Petits-Russiens, qui n'avaient que des permis de séjour temporaire.

On aurait dû se tranquilliser tout à fait, en sachant que la garde de Saint Petersbourg était confiée à 40,000 hommes de troupes, appartenant à des corps d'élite, et commandés par des chefs devoués à l'empereur et à son gouvernement.

On prétendait que l'empereur aurait dit qu'il n'était pas sur de sa vie un seul instant, et tous les jours on le rencontrait se promenant dans les rues, même les plus désectes, et dans les quartiers du peupie, sans aucune escorte, à pied ou à cheval, ou dans son droschky, qu'il conduisait lui-même.

L'empereur ne voulait pas lausser à Saint-Pétersbourg, dans les corps de la garde, beaucoup de sous-officiers et de soldais, dont la fidélité lui était suspecte, puisqu'elle avait été plus ou moins ébranlée par les suggestions des conspirateurs

Il avait pardonne cependant aux régiments de Moscou et des grenadiers du corps, qui fournirent tant d'adhérents à l'insurrection du 26 décembre, mais ces deux régiments n'avaient pas repris leur service et restaient consignes dans leurs casernes. On croyait toujours qu'ils seraient licenciés, d'autant plus qu'on avait déjà fait partir pour les garnisons de la Siberne trois cents hommes appartenant à l'un ou l'autre régiment, arrêtés sur la place du Sénat après l'émeute dont ils avaient été les principaux soutiens, et reterus depuis deux mois dans les cachots de la forte-resse.

On assurant même que ces solda s avaient sabi la pe ne

da fouet, et que plusieurs d'entre eux, plus maltraités que les autres, étaient encore à l'hôpital, pour se guérar des suites de leur punition. Ces bruits, de triste augure, cu-culaient parmi les deux régiments compronns et y entre-tenaient une anxiété continuelle.

Tout à coup le grand duc Michel leur fit annoncer que l'empereur acsitait les passer en revue. Ce fut dans les deux régiments une joie générale.

La revue eut lieu, et l'empereur, quoique gardant son air froid et sévère, parut satisfait de la belle tenue de ces troupes, qui l'accueillirent avec des transports de houlieur et de reconnaissance.

Nicolas, en se retirant, remit au grand luc Michel une liste qui contenait les noms de tous ceux qui avaient pris part à la révolte du 26 décembre et qui étaient encore dans les rangs du régiment de Moscou et du régiment des grenadiers du corps.

— Soldats! let r dit le grand-duc, qui, en qui tant l'empereur, était revenu se placer au rentre des troupes l'empereur est content de vous, l'empereur vous pardonnera. Mais ce n'est point assez pour des soldats russes : il faut uffer votre sang à notre samte Russie.

Une immense acclamation repondit à cet appel militaire.

— C'est bien! vous m'avez compris! poursuivit le grandduc. Que tous ceux qui reconnaissent avoir manqué à leur devoir, dans la journée du 14+26, nouv. st.) décembre, en se mélant aux rebelles, sorient des rangs!

À l'instant même, quanze cents hommes, tant sous-officiers que so dats, sortirent des rangs, d'un mouvement spontané, sans connaître le sort qui leur était réservé

Google

v 516 T 1 7 41 500 v 3

- Je ne croyais pas qu'il y eût tant de coupables! dit le grand-duc, mais n'importe! Il n'y a plus ici devant moi que de braves soldats, impatients de se distinguer dans la guerre du Caucaso. Vous savez, mes amis, que cette guerre contre les montagnards insurgés offre de belles occasions d'avoir de l'avancement et d'être cité à l'ordre du jour. En ce moment, on se bat chez les Tchetchènes avec plus d'ardeur que jamais. En bien! l'empereur yous envoie sous les ordres de l'intrépide général Yermoloff, commandant le corps d'armée détaché du Caucase. Vous y resterez deux ans, mes amis, et, pendant votre absence, l'empereur se charge de prendre soin de vos femmes et de vos enfants. A votre retour, vous aurez acquis des droits à son auguste hienveillance, et je vous promets, en son nom, des croix et des pensions, si vous avez hien rempli votre táché et mérité voire pardon. Rentrez dans vos quartiers et préparez-vous à partir à la fin de la semaine.

Tout le régiment exprima son adhésion pur le nouveaux cris et des applandissements redoublés

Ces régiments venaient de subir ainsi, sans efforts et sans violence, une épuration complete, qui elluit débarrasser, des hommes les plus dangereux et les plus compromis, l'armée et la capitale.

On forma immédiatement une colonne expéditionnaire que le général Chipoff devait conduire au Caucase, et dont le départ s'effectua, le 11 mars, avec un noble enthousame, à la suite d'une cérémon e religieuse qui fit éclater, une fois de plus, l'abnézation et le dévouement du soldat russe.

— Notre père est bien hon' disaient entre eux, avec des larmes et des signes de croix, ces braves qui partaient pour le Caucase. Il pouvait nous faire mourir infâmes,



et il nous envoie nous faire tuer honorablement pour le service de notre chère patrie!

La guerre du Caucase, où le général Ch post était chargé d'amener des rensorts au général Yermoloss, commandant en ches des provinces caucassennes, semblait devoir s'éterniser, sans prendre néanmoins un plus large développement et sans changer de théâtre.

Depuis des années, les Tchetchènes essayaient, non pas de chasser de leurs provinces les troupes russes, qui avaient des postes fortifiés et des lignes de défense imprenables, mais de prouver, par des prises d'armes permanentes, qu'ils n'acceptaient pas la domination des étrangers qui avaient envahi leur sol.

Ce pays n'était réellement pas occupé par l'un ou l'autre des partis belligérants : les Russes ne sortaient de leurs forteresses que pour abattre les bois impénétrables qui faisaient aux insurgés un retranchement naturel et pour brûler des villages qui se trouvaient mis à découvert par la destruction de ces bois, et incapables, des lors, de résister à une attaque régulière.

Les Tchetchènes, rétugiés dans leurs rochers et leurs forêts comme dans des retraites macressibles, soutenaient vaillamment l'attaque des Russes, dans laquelle ils avaient toujours le désavantage; puis, abandonnant pied à pied le terroin qu'ils ne pouvaient plus défendre, ils se retraient dans la montagne avec leurs bestiaux et tout ce qu'ils possédaient. Ils revenaient ensuite faire des courses perpétuelles sur les terres qu'ils avaient livrées à l'ennemi, mais dont ils revendiquaient sans cesse la possession, en 3 ramenant la dévastation, l'incendie et le pillage.

La campagne s'était ouverte, cette année-là, en plein hiver, parce que les insurgés, instruits de la mort de l'empereur Alexandre, avaient pensé que le moment leur était favorable pour regagner le terrain qu'ils avaient perdu dans la campagne précédente, et peut-être pour rejeter les Russes au delà de leur ligne d'occupation.

Mais le général Yermoloff n'attendit pas que les montagnards se fussent réuns pour l'attaquer. Il sortit, le 7 février 1826, de la forteresse Groznaïa, avec six bataillons d'infanterie, six cents rosaques réguliers et quinze pièces d'artiflerie. Il établit son camp sur les bords de la rivière Argoune, et la cavalerie cosaque chercha un gué pour la traverser. Elle fut inquétée par la fusillade, car les insurgés avaient reçu du renfort et semblaient décidés à s'opposer au passage du fleuve. Le lieutenant-colonel Kovaleff reçut l'ordre de détruire le village de Tchakhkeri, où l'ennemi avait rassemblé ses approvisionnements. Le village fut pris et brûlé, mais les montagnards tenterent, a trois reprises. d'y rentrer et de s'y ma ntenir ils y laisserent deux ou trois cents morts.

Le froid était devenu si v'f, que te général Yermoloff se vit obligé de retourner dans ses cantonnements, les insurgés ayant, les premiers, abandonné le terrain. Les Russes n'avaient perdu que quelques hommes, mais ils avaient eu cinquante à soixante blessés.

Peu de jours après sa rentrée à Groznaïa, le général fit une nouvelle sortie pour s'emparer de cinq ou six villages, entre autres Aldon, Schalt et Scheltchikht, dont les habitants avaient repris les armes et ravageaient le pays jusque sous les murs de Groznaïa. Ils s'enfuirent dans les bois, à l'approche du général russe, mais ils continuèrent cepen dant à harceler la marche de la colonne expéditionnaire. Leurs villages, quoique fortifiés, furent occupés l'un après l'autre et détruits avec tous les approvisionnements de grams qu'ils contenaient. Le colonel Soroichane avait été chargé de pénétrer dans la forêt de Ghoïtinsk et d'y ouvrir un chemin militaire pour empêcher les Tchetchènes de s'y fortifier. Mais l'intensité du froid força Yermoloff, qui ne trouvait plus d'ennemis à combattre, de ramener ses troupes à Groznaïa et d'y attendre le printemps pour se remettre en campagne.

— Il serait asé d'en finir dans une seule campagne, si tel était le désir de Votre Majesté, répondit le baron Diebitsch à l'empereur, qui s'étonnait des lenteurs de cette interminable et pénible guerre; mais il vaut mieux que la guerre dure au Caucase : c'est la meilleure école pour les généraux comme pour les soldats russes. Le corps d'Alexandre I<sup>n</sup>, après avoir (té soums a l'au topsie et embanmé, était resté pendant vingt-deux jours exposé, sur un lit de parade, Jans la grande satte de la maison où l'empereur avaitrendu la dernier soupir, à Taganrog.

L'impératrice Ebsabeth, si gravement atteinte qu'elle fût dans sa santé, trouvait des forces physiques et du courage moral, pour revenir sans cesse, jour et unit, pleurer et prier auprès de l'auguste défunt. Son médecin, Stoffregen, qui avait ordinairement tant d'empire sur elle; le prince Wolkonsky, auquet Alexandre l'avait recommandre en mourant; la comtesse de Strogonoff elle-même, sa meilleure amie; toutes les personnes de sa maison essayèrent inu ilement de l'éloigner de la chapelle ardente.

— Qu'on ne m'ôte pas, disart-elle avec une fermeté calme et douce, la consolation de remplir mon devoir d'épouse envers mon époux bien-aimé! Je me seus forte, d'ailleurs, parce qu'il est là et que je le possède encore; mais, quand il faudra m'en séparer, à mon Dieu! me permettras tu d'aller rejoindre son âme au ciel? »

Cette douloureuse séparation, qu'elle redoutant d'avance, ent heu le 23 décembre, lorsque le corps fut transferé de la demoure impériale dans l'église du couvent grec de Saint-Alexandre, situé à l'une des extrémités de Taganrog.

L'impératrice Élisabeth eut à peine la force de rendre les derniers devoirs aux restes mortels de son cher man : en lui donnant le baiser d'adieu, elle tomba privée de sentiment et ne revint à elle que pour apprendre que le défunt l'aveit quittée pour toujours. L'énergie factice qui la soutenant deputs la perte irréparable qu'elle avait faite l'abandonne entierement, et l'on crut durant plusieurs jours qu'elle ne survivent pas à une seconsse qui avait achevé de briser sa frê, e existence.

La translation du corps d'Alexandre au couvent grec, où il devait être publiquement exposé durant dix-huit jours, s'était faite avec une grande pompe militaire et religieuse, conduite par l'évêque de Kherson, Théophile, à la tête de son clergé, et par le hetman des cosaques du Don, Ilovaïsky, à la tête de son régiment des cosaques de la garde impériale et les troupes de la garnison de Taganrog formaient la haie. Le char funèbre, attelé de huit chevaux houssés de noir, avait reçu le cercueil couvert en drap d'argent et placé sous un dais de drap d'or, plusieurs généraux tensient les cordons du dais ou portaient sur des coussins les insignes des ordres russes qui avaient brillé sur la poitrine de l'illustre défant.

Dans la petite église de Saint-Alexandre, toute tendue de noir, s'élevait, sur une estrade de douze marches, tapissées de drap noir, un catafaique de trois marcl es en drap rouge, avec un socle de velours pourpre, on y déposa le cercueil, entouré d'une multitude de cierges, sous un immense baldaquin à rideaux en drap d'or et en velours cramoisi, audessus duquel étaient la couronne, le sceptre et le globe impériaux.

Chaque jour, l'evêque celebra pontificalement l'office divin et le service funchre, et la lecture des évangiles continua sans interruption, jour et nuit, jusqu'au 9 janvier l'ne affluence considérable d'hommes, de femmes et d'en fants, ne cessa de venir, de tous les environs, et même de fort loin, rendre un pieux et touchant hommage au souverain, dont leurs larmes et leurs sanglots faisaient la plus éloquente oraison funèbre.

Le jour où le convoi dut partir de Taganrog, l'impératrice, dont la vie semblait prête à s'exhaler, retrouva tout à coup assez de forces pour se rendre a l'église de Saint-Alexandre et pour assister aux cérémonies religieuses qui précédèrent la levée du corps, a buit heures et denne du matin; elle sembla s'être fortifiée en baisant le cercueil qu'eile ent voulu pouvoir suivre jusqu'à Saint-Pétersbourg, et elle rentra dans ses appartements avec la volonté de vivre encore.

Le prince Wolkonsky se trouvant retenu près d'elle par la promesse qu'il avait faite à l'auguste défant, elle avait designé elle-même le genéral comte l'assily Orloff-Denissoff pour conduire le convoi impérial. Dix aides de camp de l'empereur régnant devaient faire le service auprès du corps, sous les ordres de ce général, à qui l'impératrice avait confié le précieux dépôt qu'elle accompagnait de ses regrets et de ses prières à travers les provinces de la Russie centrale

La marche du cortege fut ouverte par les députés de Taganrog et des villes voisines, suivis des autorites locales, des fonctionnaires, etc. Six généraux portaient les ordres de Russ e sur des coussins de velours, devant le char funèbre entouré de buit aides de camp de la suite de l'empereur. Derrière le char, le comte Orloff Denissoff conduisait le deuil avec les aides de camp généraux, tous vêtus de longs manteaux noirs. Deux escadrons des cosaques de la garde fermaient la marche, les lances baissées, aux sons d'une musique plaintive.

Jamais cérémonie ne fut plus simple ni paus majestueuse à la fois.

La population entière de Taganrog suivait le cortège en versant des larmes; des deux côtés de la route où passait le convoi, on voyait accourr une foule d'hommes et de femmes, qui s'agenouillaient dans la neige et ponssaient des gemissements. Chaque fois que le cortége s'arrêtait un moment, les assistants demandaient comme une favour insigne la permission de trainer le char funchre pendant quelques minutes; quand on descendait le corps a la porte d'une église, cinq ou six cents personnes de toutes les classes se précipitaient à l'envi pour baiser le cercueil ou pour le toucher seulement.

Il faisait un froid des plus intenses, et de froid s'éleva, les jours suivants, à dix huit et vingt degrés. Plusieurs fois le coavoi fut asseilli par des tourbillons de neige et par des vents terribles qui l'empéchaient d'avancer, mais aucun des spectateurs ne somblair s'apercevoir des rigueurs de la saison, et l'on ne compia pas ceux qui eurent des membres gelés, en restant à genoux, en prières, au passage du coavoir.

L'ontre de la marche était le même tous les jours.

Le convoi partait invariablement vers huit beures du matin, à moins que le mauvais temps ne vint retarder l'heure du départ; on avançait lentement, non a cause des difficu tes de la route, qui était aplanie et sablée, mais à cause des nombreuses stations qu'on était obligé de faire pour donner satisfaction aux virus impatients des habitants de

chaque localité. On parcourait ainsi trente à quarante verstes par jour.

Le corps était reçu, à son entrée sur le territoire d'un gouvernement, par l'évêcue on l'archevêque à la tôte de son clergé, par le gouverneur général ou gouverneur en il, et par le maréchal de la noblesse, accompagné d'une députation des familles nobles; les maréchaux de district, entourés également de députations, attendaient le convoi sur les limites respectives de leurs juridict ons. La population tont entière, en habits de deuil, suivait le cortége ou stationnait sur son passage, avec des pleurs, des sanglots et des gémissements.

La nuit, le cerruei, restait exposé, soit dans une église de village à peine échirée par quelques lampes fameuses, soit lans une cathédrale tout illuminée de cierges, mais partout entouré des prières et des respects d'une foule désolve.

C'étaient les magistrats municipaux, qui se chargeaient d'ordonner, aux frais des communes, les honneurs funebres, que la plus pauvre bourgade comme la ville la plus riche, s'empressait de rendre aux restes mortels d'Alexandre I'. Et généralement, pour honorer la memoire de l'auguste définit, en accomplissail, en son nom, des actes de l'enfaisance publique.

Dans le gouvernement de Toula, la noblesse fit distribuer pendant six semaines des secours aux indigents et aux malades, à Toula même, la bourgeoisie le la ville consacra une somme importante plus de 30,000 fr.) à solder des arrérages dus par des remeurs ou par des chefs de famille pauvres.

Les ouvriers de la grande manufacture d'armes, voisine de cette ville, renoncèrent aussi au reconverment de

Diglized by Gougle

UN sers into the

150,000 roubles, que leur casse de secours avait prêt's à des membres nécessiteux de leur corporation.

A Koursk, il y eut également, après le service funèbre, un repas, dont le gouverneur et la poblesse firent les frais et auquel prirent part mille indigents; on distribua, en outre, des dons pecuniaires parmi la classe nécessiteuse

Ce fut surtout à Moscou que la charité publique se manifesta, en l'honneur de l'illustre défunt, avec le plus d'empressement et de générosité : on appliqua des sommes énormes aux aumènes et aux fondations pieuses; on n'oublia pas même, dans cette large distribution de subsides et de dons collectifs, les troupes qui escortaient le convoielles reçurent, de la corporation des negociants, un présent de 15,000 fc. « pour améliorer leur entretien. »

Le convoi, qui avait attent, le 21 janvier, la ville de Kharkow, et, huit jours après, celle de Koursk, parvint à Orel, le 2 février, et à Toula, le 9; il devait arriver, le 15, à Moscou, et y faire une halte de phisieurs jours à la cathédrale de Saint-Michel, au Kremlin.

La population tout entière de la vieille cité moscovite s'était portée à la rencontre du cortége, jusqu'au village de Kolomensa, où, suivant l'opinion la plus commune, naquit Pierre le Grand. À l'approche du corps d'Alexandre, tous ceux qui venaient au-devant de lui, les autorités de la ville à leur tête, tombérent à genoux et restèrent prosternes dans un muet recuei lement.

L'entrée solemette du convoi impérial, dans Moscou, ent tieu avec une pompe extraordinaire, au milieu d'une prodigieuse affluence de spectateurs. Le char de voyage avai été remplacé par un corbitlard magnifique, qui s'orrêtait devant chaque église qu'il rencentrait en chemin, et le clergé de chacune de ces églises bemissait le cercueil, sur

Go. gle

lequel on avait ajouté à la couronne impériale de Russie et à la couronne royale de Pologne les antiques couronnes de Sibérie, de Kasan, d'Astrakan, de Crimee et de Géorgie.

Les bruits inquiétants qu'on avait fait courre, à Moscou comme a Saint-Petersbourg, au sujet d'un complet qui devait éclater peudant la cérémonie, ne furent justifiés par aucune tentative de désorure; il est vrai que les pompiers étaient à leur poste, que des soldats de police (boutetchniks) occupaient toutes les ma sons sur le parcours du cortége, et que la ville renfermait 60,000 hommes de troupes avec un parc d'artillerie.

Enfin, à cinq heures du soir, le corbillard faisait sa dernière station devant la cathédrale de l'archange Michel, et le corps, transporté par les aides de camp généraux et les aides de camp de l'empereur, était placé sur le catafalque, dans ce sanctuaire vénéré qui renferme les sépultures des anciens tzars.

L'archevêque de Moscou célebra pontifica ement l'office des morts; puis, les portes de l'eglise furent ouvertes, et, durant trois jours consécutifs, la foule se renouvela silencieusement dans l'etroite encente où tout le morde était admis à l'honneur de baiser le cercueil impérial

Le convoi se remit en marche le 18 février, en se diregeant vers le chef-lieu du gouvernement de Tver; le corbillard fut trainé, à bras d'hommes, pendant trois quarts de lieue, et, quand fordre vint de réplacer le cércueil sur le char de voyage, aux abords de la résidence impériale de Pétrovysky, on eut de la peine à le retirer des mains de ceux qui se disputaient l'homneur de trainer le char. L'archevêque prononça quelques touchantes paroles d'adieu, et le cortége continua lentement sa route.

EN . "

Il n'arriva que le 23 février, à Tver; le 25, il entraît à Torjok : les bourgeois et les négociants de cette petite ville commerçante, pour rendre hommage à l'auguste définit, abandomèreut spontanément à leurs concitoyens panyres une somme d'arrérages essez considérable et s'engagérent, en outre, pour l'amice courante, à exonérer de toute espèce d'impôts les mineurs et les vieillards.

De Vyschnii-Volotchok, le convoi s'achemina vers Novogorod, où il fit son entree le 7 mars : le cercusil y repesa, une nuit, Jans la vieille cathédrale de Sainte-Soph e. Il ne fallait plus que deux journées pour atteindre le palais de Tzarskoé Sélo, où l'empereur et la famille impériale étaient déjà réunis, alin d'y recevoir le corps d'Alexandre

La veille de l'arrivée du convoi, l'empereur Nicolas voulat aller lui-même au-devant de ce funébre cortége, et son auguste mère lui demanda la permission de l'accompagner; ils partirent ensemble, presque à la dérobée, avec ceux ou trois personnes de leur maison : ils étaient tous deux d'intelligence sur le douloureux objet de ce voyage

Ca n'est qu'au deuxieme relais de poste au dela de Tzarskoë-Selo, qu'ils trouverent e convoi arrêté dans le village de Tossna : aussitôt, par ordre de l'empereur, le cercueil fut deposé dans la chét,ve église de ce village, et la fonte qui accourant de tous côtés, pour apporter le tribut de ses larmes et de ses prieres a l'auguste mort, n'eut pas le droit de s'en approcher, ce jour-là.

Marie Féodorovna et son fils Nicolas étaient entrés dans l'église, avec leur suite et le genéral Orlott-Denissoff, a qui l'impératrice Elisabeth avait conflé la garde du corps de son bien-auné épons. Les portes avaient été fermées decrière eux

L'empereur, les yeux pleus de lumes et la poitrine

gonflère de sanglots, ordonna qu'on onvrit la bière, le genéral Orloff-Demssoff essaya de s'y opposer respectueusement, en représentant à l'empereur que le corps n'avant pulètre embaumé que très imporfaitement et que, les traits du definit étant tout a fait décomposes, ce serait un spertacle horrible, infolérable, pour une merc et pour un frère.

L'empereur insista pour l'auverture un cercueil; des qu'on est obér a son ordre, l'impératrice-mere, penchec sur les restes mortels de son fils, saisit la main glacée du cadavre, comme si elle cût espere la rechauffer dans les siennes elle coata en lamentations dechirantes.

Nicolas, immobile à côte d'elle, pleurait en silence et contemplait avec une profonde douleur la silhonette du corps qui se dessinait sous les plus du linceul; mais la face du mort demeura voièce.

Après une longue et lingubre station vis-à-vis de cette biere ouverte, l'empereur entraîna de force son auguste mère qui ne voulait plus quitter ces restes cheris, et il la ramena, gemissante et noyée de larmes, a Tzarskoù-Selo,

Lo lendemain, arrivait le convoi, et le prince Alexas Kourakine, marcelial suprême du ceuil, venaît recevoir so-tennellement le corps de l'empereur defaut, qui lui fut remis par le géneral Orloff Demissoff. Aussitôt, le cercueil, sur lequel on avait replacé la couronne imperiale, est conduit, avec un grand appare l'funéraire, dans la chapelle du palais, ou il doit rester quélqués jours, avant d'être transféré à Scint Pétersbourg.

Il fut visité, pendant toute la journee, par une foule qui saugmentait sans cesse et qui ne cessa d'être admisé dans la chape le qu'à la tombée de la nuit.

Les portes se ferment ; il ne res e phis autour du corps,



y 216 - 11/4\_500 v

que les fonctionnaires de service et quelques personnes de la cour, lorsque la famille unpériale entre, à son tour, dans la chapelle, et s'avance d'un pas précipité vers le catafaique.

L'empereur marche en tête, seul; le grand-duc Michel soutient sa vénérable mère, qui se traine en chancelant; l'impératrice Alexandra, prête à perdre connaissance, s'appuie sur le bras du prince d'Orange

Il y eut un intervalle de silence solennel et terrible, tandis que les membres présents de la famille impériale, agenouillés auprès du cercueil, restent absorbés dans une morns méditation; le prince d'Orange contemple cette scène émouvante, le main posée sur la biere qui renferme son meilleur arm, tout à coup un sanglot qu'il ne peut plus étouffer se fait entendre; d'autres sanglots y répondent, et la chapelle retentit de plaintes et de gémissements.

Ce fut en ce moment que le jeune grand-duc herit er, amené par son gouverneur, qui le laissa entrer seul, vont se réunir à son auguste famille : le noble enfant, qui se trouvait pour la première fois en face de la mort, était frappé de stupeur et il baissait la tête en pleurant.

— Alexandre! lui dit l'empereur, avec un accent solennel, en étendant la main vers le rercueil : voici le bienfaiteur de ton père! Pleurons-le, regrettons-le toujours, et tâchons de l'imiter.

La grande-duchesse Hélène n'avait pas obtenu d'accompagner son mari à Tzarskoé-Sélo, et elle n'assista point aux cérémonies des funcrailles, elle était dans le septième mois d'une grossesse laborieuse qui l'empêchait de sortir de ses appartements.

Le corps du défunt empereur resta jusqu'au 17 mars dans la chapelle de Tzarskoé-Sélo, et, tous les jours, le peuple fut admis, après le service divin, à venir baiser le cercueil. Tous les jours aussi, la familie impériale allait prier devant le catafalque.

Enfin, tous les préparatifs des obsèques étant term nés à Saint-Pétersbourg, le convoi dut se rendre à sa dermère étape, au château impérial de Tchesmé, où se terminait le voyage funebre d'Alexandre I<sup>st</sup>.

Le corps fut déposé dans la chopelle qui était trop petite pour recevoir aucune personne étrangere a la céremonie. Le service s'y fit pourtant comme à l'ordinaire, avec plus de recueillement et de douleur, car il n'y avait là, outre le clergé, que les personnes attachées à la maison de l'auguste défunt.

Les portes de l'église avaient été formées, tout le monde s'était retiré aux approches de la nuit : les cierges allumés veillaient seuls autour du cercueil. Minuit sonne ; une procession lugubre, conduite par le clergé, s'avance a pas mystérioux, portant un cercueil vide, et s'arrête devant le catafalque. Après ses prières et bénédictions d'usage, le corps, extrait de la bière, en présence des aides de camp généraux et des aides de camp qui l'avaient accompagné depuis Tagancog, fu mis, des propres mains de quelques officiers de la maison impériale, dans un cercueil de parade, en bois precieux, qui fut clos et scelle irrévocablement.

Un fait caractéristique et touchaut, malgré sa bizarrerse, pendra mieux que tout le reste peut-être les regrets que l'empereur Alexandre avait laissés parmi les gens de son entourage. Le cercueil de voyage, d'où le corps venait d'être tire, fut placé dans les appartements du château pour être transporté le lemlemain matir à la cathédrale de Saixt-Pierre et Saint-Paul et descendu dans les caveaux, où il

devait être brisé, selon la coutume. Durant la nuit, par un pieux larcin, le satin blanc dont le cercacil était garni à l'intérieur fut enlevé, aussi que des éclais de bois, des clous dorés et des ferrures de ce cercaeil, pour passer comme des reliques dans les mains des personnes qu'avaient voulu conserver un souvenir matèriel de cette fu pubre cerémonie.

Le lendeman, 18 mars, jour des funerailles, le cercueu, place, des sept heures du matin, sur le magnifique char qui l'attendant, se trouva tout à coup entouré, precéde et suivi d'un nouveau cortege de deuil, qui se déployant dans l'espace d'une heue.

C'était une numerse procession, divisée en treize sections dont chacune avait en tête un maître des cérémonies à cheval, et composce de tous les officiers et de tous les serviteurs de la maison impériale, de toutes les corporations hourgeoises et marchandes, de toutes les societés de bienfaisance, de tous es employes des administrations civi es, de tous les pensioneaires des établissements de la couronne, de toutes les autorités constituées, de tous les grands fonctionnaires de l'empire, et chaque section se formait à la bâte, ceux qui en faisaient partie sortant à la fois des maisons qui leur avaient été assignées comme lieu de rendez-vous sur la route.

Les gouvernements de la Russic étaient représentes dans le cort ge par leurs étendards, que portaient des fonctionnaires ayant rang d'officier, en manteaux de dénil, avec chapeaux rabattus, garnis de crépes. Les plus grands personnages de l'État avaient été choisis pur l'empereur, pour porter, sur des coussins couverts d'étoffe d'or, les ordres de caevaler e et les régaux de l'auguste définit.

Le char, qui s'élevait à la nauteur de vingt-cinq pieds, et dont les panaches hancs dominaient de loin les étendards armoriés, était trainé par huit chevaux noirs, caparaçonnés de deuil, que conduisaient à la main des officiers des écuries, couverts de longs manteaux. Les aides de camp genéraux et les aides de camp du defunt empereur entouraient le cercueil, et des deux côtés allaient à la file soixante pages tenant des torches athunées.

Ce fut encore le premier cocher de l'empereur Atexandre, le fidèle Lia, qui eut la mission de conduire le char des funcrailles, comme il avait rempli le même office depuis Taganrog, sans vouloir coder à personne, si fatigante que fût la fâche qu'il s'imposait, « l'honneur de faire son serv ce auprès de l'empereur, d'sait-il avec une naiveté touchante, pendant le dernier voyage de Sa Majesté. »

Devant le char, la procession du clergé s'ouvrait par les chantres du couvent de Saint-Alexandre-Newsky et ceux de la cathédrale de Notre-Dame de Kasan; les prêtres, a la barbe touffue et aux longs c ieveux flottants, portaient des cierges albunés ou de saintes images. Dernère eux, marchait l'archipcètre Féodotoff, qui avait assisté l'empereur Alexandre à ses derniers moments.

La route que devait suivre le cortége jusqu'à Notre-Dame de Kasan était hordée, a droite et a gauche, par une haie de la garde impériale en gran le tenue, formée sur trois rangs, choque homme ayant un crêpe au bras et au bout du fusil

A dix heures, l'empereur Nicolas, en umforme de général, montait à cheval, accompagné du grand-duc Miche,

Google

du prince d'Orange, du prince Guillaume de Prusse, de tord Wellington et d'autres personnages illustres, envi ronné de tout son étal-major et suivi des équipages de la cour. La voiture des deux impératrices était esportée par le comte de Modène et le prince Basile Dolgorouky, l'un écuyer de l'empereur, l'autre de l'impératrice Alexandra.

L'empereur parcourut, sans s'arrêter, et souvent au galop, tout l'intervalle qui sépare Tchesmé de Saint-Pétersbourg, saluant les troupes du geste et de la voix, leur adressant les compliments d'usage et recevant leurs chaleureux remerciments.

Quand il fut arrivé à la barnère où il devait attendre le char funèbre, on lui mit sur les épaules un long manteau de deuil, et sur la tête un grand chapeau a bords rahattus; toutes les personnes de sa suite prirent également des manteaux et des chapeaux semblables, en sorte qu'on ne reconnaissait plus l'empereur au milieu de son entourage

Les membres du Saint-Synode, le clerge de la cour, le gouverneur généra de Saint-Pétersbourg et le commandant de la forteresse, avoc leurs officiers, se portèrent alors à la rencontre du convoi impérial. Midi sonnait, quand une salve d'artillerie annonça que le char s'arrêtait à la barrière. Aussitôt, toutes les cloches des églises et des couvents de Saint-Pétersbourg furent mises en branle à la fois, et, de minute en minute, na coup de canon était tiré à la forteresse.

L'empereur Nicclas reçut solenneillement le corps de l'auguste défunt, que la présentaient en mèrie temps le marechal suprème du deuil et le général Orloff-Deussoff, mandataire de l'impératrice Élisabeth.

Il ordonna sur-le-champ que le convoi se remit en mar-

Google

che, et lui-même prit rang derrière le corbillard, avec le grand-duc Michel, le prince d'Orange et le prince de Prusse.

Suivaient immédiatement, comme assistants nommes par l'empereur, le duc de Wellington, le général comte Pierre Tolstot et le Leutenant-général Emmanuel. Puis venaient le duc Alexandre de Wurtemberg et ses leux fils, le ministre de la guerre, le chef de l'état-major général, le fekt-maréchai prince de Wrede, et plusieurs centaines de généraux appartenant à tous les cadres de l'armée.

La familie impériate et les damés de la cour remplissaient vingt carrosses de deuil, après lesquels le cortége se continuait à perte de vue par groupes détaches, jusqu'à la compagnie de l'empereur, du regiment de Semenovisky, laquelle fermait la marche, comme l'avait ouverte la compagnie de l'empereur, du regiment de Préobragensky, les soldats pertant leurs armés baissées, et les tambours exécutant des roulements sur tout le parcours du cortege

Derrière la garde impériale, formant la haie, se pressait une foule immense, qui resta exposce, pendant six ou huit neures, à une bise glaciale, sans pouvoir et sans vouloir bouger de sa place, et sans prendre de nourriture.

La journee était une des plus froides et des plus sombres de la saison; il neigeait depuis la veille, et cette neige, tourbillousant dans l'air, chargeoit le jour en crepractie Mais personne n'y prenaît garde, tant el acun était avide de voir tous les détaits de cet interminable cortege.

Au passage de corbillard, tout le monde s'agenouillait et demeurait prosterné, pieurant, gérassont, priord.

A deux heures, le char funèbre, après s'être arrête devant toutes les églises et tous les temples qui s'etaient offerts sur sa route, arriva enfin devant Notre-Dame de hasan. Le métropolitain l'attendait, debout sur les degres du peristyle, au milieu de son clergé

C'était ce même Séraphim, qui, huit mois auparavan, avait donné sa hénédiction, dans le couvert de Sami-Alexandre Newsky, au monarque, que la pensée de la mort poursnivait dépa au moment de son départ pour Taganrog. Le souvenur lu ruisseler deux larmes sur les joutes du vénéré prélat.

Le cercueil fut transporté dans la cuthodraie, dont anc partie de la nef avait éte transformée en chapelle ardente : des milliers de cierges et ce lampes combattaient à peine l'obscurité qui régnait à l'intérieur de l'église, où toutes les fenètres avaient été obstruées par des tentures noires que décoraient de grandes croix en étoffe d'argent, des foisceaux de drapeaux et les écussons d'armes des gouvernements et des principales valles de l'empire. Le catafalque, sur lequel on plaça le cercueil, était formé des plus riches étoffes et s'élevoit ji sque dans la compole, au-dessous d'un gigantesque haldaquin, étincelant d'or et de pierreries.

On n'avait pu réserver, dans l'eglise, qu'un étroit espace pour les tribunes, drapées de noir, où toutes les stales étaient occupées depuis plusieurs heures par des personnes de la plus haute distinction, par le corps diplomatique, les dances de la corr et les femmes des grands dignitaires. L'empereur, entoure de sa famille, avait pris place devant le cercueil.

Le métropolitain officiant on comme qui les prières de la sainte liturgie, entrecoupées par des chants metodieux, que la chapelle de la cour, invisible à tous les regards, exécuta t au fond du sanctuaire. Puis, l'office des morts fut saivi de la lecture des Évangales, et la céremonie se termina par la

bénédiction du métropolitain, qui congéd a ensuite l'assemblec.

Le corps d'Alexandre devait rester huit jours dans la cathedrale, avant d'être transféré dans la sépulture des tzars, et, pendant ces huit jours d'exposition en chapelle ardente, un aide de camp général et deux aides de camp du defunt fureat constamment de service amprès de son cercueil. Capitaines des gardes, pages et porte-enseignes se succédaient jour et nuit, ains, que les conseillers d'État, les chambellans et les gentilshommes de la Chambre, autour de l'auguste mort.

Tous les jours on célébrait l'office divin, toutes les nuits on faisait la lecture des Évangiles, et, deux fois par jour, la famille impériale, condu te par l'empéreur, venait assister aux prières des morts.

L'affluence des visiteurs ne fit que s'accroître, tant que les portes resturent ouvertes au public. Ce n'était pas seulement la curosité, qui poussait vers la cathédrale la population de Saint-Pétersbourg et des provinces voisines, r'était surtout le désir d'apporter un tribut de regrets et de prières à ce magnanime souverain, dont la voix du peuple avait dejà fait l'apothéose. Ces braves gens, qui stationnaient en plein air par le froid et le vent pour attendre le moment où ils pourraient pénétrer dans l'église, ne songeaient pas à y admirer les splendeurs de la décoration et du cerémo nial mortuaires : ils appliquaient leurs lèvres sur le cercueil de leur bon maître et y aussaient la trace de leurs larmes.

Deux jours avant la translation de l'illustre mort au lieu de sa supulture, la cathédrale de Notre-Dame de Kasan fut fermée au peuple, et l'on n'admit plus dans l'intérieur de l'église, que les personnes de la cour, celles surtout qui avaient

été de l'entourage du défunt et qui pouvaient s'honorer d'être ses anciens serviteurs et ses fidèles amis. Ainsi, le catafalque se trouva toujours environné d'une assemblée d'élite, parmi laquelle on voyait fréquemment reparaître la famille impériale, qui semblait multiplier ses visites et ses dévotions, à mesure que l'houre de la séparation suprême approchait.

La cérémonie de l'inhumation avait été fixée au 25 mars, ce jour-là, un violent ouragan, accompagné de rafales et de tourbillous de neige, sembla se déchaîner sur Saint-Pétersbourg, mais sans interrompre, sans troubler l'ordre admirable de cette imposante ceremonie.

La cathédrale de Sami-Pierre et Saint-Paul, où reposent tes tzars et les impératrices depuis Pierre le Grand, ctait ornée d'une multitude de drapeaux conquis, qui rappelaient l'histoire militaire de la Russie pendant plus d'un siècle l'un minerse catafalque s'élevant sous la coupole, enterré de colossales figures d'anges en plâtre bronzé, et de cannétabres gigantesques en argent, au milieu des tombeaux de conquénérations de la famille impériale. La nef, tendue de noir, sans autre décoration que des croix et des resaces blanches, le devait contenir qu'un nombre très restreint d'invités, l'admission dans l'église n'étant accordée qu'aux persoanes des premières classes du tehinn, aux grandes charges de l'État, aux charges de la cour et à ceux qui avaient eu l'honneur de porter les ordres de chevalerie et les régaux devant le corps u'Alexandre.

Des le point du jour, la garde unpériale formait la haie sur le chemin que le convoi allast parcourir, de la cathédrale de Notre-Dame de Kasan à la cathédrale de Saint-Pierre et Saint-Paul

Sur tout ce parcours, les maisons étaient tapissées de



noir; les portes, les fenètres, les balcons et jusqu'aux toits se convraient de spectateurs en deuil ; derrière la troupe, se pressuit une foule impatiente, mais respectueuse et docile

On vit se reproduire, dans le même ordre et avec la même pompe, le cortége qui avait amené le cercueil impérial à Not re Dame de Kasan. L'empereur s'y était rendu, à cheval avec son état-major, et sa famille l'y avait rejoint, pour assister à la levée du corps.

A mat, le cortége s'était mis en marche, se dirigentit vers la forteresse, le long de la Perspective Newsky jusqu'a la rue Sadovaïa, pour gagner le qua de la Néwa en traversant le Champ de Mars. L'empereur, amsi que les princes et toute la maison malitaire, suivait à pied le char funéure, que condussut pour la dermere fois le fidele et infatigable lha. Tout le monde s'agenomillant, en pleurant, au passage du char.

La cérémonie religieuse eut un caractère encore plus sotennel a l'église de Saint-Pierre et Saint-Paul qu'à Notre-Dome de Kasan, car, ici, c'était moins un deuil public et officiel, qu'une réunion de famille gémissant sur la porte d'un de ses membres les plus illustres.

L'imperatrice-mère gisait, prosternée, sans mouvement, au pied du cercueil; à ses côtes, l'imperatrice Alexandra, en proie à une douleur convulsive, s'agitait en tressaillements nerveux; le prince d'Oraoge, le prince de Prusse, versuient des torrents de la miest, le grand-duc Michel s'a bandonnait à tout l'emportement de son affliction; l'emportement restant plongé dans un morne accablement. Il ent besoin de faire appel à sa force d'âme et d'employer en quelque sorte son autorite, pour arracher les deux impératrices au cercueil qu'elles embrassaient en gemissant, quand on vounit l'en ever lu catafalque et le descendre dans le



caveau mortua re. On emporta l'imperatrice-mère sans connaissance.

De vieux grenadiers, qu'ou avait fait entrer dans l'egl se pour aider à soulever le cercueil, émus de ce speciacle d'chirant, ne purent s'ompôcher de laisser couler des pleurs sur leurs monstaches grises

A trois heures, le pavillon noir qui flottait sur une ces tours voisines de la cathé trale s'abaissa tout à coup; à ce signal, une salve de trois cents coups de carion qui partirent de la forteresse, et un feu roulant, evécuté a trois reprises par la troupe qui stationna t sur les quais, annon-cerent que la cérémone éta t terrir rée. Alexandre l'\* reposait dans la tombe à côté de son père Paul I\*\*

Au sortir de la cathedrale, l'empereur tenait par la main le grand-due heritier, que cette lugabre cérémonie avait vivement impressionné

- Sacha, lui dit il en cherchard a le distraire de sa Jouleur expansive je vais commer qu'on to mêne diez l'impératrice; tu lui diras de ma part que je t'envoie pour la consoler.
- Oh! j'en suis bien aise, repartit le noble enfant, je pleurerai avec elle notre bienfaiteur.

Le comte Christophe de Lieven, ambassadeur de Russie a Londres, était veus exprés pour rendre les décauers de vous à l'auguste défant, dont il avait été le compagner d'enfance : l'empéreur, le rencontrant tout en la mes, l'embrassa tristement et le chargea personnellement de remettre à l'unperatrice-mere l'époe d'Alexandre l'é, qu'on réportait au palais d'Hiveravée la couronne, le globe et le sceptre impérianx.

Marie Feodorovna conserva rel greusement, comme une sainte relique, cette epéc glorieuse que son illustre fils avai portée dans toutes les guerres auxquelles il prit part en personne pendant sou règne.

— Cette épec, disant-elle en la montrant au duc de Wellington, a été, dans les mains de feu l'empereur, le talisman de la paix de l'Europe.

Google

۰, ۱ ار

## LH

Le duc de Well ngton et les ministres étrangers, qui avaient été envoyes à la cour de Saint-Pétersbourg en l'honneur de l'avenement de l'empereur Nicolas, devaient partir, peu de jours après les funerailles d'Alexandre I<sup>er</sup> L'empereur voulut les réunir eacore une fois autour de lui, en les priant d'assister à une grande revue de la garde impériale, qu'il avait fixee exprès au 31 mars, jour anni versaire de l'entrée des troupes alliées à Paris en 1814.

Ce fut pour consacrer cet anniversaire, qu'il créa, selon le vœu de son auguste predécesseur, une médaille militaire en argent, portant l'effigie de l'empereur défunt et suspendue a un ruban aux couleurs des ordres de Saint-André et de Saint-Georges, avec une inscription commémorative de sa fondation. Cette médaille était des inée à tous les officiers et soldats qui avaient fait campagne dans l'armée russe jusqu'au 31 mars 1814 : « En me conformant ainsi à une volonte qui m'est sacrée, disait l'empereur dans un ordre « a jour, en date du 19 (31, nouv st.) mars 1826, j'accomplis définitivement l'intention que feu l'empereur avait conque en faveur de ses braves armées, dont la valeur et la fidélité ont assuré la paix de l'Europe, couvert le nom russe d'une

gloire impérissable et mérité la gratitude du père de la patric, qui, du fond de sa tombe, les béint encore par ma voix »

Pondant la revue qui avait lieu sur la place de l'Amiranté, l'empereur distribua lui-même la nouvelle médaille, non-seulement à un grand nombre d'anciens militaires, mais encore au duc de Wellington, au prince de Wrede et a d'autres personnages émments qui étaient sous les drapeaux de la coalition europeenne à l'epoque de la capitulation de Paris.

L'empereur voulut plus particulierement reconnaître les services éclatants que lord Wellington avait rendus à la cause des alliés : il lui adressa donc le rescrit suivant :

« A notre feld maréchal le luc de Wellington.

a Afin de vous offrir un témoignage de mon estime particulière pour vos hautes qualités et pour les services considérables que vous avez rendus a toute l'Europe, il mesera tres agréable qu'un des régiments de mon armée porte votre nom. En conséquence, ce jour même 19 (31, nouv st.) mars, qui fut signité, i, y a douze ans, par la prise de Paris et la fin d'une lutte a jamais mémorable, on la bonne enuse vons doit de si brillants sucrès, j'ai ordonné que le régiment d'infanterie de Smolensk, formé par Pierre le Grand, et l'un des plus distingués de mon armée, qui déja s'est trouvé sous vos ordros en France, fût dorcus vant nommé regiment du due de Wellington, désirant vous douner par là une preuve de ma constante et sincère bienveillance.»

Cette bienveillance, que l'empereur ne cessa jamais de témoigner au duc de We lington, fut encore mieux constalée par le succès de la mission diplomatique confice à l'illustre général



L'empereur persistait tonjours à repousser toute intervention officieuse, de la part de ses alliés, dans re qui mi semblait être une question exclusivement russe : il déclara qu'il était décide a règler, dans un bref délai, fût-ce par la voic des armes, son différend avec la Porte Ottomane; mais il s'engagea, vis-à-vis du duc de Wellington, a ne men exiger au delà des traités que la Turquie avait ratifies, et, dans le cas même où il se vecrait forcé de recourir aux moyens extrêmes, à ne pas alter jusqu'à menacer l'existence d'un empire qui était considéré, à tort ou a raison, comme nécessaire à l'équilibre européen

Quant aux affaires de la Grece, qu'on pouvait croire alors destance à succomber dans une guerre d'externunation, où toutes les forces maboarétance étaient mises en mouvement contre la suprême résistance de l'insurrection, l'empereur consentit a marcher d'accord avec l'Angleterre qui offrait son intervention pour faire cesser l'effusion du sang et pour protéger les vectures contre les bourreaux

Ce n'était pas encore la reconnaissance politique de l'indépendance héllénique, mais c'était un acheminement vers le protectorat des chrétiens en Orient.

En conséquence, le duc de Wellington et le comte le Nosselroile signerert, le 4 avril, un premier protocole secret, relatif a la Grece. D'après cette convention, à laquelle les puissances catholiques, notamment la France, pourraient adhérer, l'Angleterre et la Russie devaient, d'sait-on, notifier a la Soblime Porte, que l'humanité leur commandait de prendre des mesures immédiates pour mettre fin à une guerre horrible, impaste et inutité

L'empereur Nicolas ne laissa pas ignorer à l'envoyé du cabinet le Saint-James, que, dans le las ou la Turquie refuserant de faire droit aux plaintes et aux sommations de l'Europe chretienne, il était tout disposé, pour sa part, a envoyer une flotte aux Dardanelles et une armée en Bulgarie. En ce moment même, les héroïques défenseurs de Missolonghi se préparaient à s'ensevelur, plutôt que de se rendre, sous les rumes de leur ville assiègée depuis pres d'un au par les Égypt ens d'Ibrahim Pache. La mémorable convention du 4 avril fut le point de départ des négociations diplomatiques, auxquelles la Grèce allait devoir, dans un prochain avenir, et son salut et sa résurrection.

Dans les longues et fréquentes conférences qui se terminèrent par la signature du protocole du 4 avril, le comte de Nesselrode, organe de son auguste maître, ne fit pas difficulté de declarer à lord Wellington, que l'empereur, sans se separer absolument de la politique de son prédecesseur, se voyait forcé, en raison des circonstances, d'adopter et de suivre les principes d'une politique nouvelle, plus ferme, plus energique, et surtout moins subordonnée aux convenances personnelles de ses alliés.

La Russie, aurait dit alors Nicolas, se montrera tonjours très jalouse de défendre les intérêts genéraux de l'Europe, mais elle a aussi ses propres intérêts à soutenir et à ménager. Les puissances me trouveront tout disposé à trancher, de concert avec elles, les questions européennes; mus je n'admettrat jamais leur immixtion dans une question purement russe »

En outre, l'empereur ne cacha pas au général angiais, qui avait essayé de sonder ses projets à l'égard de la Turquie, que le moment était venu de traiter diplomatiquement une des plus grandes questions qu'on pût rattacher au pacte de la Sainte-Alliance.

Selon lui, l'Empire Ottoman se trouvait depuis longtemps en p eine décadence et ne tarderait pas à entrer ou dissolu-

Coogle

tion complète; cet empire n'avait aucun hen avec le reste de l'Europe, quoique son existence eût été maintenue, d'une manière factice, comme utile et même indispensable à 'équilibre européen; ses peuples, par le fait sent de leur religion, étaient les ennemis irréconcil ables de tous les peuples chrétiens; son gouvernement, hostite et antipathique à tous les autres gouvernements, manquait de base et menaçait ruine; les reformes même, que le sultan Mahmoud avait tenté de faire dans le sons de la civilisation moderne, ne pouvaient que hâter l'instant de la catastrophe; en un mot, la Turquie para ssait condamnée à périr et à disparaître dans un temps plus ou moins proché. Il fallait clone prevoir d'avonce une pareille éventualité, qui était grosse de complications de toute espèce :

- Que la Turquie meure de consomption on de mort vinleute, peu importe, dit l'empereur. Il serait sage de ne pas attendre l'ouverture de sa succession, pour connaître ses heritiers. Je suis tout prêt à discuter la question avec l'Angletarre.
- Sire, reprit Wellington qu. avait écouté froidement et silenciensement la these politique posée par Nicolas, la question serait plus facile à résoudre, sans doute, s'il y avait deux Constantinople dans l'héritage du sultan Mahmoud. Je reconnais d'ailleurs, avec Votre Majesté, que le gouvernement turc est hien malade, mais c'est une maladie qui dure depuis plus de trois siècles.

L'empereur ne put s'empècher de sourire, et, depuis ce jour-là, dans ses conversations intimes ou familières, il no parlait jamais de la Turquie ou de son gouvernement, sans l'appeler le malade

Le duc de Wellington n'avant pas encore quitté Saint-Petersbourg, que le charge d'affaires de la Russie auprès

Google

V50. - 1000 - 100 A

de la Sublime Porte, M. de Minciasy, déposait entre es mains du rais-effendi, une note en date du 5 avril, note tres catégorique et très menaçante, par laquede l'empereur sommait le sultan de satisfaire definitivement aux justes réclamations de la Russie, formulées dans sa projestation du 13 octobre 1825.

Cetto protestation était resteu sans réponse, et le gouvernement ture avait méconnu non-seulement les traites les plus solennels, mais encore la modération et la longammite du glorieux souverain que l'Europe pleurait. L'empereur, quelles que fussent ses ratentions pacifiques et ses dispositions conciliantes envers la Porte, se croyant donc en droit d'exiger une éclatante reparation d'un silence contraire à tous les usages comme aux égards que commandant la dignité de la Russie. Il espérait que la Porte elle-même comprendrait la incressité d'effacer de penibies impressions, par un arréfragable, émoignage de ses virais sentaments. En consequence, les principautés de Valachie. et de Moldavie devaient être remises, sons tous les rapports, dans la situation ou e les se trouvaient avant les troubles de 1821, ce qui impliquait l'évacuation des troupes ottomanes et le rétablissement des deux principautes dans tous leurs Troits et privilèges nationaux. De plus, la Porte, pour réparer ses mauyais procédés envers la cour de Saint-Pétorshourg et autongue mexécution de ses promesses, pour anéantir aussi tout sujet do defférent dans les relations futures des deux puissances, serait feaue d'envoyer, sur les frontieres de la Russie, des plempotentiaires autorises à cutrer en negociation, avec les plémpotentiaires du tear, sur toutes les questions qui avaient été disenées, depois 1816 pasqu'en 1821, a Constantanople, par le baron de Strogonoff, en vertu du traité de Bucharest.

Telles etaient les demandes definitives que l'empereur de Russie faisant adresser au gouvernement du sultan : « Il n'aurait tenu qu'à 'empereur, ajoutait la note de M. de Minciaky, d'employer depus plusieurs mois les moyens les plus efficaces de faire respecter ses droits et les traites; mais, dans cette grave conjoncture, Sa Majesté impériale n'a encore écouté que ses dispositions pacifiques aiusi que sa modération, et E le croît incontestable que, en exprimant a la Porte le désir de voir disparaître simultanement tous les griefs de la Russe et jusqu'au germe d'une discussion nouvel e. Elle donne à Sa Hautesse la plus forte preuve d'amitié qu'elle puisse lui fournir, le plus roel motif de confiance et de sincerté. »

Si, contre la légitime attente de l'empereur, il n'était pas fait droit, dans le délai de six semaines, aux demandes contenues dans la note laissee au rois-effendi, le charge d'affaires de la Russie quitterait aussitôt Constantinople.

La note se tern mait par cette phrase communitoire : « Il est facile aux min stres de Sa Hantesse de prévoir les conséquences immédiates de cet événement »

On apprit, peu de jours apres, que e Divan avait transmis aux chefs de troupes qui occupa ent les principautes l'ordre de se préparer à l'évacuation.

L'empereur avait encore beauco ip d'antres griefs contre le gouvernement ture, qui entretenant la révolte parmi les peuplades du Caucase, qui poussant secrèten ent la Perse a une rupture définitive avec la Russie et qui encourageuit sous main le commerce des esclaves dans des pays somms à la domination russe; mais c'était aux plémpotentiaires ces deux puissances, qu'il appartenant de chercher a établic entre et es, pour l'avenir, de vrais rapports de paix, d'amitie et de bon voisinage.

Quand le duc de We lington, comblé d'honneurs et de magnifiques présents, eut pris congé de la famille impériale et que la grande-duchesse Hélene se fut mise en route pour se rendre à Moscou, qu'elle devait habiter jusqu'à l'epoque de ses couches, l'empereur et l'impérature allèrent se fixer pour quelques semaines au château de Tzarskoc-Selo.

L'empereur ne se résigna pas encore à préndre un peu de repos, qu'il avait bien acheté par tant de fatigues. Il faisait des excursions presque journalières, à dix et vingt lieues autour de sa résidence, pour visiter les colonies militures, les cantonnements des troupes, et les grands etablissements dependant du ministère de la guerre.

Il avait d'ailleurs aux environs de Tzarskoë-Sélo le camp de la garde imperiale, qu'il faisait manœuvrer suns cesse sous ses yeux et dont il surveillant lui-même l'instruction, la tenua et la discipline, avec autant de minutie et de rigueur qu'a l'époque où il commandait la deuxieme brigade de la garde.

Une brillante revue de cette même deuxième brigade est lieu au mois d'avril, en présence d'un concours immense de spectateurs.

Pendant que Nicolas donnait toute son attention a des mouvements stratégiques, que le grand-duc Michel faisait exécuter par l'infanterie, quatre hommes à longue barbe, vêtus de cafetans et coiffés du bonnet que portent les paysans russes, s'avancent résolument au milieu du carré des troupes; on veut leur barrer le passage, on leur enjoint de se retirer, on les injurie, on les menare : ils disent qu'ils viennent parler à l'empereur et qu'ils ont à lui communiquer un secret ce la paus hau e importance. On a beau les interroger, ils refusent d'en dire davantage.

Les officiers supérieurs ordonnaient de les chasser ignominieusement, mais l'empereur les avait aperçus de loin et s'était fait rendre compte de ce que voulaient ces inconnus. It n'hésite pas à leur accorder audience ; les quatre mougiks s'approchent avec calme, se découvrent, et s'inclinent jusqu'à terre.

- Que voulez-vous, mes enfants? leur dit Nicolas. Un d'eux prend la parole et dec are hard ment à leur père, qu'ils ont résolu de lui dévoiler des vols incroyables qui se font à Cronstadt, avec une audace et une impudence extraordinaires, presque sous les yeux du directeur de la marine, frere du chef de l'état-major de la flotte. Nicolas fronce le sourcil et lève un regare terrible sur les dénonciateurs. Ils ne se troublent pas, et l'orateur continue ses revelations.
- Le bazar de la ville, dit-il, est encombré d'objets de toute sorte appartenant à la couronne et derobés dans ses magasins, dans ses chantiers, dans ses arsenaux, cans ses navires agres, ferrures, ancres, cordages, goudron, tout ce qui sert dans la construction et l'armement des vaisseaux de l'État, est entassé dans des boutiques derrière de fausses cloisons. C'est là que les recéleurs trafiquent do ces objets qui leur sont apportes de toutes parts en cachette et qu'on enlève la nuit pour en charger des bâtiments de commerce que protége la complicité de la douane marchande. Il n'est pas jusqu'aux canons et aux munitions de guerre qu'on ne fasse ainsi sortir du port de Cronstact, au détriment du trésor...
  - Tu mons! s'écrie l'empereur avec colere.
- Si nous avons menti, repondent les quatre morpiles avec une fermete respectueure, que notre père nous punisse!

- Eh' pourquoi avez-vous refusé de vous expliquer sur l'objet de votre venue, repartit vivement Nicolas, quand on vous a demandé de ma part ce que vous vouliez?
- Si nous avions parté de cela, Sire, à d'autres qu'a notre père (batiouschka), dit l'orateur de la bande, Votre Majesté n'en aurait jamais rien su, et il n'y aurait et de punis que nous.
- Dans quel but, dans quel interêt faites-vons cette dénonciation? reprit l'empereur, dont le visage et la voix se radoucirent.
- Tons vos enfants savent que vous vous occupez d'eux, Sire, continua l'orateur, vous êtes vraument notre pere, vous avez déja diminué les impôls, on assure que les serfs de la couronne ne payeront plus l'obrok.
- Ceux qui vous donnent cette assurance se trompent ou vous trompent, interrompit l'empereur qui examinait les dénonciateurs aver une certaine déflance. Je sais qu'on répand parmi le peuple bien des bruits mensongers, bien des nouvoiles fausses... Qui ôtes-vous?
- Serfs de la couronne, Sire, et nons sommes reconnaissants de tout ce que notre père a fait pour nous. Nous prions Dieu qu'il l'accorde an long règne pour faire tout le hien qu'attendent de toi tes fidèles sujets
- Prenez-garde<sup>1</sup> leur dit severement l'empereur. Je vous rends responsables de vos paroles.

Il les congedia, on ordonnant qu'ils fussent surveilles et tenus aux arrêts; puis, il fit partir sur -le-champ pour Cronstadt un de ses aides le camp, Michel Lazareff, capitaine de vaisseau, avec des instructions secrètes.

Le capit une Lazareff, arrivant à l'improviste dans la ville, prit avec lui trois cents soldats et fit une descente au Gastuoi-Dvor ; toutes les boutiques, tous les magasais de ce bazar farent foui.les; on y trouva, comme les quatre mongiks l'avaient annoncé, des amas de marchandises et d'objets divers, provenant des chantiers et des arsenanx du port. Lazared fit partout apposer les scelles et les laissa sous la garde des soldats qui avaient investi le Gastinoï-Dvor. Il alla immédiatement rendre compte du résultat de sa miss on à l'empereur.

Stepéfai, autant qu'indigné de ces vots audacieux qui ctaient restes si longtemps im nous, Nicolas avait la ferme volonte de faire punir les coupables, quels qu'ils fussent, suivant la rigueur des lois. Il ordonna une enquête et des poursuites qui commencérent auss tôt. L'enquête, dirigée par un homme integre et couragerx, amena la constatation des faits les plus monstrueux, des brigandages les plus éhontés, mais on ne parvenait pas à découvrir les voleurs.

L'empereur examinait lui-même les pièces le cette enquête, qui se ralentit bientôt et traina en orgueur; il apprit, un jour, en parcourant les interrogatoires des témons, que la cargaison de phésieurs bâtiments, chargés de bois de construction pour le compte de la marine inspériale était entrée dans le port de Cronstadt et avait disporn tout entière après le déchargement.

— Amsi donc, s'écria-1-il tristement, se trouve réalisée, presque à la lettre, cette parole de mon frère Alexandres « S'ils savaient où les mettre, ils me voleraient mes voisseaux de guerre! »

Cette mystérieuse affaire ent un dénoûment plus prompt qu'on ne l'attendait : dans la muit du 24 pars, l'horizon s'illum na d'une lucur rouge, qu'on prit, a Saint-Petersbourg, pour une aurore barcale, et le lendemain on annonga que le Gastinoi-Dyor de Crenstadt était consume avec tout



v = 000 = 000 A = 000 v +

ce qu'il renfermait de provisions de bois, de cordages, de chanvre, de goudron, etc. L'enquête commencée n'alla pas plus loin, mais un grand nombre de fonctionnaires de la marine furent privés de leurs grades et envoyés en 51-berie.

## 1.10

Nicolas n'en était encore qu'au début de son règne, mais, par tout ce qu'il avait dé, à fait, on pouvoit pressentir ce qu'il ferait, ce qu'il voulait faire, en administration comme en politique, bes paroles et ses actes ava ent en trop de retentissement, même en debors de la Russie, pour que tous les cabinets de l'Europe ne fussent pas d'accord sur son compte, reconnaissant qu'il possédant toutes les qualités d'un grand souverain.

On s'explique ainsi l'empressement que ses allies avaient mis à lui temoigner leurs sentiments d'estime et de sympathic. Ce n'etait point assez de lui avoir envoye des personnages considerables pour le fé iciter à l'occasion de son avénement au trône, les principales cours se préparaient à nommer des ambassadeurs extraordinaires qui devaient les représenter elles-mêmes aux cérémonies du couronnement.

La prépondérance que le nouveau azar avait des lors conquise dans la politique genérale fut constatée d'une manière plus caracteristique par la démarche que le gouvernement républicare des États-l ms d'Amérique fit tenter auprès de ce monaique absolu.

Middleton, envoye extraordinaire et min stre plénipotentiaire des États-Unis à Saint-Petersbourg, avait remis un com e de Nesselrode une note dans laquelle le cabinet de Washington réclamait l'intervention impériale de la Russie, pour obtenir que l'Espagne mit un terme à la lutte que soutenaient contre e le ses anciennes colonies de l'Arnérique méridionale et reconnût généreusement leur indépendance, dans l'intérêt de la paix du monde.

Le comte de Nesselrode, dans la réponse com oise qu'il adressa 3 mai 1826) au représentant des États-Unis, ex tade se prononcer sur le fait même de la rébelion des colonies espagnoles, mais i ne manqua pas de remarquer avec salisfaction que le calinet de Washington, en fémoignant une noble sollicitude pour les droits de l'Espagne sur les iles de Cuba et de Puerto Rico, « professait des muximes que la Russie a depris longtemps adoptées pour bases de son système politique » l'empereur, an reste, tout en émettant le vœu de prolonger et de consolider la paix générale, regrettant de ne pouvoir se prêter a l'intervention qu'm attendad de lin dans la question des colonies espagnoles, car, d'sait Nesselrode : « Sa Majesté a toujours pensé que la justice, le droit des nations et l'intérêt g'néra, qui conmande de respecter des titres de souverainete incontestables, ne permettaient pas, dans cette grave e reonstance, de projuger no de devalacer les déterminations de la merepatrie, » De plus, l'Espagno n'ayant jamais voulu discuter l'avenir du mida de l'Amérique, sans faire concourir a ix délibérations toutes les puissances al ires de l'Europe, l'empereur de Russie ne se croyait pas fondé à entanier isole : ment avec l'Espagno une négoriation à laquelle ses alles avaient droit de participer.

C'était le principe de la Sainte-Alhance europeenne, qui



s'affirmait pour la première fois vis-à vis des républiques naissantes du Nouveau-Monde

Les yeux de l'Europe étaient tournés vers la Russie. Dans toutes les cours, on ne parlait que des fêtes du conronnement qui devait se faire à Moscou vers le milieu du mois de juin.

Le deul que les Russes avaient pris pour six mois à la mort d'Alexandre ne touchait pos encore à son terme, mais beaucoup aspiraient à se voir délivrés de la servit de de ce deul si long, si lugabre et si sévere, qui, depuis cinq mois, avait interrompii les bals, les spectacles et tous les divertissements publics ou privés. La cour elle-même ctart impatiente de sortir de cette atmosphère de tristesse officiel e

L'annouce du couronnement fut donc accueille avec une satisfaction unan me, quand parut ce manifeste impérial.

- Nous, Nicolas I<sup>a</sup>, empereur et autocrate de toutes les Russies, etc., à tous Nos fidèles sujets, savoir faisons.
- "Dès Notre avénement au trône de Nos ancèrres, Nous chant chargé du fardeau qu'il plut à Dieu de Nous imposer, et cherchant dans sa toute-puissance et sa miséricorde n-finie Notre appui e. Nos forces, Nous avons résolu, à l'exemple des monarques Nos ayeux, de recevoir l'onetion sacrée, de placer la couronne sur Notre front et d'associer également à cet aute solennel Notre éponse bien-aimée, l'impératrice Aiexandra.
- En attendant cet événement qui doit s'accomplir, avec l'aute de Dieu, au mois de juin de la présente année 1826, dans Notre capitale de Moscou, Nous appelons tous Nos fideles sujets à joundre teurs prières ferventes à celles que Nous adressors au Tres-Haut, pour qu'avec l'haile sainte sa

44

grâce ineffable se répande sur Nous et sur Notre empire, pour que cet acte sacré devienne le signe et le gage de sa suprême bonté à Notre égard et le sceau de l'affection qui Nous unit a Nos fidèles sujets, dont le bonheur est le but unique de Nos pensees, l'acromplissement de tous Nos vœux, la récompense de Nos travaux et le premier de Nos devoirs envers le Roi des rois.

« Donné à Saint-Pétersbourg, le 21 avril 3 mai, nouv. st ». L'an de grâce 1826 et de Notre règne le promier

« Nicolas, »

Un ukase, promulgué sous la même date, avait nommé maréchal suprême du couronnement le vieux prince Nicolas Youssoupoff, conseiller privé actuel de première classe, qui avait été ambassadeur en Turquie sous le règne de Catherine II et qui, possesseur de la plus grande fortune de la Russie, s'était retiré de la cour pour habiter sa belle terre d'Arkhanghelsk, aux environs de Moscou. Cet illustre v eillard devait présider la commission chargée de faire tous es préparatifs et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour le couronnement. Cette commission, a laquelle serait adjoint plus tard un grand-maître de la cérémonie, se composait de trois membres, le sénateur prince Ouroussoff et les conseillers d'État actuels Kamaroff et Aklopkoff.

Par un autre ukase, daté du même jour, l'empereur ordorna au sénat de Moscou d'appeler, pour la cerémonie, tous les maréchaux de la noblesse et tous les maires des chefs-lieux de gouvernement, à l'exception de ceux des gouvernements situés aux extrémités de l'empire.

La famille impériale ne voulait pas attendre, pour se rendre dans la viei le capitale moscovite, l'époque fixée



pour le couronnement, car l'erapereur avait déja fait partir sa garde, qui reçut même l'ordre de se hâter, afin d'arriver avant lus, et qui se plaignit plus o'une fois de la longueur des étapes. On disait que l'empereur serait à Moscou vers le 15 mai. Le grand-luc Michel s'était déjà mis en route, pour le rejoindre à Novogorod, on il devait inspecter les colonies militaires.

Les deux freres semblatent chercher les occasions de se montrer concurrenment aux yeux du peuple et de l'armée, et, dans les revues où ils s'étaient trouvés ensemble, on avait remarqué l'union et la bonne intelligence qui régazient entre eux. C'était une sorte de protestation contre les bruits qu'on répandant sur la prétendue bronille du grand-due Constantin avec l'empéreur. On aliait jusqu'à supposer que le cesaré vitch s'abstiendrant de paraître aux fêtés du couronnement; mais, en revanche, on pouvait espérer qu'on y verrait l'impératance Élisabeth.

La noble veuve d'Alexandre I" avait écrit à l'impératricemère qu'elle quitterait Taganrog, des qu'elle aurait achevé de régler tout ce qui concernait la fomlation d'un monument que les balatants de cette ville voulaient élever à la memoire de feu l'empereur. « Elle avait nâte, disalt-elle, de revoir l'auguste mère de son bien aimé époux, » et elle la priait de veuir au-devant d'elle jusqu'à Kalonga, en « rendant à Moscon.

L'impératrice-mère était encore à sa resulence de Gatchina. Ce ne fut pas sans éprouver une appréhension vague et inquicte, qu'elle entreprit ce voyage, qui promettait pourtant de la réunir bientôt a sa malheureuse bel e-fille et qui leur gardait à toutes deux, comme une dernière épreuve, les poignantes émotions du couronnement.

L'impératrice Élisabe.li, minée par la douleur, devorée





ile consomption, avait trouvé la force de vivre jusque-là . son médecin, Stoffregen, n'espérait pas la voir jamais revenir à la santé, mais il se faisait illusion, à ce point qu'il lui don-nait encore des mois et des années d'existence. L'impératrice se gardait bien de le désabuser; elle sourie i mélan conquement quand il lui parlant des bienfaisants effets qu'il attendait pour elle de son retour à Oran, enhagem.

Ce dédereux palais, qui avait été longtemps le séjonr favori de l'excellente princesse, lan était attribué, en toute proprieté, par un ukase du 9 (21 nouv. st.) janvier, avec tous les villages, fermes et autres lieux attachés à cette magnifique propriété impériale. Elisabeth avait accepté cette donation dont elle appréciait la pensée délicate, mais, en exprimant sa gratitude a l'empereur, elle l'avait prié de transferer au grand-duc Michel Pile de Kamennoï-Ostrow et le palais qui fait partie de cette admirable résidence d'été. « Qu'aije besom de deux palais pour le peu de temps qu'il me reste à passer sur la terre disait-elle dans une tonchante lettre à l'imperatnee mère. Si je tions à Oranienhoum, qui était la propriété personnelle de feu l'empereur, j'y tiens comme à un souvenir. Hélas' je ne surs pas sure de me retrouver jamais à Oranienbaum, où j'ai versé tant de larmes dans la solitude, on j'ai obtenu du ciel quelques instants de bonheur. C'est la que je reviendra, si la Providence vent que je vive! »

L'empereur résista d'abord au désir que son auguste belle-sœur u avait manifesté, mais il finit par y céder, pour être agréable à cette princesse, et, par un ulase du 27 mars [8 aviil] 1826, il avait transmis à son frère Mochel la possession perpétuelle et héréditaire du palais de Kamennoï-Ostrow et de ses dépendances.

Le couronnement de l'empereur Nicolas avait été au-



nonce aux cours de l'Europe longtemps avant la publication du man feste qui en fixait l'époque, car non-seulement les ambassadeurs extraordinaires qui devaient représenter ces différentes cours étaient nominés, mais encore plusieurs de ces ambassadeurs avaient pu se mettre en route avec tout le personnel de leur légation

Le representant de la France arriva, des le 13 mai, à Saint-Pétershourg; c'était le mairechal due de Raguse, dont le choix ne pouvait manquer d'être sympathique à la Russie, en évoquant d'une manière indirecte les souvenirs de la capitulation de Paris en 1814, capitulation à laquelle l'dustre maréchal de l'empire n'aurait, dit-on, que trop participé. Le due de Raguse était, d'a lleurs, une des premières célébrités militaires de son temps, et son nom se trouvait mêlé avec éclat à l'histoire des guerres du règne de Napoléon.

La Restauration, en l'envoyant à Saint-Pétersbourg, l'avant entouré des noms les plus fameux de l'ancienne noblesse française, la plupart appartenant à l'état-major de l'accompagnait, on remarquait trois maréchaux de camp, le vicomte Talon, les comtes de Broglie et Danrémont; trois cotonels, le comte de Caraman et les marquis de Castries et de Podenas, le chef d'escadron, comte Alfred de Damas, trois capitaines, comtes de Villefranche, de Caumont-Laforce et de Breze, et six ou buit sous-heutenants, qui n'étaient autres que le marquis de Vogue, le comte de Biron, le vacomte de la Ferror nais et les dues de Maillé et de Guiso

L'empereur fut particulierement sensible à l'intention qui avant fait désigner le duc de Raguse pour représenter, à la cour de Russie, la monarchie des Bourbons et la France royaliste; il avait connu le maréchal, a Paris, en



1814; il savait les services plus ou moins directs, plus ou moins avoués, que Marmont pouvait avoir rendus alors à la cause des souverains alliés, il se rappelait aussi que l'empereur Alexandre accordant à ce vaullant soldat de fortune autant d'estime que de reconnaissance

li retarda donc son départ pour Moscou, et il revint exprès à Tzarskoé-Sélo, afin d'y recevoir, en audience solennelle, l'ambassaleur extraordinaire du roi de France. Il l'accueillit avec une distinction flatteuse, et, après l'audience, il resta longtemps seul avec lui.

Le lendemain, 20 mai, il lui fit l'honneur de le faire assister à une revue du régiment de Produzgensky, qui était de serv ce au château ce jour-là, et dont il portait l'iniforme : il commanda lui-même les manœuvres, et i, se plut à faire admirer au vieux soldet de Napolcon l'étonnante précision des troupes russes dans le maniement des armes et dans les évolutions mil taires.

— Sire! lui dit le maréchal, qui le fédicitait d'avoir formé de si belies troupes: je ne m'étonne pas que le soldat russe fasse des miracles, quand il est aussi bien commandé et quand il se sent fier d'être commandé par son empereur. Un pereil régiment, dans une bataille, vaudrant une armée entière.

L'empèreur Nicolas, comme Alexandre 1°, était preoccupé de l'idés de fortifier sans cesse les liens d'affection et de devouement, qui attachaient le soldat russe à son souvernin. Il comprenait que l'armée de vuit être la sauvegarde et l'appui de la couronne. Voila pourquoi l'insurrection du 28 décembre lui avait paru d'autant plus redoutable et criminel e, que la plupart des conspirateurs étaient des officiers de cette armée, ou l'amour du chef de l'État fa soit partie essentielle de la discipline militaire.

Google

UNIVER A F

Ce fut donc pour raviver et pour exalter la fidélite du soldat, qu'il avant adressé le rescrit survant à ses fidèles troupes du Don:

- « Les services distingués des braves troupes la Don leur ont constamment mérité la bienveillance des monarques Nos prédécesseurs. Feu l'empereur Alexandre, de glorieuse mémoire, qui leur avait voué un intérêt particulier, s'est occupé au milieu d'elles de leur organisation et de leur bien-être, même pendant les derniers moments de sa précieuse existence; et, d'un autre côté, la garde de sa personne sacrée a été faite, jusqu'à son heure suprême, par les zélés et fidèles Cosaques du Don.
- « En mémoire de cette circonstance, et, voulant recompenser la fidélité inébranlable de ces troupes et feur donner un témoignage de Notre bienveillance impériale, Nous avons résolu de leur faire présent du sabre qu'avait porté l'empereur Alexandre I<sup>\*\*</sup>. Que ce sabre soit ajouté aux autres insignes de ces troupes; qu'i, soit, dans les temps à venir, le trophée de leurs exploits et de leurs services, et le gage des sentiments de so-lientude invariable qui m'animent pour elles.

« Saint-Pétersbourg, 19 mars (31, nouveau style) 1826.

a Nicolas. »

Le général Kamemcoff avait été désigné par l'empereur pour porter le sabre d'A.exandre aux Cosaques du Den; il arnva, nans les premiers jours de mai, à Novo-Tenerkask, chef-lieu de la province, où les habitants avaient en l'honneur, peu de mois auparavant, d'offinr à feu leur auguste maître le pain et le sel de l'hospitalité.

La mort de l'illustre empereur était l'objet de regrets

unanimes dans cette brave a mee du Don, qui se souvenait de l'avoir acrompagné deux fois à travers l'Europe en 1814 et 1815. Un service funèbre solennel fut annonce pour le 24 mas.

Tous les chefs de l'armée avaient été convoqués; ils vinrent se ranger, avec leurs insignes et leurs étendards, à la suite de leur hetman, le lieutenant général flovaisky; le cortège se dirigea ensuite, entre deux haies de Cosaques de la garde, vers la cathédrate : le rescrit impérial et le sabre le l'empereur Alexandre avaient été déposés sur une table vis-à-vis de l'autel.

Apres la cérémonie, terminee par un Te Deum, chauté en l'honneur de l'empereur régnant, au bruit des cloches et de l'artilleme, les troupes se formèrent en un vaste cercle, au milieu duquel vinrent se placer le hetman et son cortège, accompagnés du clerge. Le sabre d'Alexandre fut présenté solennellement aux troupes, et le rescrit impérial lu à haute voix. Mille hourras y répondirent. Alors, le hetman llovaïsky, s'adressant à ses frères et concrtoyens, leur proposa de celébrer tous les ans l'anniversaire de cette grande journée, par une céremonie religieuse et militaire, et de fonder, au moyen d'une souscription volontaire, une maison d'éducation pour les orphelins, laquelle porterait le nom d'Alexandre I<sup>ee</sup>. La souscription, ouverte immediatement, se couvrit de signatures.

Le peuple, qui avait assisté avec enthousiasme a cette commona touchante, alla s'asseoir à des tables dressees sur la place publique, et prit part, en commun, à un repas fraternel, tandis que tous les officiers, réuns chez le betman, dans un banquet splendide, portaient des toasts à la sant de l'empereur et de la famille impériale.

Lue autre fête, d'un genro tout différent, fut celébree

Google

y [1] ( = 1, 1, 2, 1) ( = 1, 1)

aussi, a peu pres veus la même époque, à l'occasion de l'avénement de Nicolas I<sup>er</sup>, par les Tatars d'Astrakan.

Cette population musulmane avait eu l'idée de rattacher, en quelque sorte, l'inauguration du nouveau tzar aux céremomes religieuses du ramazan. In grand nombre de mahométaus étaient venus, des gouvernements voisins, se joindre aux habitants d'Astrakan, dans une vaste plaine hors de la ville. Dans cette réunion, composée de quatre mille hommes, vôtus de leurs plus beaux habits, assis par terre, en longues files, et gardant le plus profond silence, on voyait des Tatars de Crunce, d'Orenbourg et de Kasan, des montagnards du Caucase et des individus appartenant aux tribus nomades de l'Orient.

Le grand mollah, entouré de mollahs subalternes, qui repétaient après lui les versets du Coran, auxquels répondaient à la fois tous les assistants, prononça ensuite, en langue turque, cette prière qui appelait sur l'empéreur et sa famille la bénédiction de Dieu.

- Dieu, créateur du monde! bénis et glorifie le règne de ton elu, le puissant seigneur, l'illustre empereur et l'émment tzar, notre auguste et gracieux autocrate N colas Pavlovitch; élève-le, à Dieu, par la pléminde de la grâce; garde-le de la malignité de l'œil, de la n échanceté des tangues, de toutes maladies intérieures et extérieures. Amen.
- Fais qu'il ait part à la grâce digne de gione, et qu'il soit le pere miséricordieux de ses sujets; affermis dans le bien toutes ses entreprises et intentions; projonge et agrandis son règne auguste. Amén.
- « Fais que l'héritier de son trône, ses enfants, son auguste mere, son épouse chérie et ses nobles frères jouissent d'une santé non interrompue et d'une joie perpe-

tuelle; affermis et consolide parmi eux la paix et la concorde; maintiens en paix les ministres et conseillers sincères, floèles et émments, et, en particulier, le directeur des affaires des confessions étrangères et toutes les personnes qui approchent du trône; que l'amour et l'amité règnent parmi eux; agrandis et fortifie leur fidélité et leur dévouement pour le seigneur notre empereur. Amen. »

Au moment même où le chef de la re igion musulmane en Russie recommandait au ciel, par ces édifiantes et nobles paroles, le regue du successeur d'Alexandre ler, l'imperatuce Élisabeth avait cessé de vivre; le jour même où le sabre d'Alexandre était reçu, avec des transports de joie, comme une sante relique, par les Cosaques du Don, qui avaient donné tant de preuves de fidélité à l'auguste défunt, la nouvelle de la perte douloureuse et imprévue que venait de faire la famille impériale arriva tout à coup a Saint-Pétersbourg.

- Nous n'avons pas encore quetté le deuil! du l'empereur à l'impératrice Alexandra, en lui apprenant cette triste nouvelle
- Pleurons, regrettons la bonne impératrice Éusabeth, reprit Alexandra avec une émotion de profonde et délicate sympathie, mais ne la plaignons pas : elle est allee se réunir là-haut à celui qui lui manquait ici-bas.

## LIV

L'impératrice Élisabeth, dépuis qu'elle avait apprès l'arrivée du corps de son auguste époux à Saint-Pétersbourg et la célébration des funéra lles, ne songeait plus qu'à se préparer à la mort C'était assez pour elle d'avoir pu vivre jusque-là.

Elle avant supporté, il est vran, avec la fermeté d'une péroine et la piété d'une sainte, cette perte immense, qui aurait voué sa vie à une douleur de tous les instants, si ta Providence est voulu lui imposer plus longtemps le fardeau de l'existence ; mars le coup affreux qui l'avait frappée acheva de briser sa frête organisation et d'anéantir ses forces vitales, malgré l'effort prodigiei x qu'elle fit aiors sur elle-même pour suppléer, par l'energie de sa grande âme, aux défaillances de la nature physique. Ses médecies avaient en remarquer dans l'état de su sante une amélioration quotid enne, que toutes les personnes de sa maison accompagnaient de leurs espérances et de leurs vœux. Mais l'augusté máladé était amivée au dermer degré de la consomption et de l'épuisement, elle sentait que son courage ne seract pas mis à une plus longue épreuve, et elle s'en réjouissait au fond du cœur.

Elle est souhaité toutefois de pouvoir mourir au milieu de la famille imperiale; elle essaya, du moins, d'alter re-revoir les embrassements et les bénédictions de son auguste belle-mère, qui venait au-devant d'elle.

Lorsqu'elle quitta Taganrog, le 6 mai, son depart offrit le spectacle d'une scène bien touchante. Toute la population se pressait autour de sa voiture et semblait ne pouvoir se résondre à se séparer de cette bonne et adorable princesse, qui lui disait adieu en versant des larmes.

L'impératrice Élisabeth portait déjà, sur ses traits altérés et dans ses yeux bridants, le signe d'une mort prochaine. Chacun, en la voyant si pâte et si défaite, comprenait bien qu'il la voyait pour la dernière fois.

Il fallut pourtant que l'impératrice s'arrachât à ces précieux témoignages l'affection et de respect. Ette avait à faire un long voyage, avant de rejoindre l'impératricemère à Kalonga; elle doutait que rette suprême consolation lui fût accordée, et pourtant elle écrivit encore une lois à l'impératrice Marie . « Mon unique désir ici-bas est de revoir la mère de l'ange qui n'u devancé dans la vie éternelle! »

Ses médecius avaient été toujours opposes à son départ le Taganrog. La princesse Wolkonsky et sa fille Alexandrine, demoiselle d'honneur de l'imperatrice, accompagnaient l'auguste voyageuse; elles s'aperçurent de son affaiblissement progressif, et elles insistèrent, à plusieurs reprises, pour qu'elle consentit à se reposer quelques jours; le docteur Stoffregen joignit ses sollicitations pressantes à celles du prince Pierre Wolkonsky, qui accomplissait les dermères volontés d'Alexandre I<sup>ee</sup> en continuant son service auprès de la malheureuse yeuve de son auguste ami.

L'impératrice ne voulut rien entendre.

— Hâtons-nons , disait-elle, car je n'ai plus à moi que quelques heures.

Elle n'avait pas même la force d'écrire une lettre; elle envoys un courrier à l'imperatrice-mère pour la prier verhalement de ne pas l'attendre a Kalouga, et de venir en torte hâte, s'il était possible, à Bélef, petite ville du gonvernement de Tver, où elle se vovoit force de s'arrêter. Elle s'y arrêta, en effet, dans la soirée du 15 mai

Elle paraissait épu see de fatigue, et elle se mit au it de bonne heure. Elle ne voulut pas que le docteur Stoffregen et les dames d'honneur se privassent de sommeil pour veiller à ses côtés. Elle cherchait, d'ailleurs, à les rassurer, en repétant qu'elle se trouvait bien et qu'elle avant besoin seulement de repos. Une de ses demoiselles d'honneur obtiot, a grand'peine, la permission d'être de garde cans sa chambre.

La auit fut calme. l'impératrice semblait dormir tranquillement. Vers quatre heures, la demoiselle d'honneur qui veillait, n'entendant plus le bruit de la respiration de son auguste maîtresse, s'approche avec anvieté et reconnaît un étrange changement dans les traits contractés de la mourante; elle appelle du secours : « L'impératrice se meurt! »

A ce cri lamentable on s'éveille, on accourt, mais dejà Élisabeth avait rendu l'âme

Deux heures apres, arrivant l'imporatrice-mère, qui était partie de Kalonga aussitôt qu'elle ent reçu le message de son auguste belle-fille et qui avant appres la fatale nouvelle a son passage à Péréntyschl. Marie Féodorovna, que cette mort si rapide, et néanmous dès longtemps prévue, avait plongée dans une profonde affliction, vint s'agranquiller apprès du let mortunire et donner le basser d'adieu





à la vertueuse épouse de son bien-aimé fils Alexandre.

L'impératrice, qui vensit de s'éteindre doncement à l'âge de 48 ans, conservait, sur son visage amargri où rayonnaient encore la jeunesse et la beauté, l'empreinte de la sérénite de sa belle àme : elle semblait sourire, comme si elle avait en conscience de son bonheur, en se réunissant à l'être chéri qu'elle pleurait depuis cinq mois

— Chère fille, s'écria l'impératrice-mère, tu es allée recevoir des mains de ton époux une conronne plus glotieuse encore et aussi plus durable que celle que tu as portée sur la terre!

Après avoir donné cours à sa douleur et rempli auprès du corps de sa digne be lé-fille les devoirs de la religion, l'impératrice-mère partit de Bélef, pour retourner à Moscou où la rappelait un devoir de famille moins douloureux : une autre de ses belles-filles, la grande-duchesse Hélène, accoucha heureusement, six jours après (26 mais, d'une princesse qui reçut en missant le nom d'Élisabeth.

L'empereur, qui était resté à Saint-Pétersbourg pour assister aux grandes manœuvres de la flotte rassemblée dans la baie de Péterhoff, fit savoir a ses sujets, par un ukase du 9 (21, nouv. st., man, que l'impératrice Ehsabeth avait a quitté cette terre pour passer à la vie éterne.le. a L'ukase se terminant ainsi. « La Russ.e tout entière partagera, nous en sommes persuade, la nouvelle affliction qui vient d'at temère notre maison impériale et unira ses ferventes prières aux nôtres pour le repos de l'âme de la défunte impératrice. »

L'empereur fit cesser aussitôt tous les préparatifs du couronnement et ordonne un nouveau deud, qui devait durer six mois à partir du 16 mai, et dont il avait réglé lui-même avec un soin minutieux le cerémonial officiel. En

même temps, il envoyait à Bélef le grand-veneur Naryse ikine, qui devait accompagner les restes mortels de l'impératrice et les ramener à Saint-Pétersbourg.

Nicolas entla pieuse pensée de faire acqué in par le gouvernement la maison où El sabeth avant rendu le dornier soupir, pour en faire un asilé où vingt-quatre pauvres veuves seraient entretenues aux frais du trésor, sous la protection spéciale de l'impératrice régnante. Ainsi, même après sa mort, la sainte et noble femme semblait encore présider personnellenient à une de ces œuvres de bienfaisance, qui avaient fait l'occupation de sa vie entière et dont son invariable modestie s'efforçait de cacher le secret.

Cette bonne impératrice fut pleurée par toute la Rissie qui l'aimait et qui la vénérait comme l'angé gardien d'Alexandre l', comme le génie tutélaire de l'empire. On ne l'avait vue que rarement briller au milieu des pompes de la cour, mais on se souvenait avec émotion de l'avoir souvent rencontrée dans les asiles de l'indigence et du malheur, dans les hôpitaux qu'elle visitait en y luissant de nombreux témoignages de sa charité chrétienne, dans ces établissements d'éducation gratuite qu'elle avait fondés et qu'elle surveillait elle-même pour y faire ésever de jeunes filles d'une consition obscure et pour les former aux devoirs et aux vertus de leur sexe.

La mort de l'impératrice Elisabeth avait fait d'autant plus d'impression sur l'empereur Arcolas, qu'elle suivait de bien près celle d'Alexandre et qu'elle avait été précédée de la perte successive de divers personnages illustres appartenant à l'histoire du Jernier régue.

Ce n'était pas une faiblesse d'esprit, c'était une delicatesse de sentiment chez l'empereur Nicolas, qui ne pouvait s'empécher d'eprouver une pénible émotion toutes les fois



qu'on lui apprenait le mort de quelqu'un qu'il cût comm et auquet il gardait un bon souvenir.

Depuis son avénement, il avait cu à regretter plusieurs hommes émments, qui, malgré leur âge avancé, auraient pu encore rendre des services à la Russie, qu'ils servaient cepuis le regne de Catherine II : le chancelier de l'empire comte Nicolas Roumantzoff, protecteur éclairé et généreux des arts et des sciences; le savant mathématicien Fuss, membre de l'Academie impériale des sciences de Saint-Pétershourg, et le grand chambellas Alexandre Narysch-kino, type aimable et spirituel de la politesse misse, tous trois morts au mois de janvier 1826.

Un autre type d'or ginalité nationale, le comie flostoptchine, qui s'était exilé volontairement depuis l'incendre de Moscou, que la voix publique lui attribuait, avait été rappelé dans sa patrie par l'avenement d'un nouveau tzar; il n'eut que le temps d'écrire à l'empereur Nicolas . « Je ne sus revenu que pour voir Pierre le Grand ressuscrié, et mourir content. » Il ne revit pas l'empereur et mourut a Moscou, le 30 janvier, peu de jours après son retour en Russie.

Un de ses anciens rivaux dans la faveur de Paul I<sup>n</sup>, le vieux comte Pierre Pahlen, exilé comme la de la cour depris vingt carq ans, le suivit de près dans la tombe et est aussi la consolation de s'éteindre au milieu de ses enfants et petits-enfants. Des carq fits du comte Pahlen, deux étaient généraux et le troisième diplomate et membre du conseil privé.

Le général Paul Pahlen, l'aine de tous, n'avant pas en occasion de se distinguer autant que son fière le genéral Pierre dans les campagnes de 1812, 1813 et 1814, ma sil passait à lion droit pour un des meilleurs genéraux de

Google

l'armée russe. La première fois qu'il se trouva, depu s la mort de son père, en presence de l'empereur, Nicolas, qui l'estimait beaucoup a tous égards, lui tendit la main, en lui disant :

- Paul Pétrovitch, j'ai l'intention de vous charger d'une mission diplomatique, a laquelle j'attache une grande importance?
- Ah! Sire, répondit le genéral Paul Pahlen, je n'ai fait toute ma vie que le métier des armes! Yous m'appelleriez à un rude poste, en me nonument ambassadeur...
- Et, moi, donc, s'écris l'empereur, avais-je donc fait ce la politique, avant de monter sur le trône?...

Et il s'éloigna, en haussant les épaules.

Paul Pahlen resta général, mais Pierre ne refusa pas, comme l'avait fait son frère assez maladroitement, d'entrer dans la carrière diplomatique, quand l'empereur lui offrit plus tard l'ambassade de France.

L'empereur Nicolas allait ainsi mettre à profit les observations qu'il avuit fa tes dans son for intérieur, lorsqu'il était grand-duc, sur le caractère et la valeur des hommes qui pouvaient rendre le plus de services à l'État

il aurait, par exemple, attribué une haute position, dans son gouvernement, à l'historien Karamsine, si cet il astre cerivain eût vécu assez pour obtenir la récompense que lui assuraient l'estime et l'amitié de son souverain. Mais, depuis la journée du 26 décembre, Karamsine était gravement nalade des suites d'une fluxion de portrine, qu'it avant gagnée ce jour-là, par imprudence, en s'exposant au froid, sans pelisse et sans chapeau, sur la place du palais d'Hiver.

L'empereur, qui s'informait souvent de sa santé, les fit Jonner un appartement au palars de la Tauride, afin qu'il pût, dans les beaux jours de printemps, respirer un meilleur air et jouir de la promenade dans les jardins de cette réstuence mpériale. L'état du malade s'aggravant tous les jours. L'empereur en fut instruit, et il écrivit de sa propre main cette admirable lettre à l'auteur de l'Histoire de l'empire de Russie:

- « Nicolas Mikhailovitch, le dérangement de votre santé vous oblige à quitter, pour un temps, votre patrie, et à chercher des climats plus doux. C'est un plaisir pour moi de vous exprimer à ce sujet le vœu sincère, que vous puissiez revenir hientôt au nulien de nous avec des forces nouvelles, afin de vous consacrer de nouveau à l'utilité et à l'honneur de notre patrie, ainsi que vous l'avez fait jusqu'a présent. De même, je me plais à vous témoigner, au nom de feu l'empereur, qui avait éprouvé votre attachement si noble, si désintéressé à sa personne, et pour mon propre compte, ainsi qu'au nom de la Russie, toute la reconnaissance que vous mémtez comme citoyen et comme auteur
- « L'empereur Alexandre vous avait dit : « Le peuple « russe est digne de connaître son histoire. » Je vous d's, moi, que l'Histe ire que vous avez écrite est digne du peuple russe!
- \* Aujourd'hui je remplis une intention, à laquelle mon frère Alexandre n'a pas en le temps de donner suite. Le papier ci-joint vous mettra au fait de ma volonté, qui n'est, en ce qui me concerne, qu'un acle de justice, mais que je regarde également comme une disposition conforme à un legs sacré de l'empereur Alexandre. Je désire que votre voyage vous soit favorable, et qu'it vous rende les forces dont vous avez Lesoin pour terminer l'œuvre principale de votre vie.
  - · Je suis votre affectionne,

or Nicolas, 20

н Талькоб-56ю, 13 25, **воо**м st.) mai 1826



L'empereur lui avant déjà assigné une somme de 50,000 roubles pour se rendre dans le roidi de la France, dès que ses forces lui permettraient de supporter le voyage a bord d'une frégate de la marine impériale. Lu ukase, joint au rescrit de l'empereur, accordai, une pension annuelle de 50,000 roubles à Karamsine, pension reversible sur la tête de sa femme et de ses enfants.

Peu de jours après, Karamsine s'éteignit doncement, à l'âge de soixante ans, en regrettant de n'avoir pu achever sa grande Histoire, qu'il côt été heureux, dit-il, de continuer jusqu'au glorieux avénement de Nicolas I.".

— l'avais été, ajouta t il, témoin oculaire de cet avenement, et j'aurais rempli dignement ma tà he d'historiographe de l'empire, en prophétisant un grand règne, que je ne verrai pas, mais que mes enfants auront le bonheur de voir

L'opinion publique se montrait, en effet, tres favorable au nouveau règne, surtout parmi le peuple des compagnes, qui regardait le successeur d'Alexandre comme un libérateur.

C'était l'œuvre machiavélique des Sociétes secrètes et des conspirateurs, qui avaient imaginé de créer des embarras sérienx au gouvernement et de jeter dans le pays un germe de guerre civile, en publiant partout que l'empereur Nicolas avait inauguré son règne par l'affranchissement des serfs

Cette tausse nouvelle trouva d'antant plus de crédit, dans toutes les provinces de l'empire, que ce grand acte d'emancipation s'accomplissait depuis plusieurs années dans la Courlande et la Livonie On comprend avec quel enthousiasme, avec quelle reconnaissance, furent accueilles ces bruits mensongers, que tous les efforts de l'autorité ne

parvinrent pas à détruire. Les serfs de la couron e se croyaient d'spensés de payer l'obrok ou loyer annue, qu'ils devaient acquitter en sus de la capitation, les serfs des particuliers se rejoussaient d'être affranches du joug de leurs maîtres et ne voulment paus enfendre parter de tributs mide corvées.

On ent beau leur dire que rien n'était changé à l'ancien système du servage : on ne pouvait ni les convaincre, in même ébranles leur confiance, ils refusaient de travaller, et bientôt ils se inulinère it. Il y ent des troubles graves qui se communiquérent de proche en proche jusqu'aux environs de Saint Pétersbourg.

Dans quelques localités, les paysans signaient des suppliques qu'ils adressaient à l'empereur. Mais ces démarches collectives furent considérées comme des actes d'insupordination et n'eurent pas d'autre résultat que de faire pour ceux qui les avaient provoquées. Les signataires avaient pourtant fondé leurs reclamations sur l'état de detresse de la classe agricole, qui, accebée du poids des impôts et des prestations de toute nature, manquait encore le débouches pour la verte des blés, depuis que le Gouvernement avait presque cessé d'acheter aux paysans les graias dont it avait besoin pour l'alimentation de ses armées, les colories militaires offrant desormais une proliction suffisante pour cot usige. Ausi les paysans fronvaient la un pretexte pour protester contre les colonies militaires, qu'its n'avaient jamais vues de bon œil.

Les autorites provinciales no pouvaient rico contre l'obstination de cette émeute permanente; l'emplei de la force armée était inevitable; mais, avant d'y recourir, on essaya aucore d'un dernieu moyen pacifique. Dans un manifeste en date du 48 (30, nouve sterma 4826, l'empereur declara



que les bruits repandus au sujet de l'abolition immédiate du servage étaient faux et méchamment inventés par des gens, qui abusaient de la simplicité des paysans et qui espéra ent faire d'eux les instrumerts des plus compables projets. En conséquence, il rappelant sevèrement les paysans au strict accomplissement de teurs obligations légales, « sans contradiction aucune, » a l'egand de leurs maîtres comme à l'egand du gouvernement. Ce manifeste devait être lu, durant sex mois, tous les dimanches et jours de lête, cans les églises, dans les marchés et sur les places publiques.

Les paysons persistèrent dans leur aveuglement et leur masstance : il fallut envoyer des troupes pour les faire rentrer dans le devoir. Le 17 juillet, le secretaire d'Etat Mourawieff presenta au Sénat, de la part de l'empereur, un décret, portant que, partont ou il faudrait employer la force pour mettre fin aux troubles, les formes ordinaires de la pastice seraient suspendnes et les mutins jugés suivant la loi martiale. Les jugements ainsi rem us n'autaient besoin, pour être exécutés, que de l'adhésion du gouverneur civil, qui recevant plem pouvoir a cet effet, dans le cas où le jugement ne comprendrant pas plus de neuf condamnés; si ce nombre éta i supérieur, la sentence des juges serait soumise au gouverneur genéral de la province; en certair s'eas seulement, le gouverneur général devrait en référer un counte des minis res. Ordre fut donné aux gouverneurs de tenir la main à la prompte exerution des volontes impériales.

En même temps, l'empereur, qui se coyait force de prendre ces mesures de séverite, voulul prouver aux paysans qu'il s'interessant à leur sort et qu'il s'occuperant tôt ou tard de l'amelioree. Par un autre uk se, il enjoig sit



v 510 - 11 ALFOR v

aux diverses autorités locales de proteger les paysans, en empêchant que leurs maîtres n'exigeassent d'eux men d'injuste et ne les traitassent avec trop de durcté; dans ce cas-la, le gouverneur civil devreit être averti par un rapport immédiat.

Malheureusement, les autorités subalternes ayant bientôt abusé de cet ukase pour s'immiscer dans la gestion des affaires seigneuriales, il en résulta que les sages prescriptions de l'empereur, dictées par l'humanité autant que par la politique, furent impuissantes contre les maux inhérents à la condition du servage et n'aboutirent qu'à motiver dans les campagnes un système d'espionnage intolérable.

L'ordre avait fin par se rétaul r, mais les paysans, en retournant à leurs travaux, restèrent persuadés que l'empereur Nicolas minortaliserant son règne par l'emancipation des serfs

— Ils ont lu dans ma pensée, cut l'empereur à qui l'on rapportait les espérances des paysans au sujet de ce grand acte de réforme sociale, mais mon glorieux prédécesseur avait aussi la ferme intention d'abolir le servage en Russie, et il est mort sans avoir pu realiser le rêve de sa vie entière.

L'agitation des paysans avait prouvé que les sociétés secrètes conservaient encore dans le pays une action redoutable, lors même que les principaux conspirateurs se trouvaient sous la main de la justice. Des avis officieux avaient ete adressés à l'empereur, pour l'avertir du danger que sa vie pourrait courir, s'il s'obstibant à no prendre aucune précaution contre les assassus.

L'empereur ne fint pas compte de ces avertissements anonymes, et il continua de se montrer en public, sans suite et sans escorte. — Ce n'est pas a mot, disatt-il, c'est a la police de me garder.

Le comte Araktchétess avait eu, en esset, du vivant d'A exandre i', une police spéciale, rharges de veiller sur la personne du souverain. La police générale s'étendait, en outre, comme un namense réseau, sur toutes les parties de l'empire Mais, d'après l'impunité qui avait couvert les actes les plus patents de la dernière conspiration, il y avait lieu de supposer que cette police, ordinairement si cla rvoyante et si active, pouvait tout à coup, dans certaines circonstances, semmer les youx et s'endormir.

Araktchéïeß, quoique toujours chargé de la haute direction des colonies militaires, tombait en disgrâce, et le moment n'était pas éloigné où l'empereur devait l'inviter à quitter la Russie et à voyager à l'étranger. Il fallait donc songer à un donner un successeur, qui fût capable, par son zèle, son dévouement, son intelligence et son habileté, d'assurer la sécurité de l'empereur et de la famille impériale.

Le choix de Nicolas était fait, depuis le jour de son avenement : il avait vu à l'œuvre, ce jour-là, l'aide de camp général Benkendorff, ayant l'œil a tout, se multipliant, se portant avec un prodigieux entrain sur tous les points de l'insurcection, donnant à tous l'exemple du sang-froid, de la fermeté et du courage. Il connaissait, d'aitleurs, de longue date, Alexandre de Benkendorff, parent de la vénérable contesse de Lieven, qui lui avait recommandé ce brillant officier, homme aimable, doux, souple, insimiant, agréable de figure et de mameres, plein d'esprit et ce talent; Benkendorff avait su plaire au grand-duc Nicolas, et il ne tarda pas à se faire aimer de l'emporeur.

Ce fut donc hii que l'empereur, à la fin de 3 un, nomma

chef des gendarmes et charges du commandement de son quartier général. Benkendozff, depuis le jour de sa nomination jusqu'à sa mort, fut, en quelque sorte, inséparab e de son souverain et le suivit partout et à toute heure, comme un ange gardien.

L'institution de cette haute police, confiée à Benkendorff, dépendait de la chancellerie impériale, où elle forma une troisième sec ion, qui prit des développements considérables et qui acquit une immense importance dans l'action du gouvernement.

Benkendorff avait toujours été intègre, 1 le fut, pour ainsi dire, davantage, quand il eut entre ses mains la fortune, la liberté et la vie de tous les habitants de la Russie.



La Commission d'enquête venait enfin de terminer l'instruction du proces criminel des conspirateurs du 26 decembre 1826.

Apres conquous entiers de recherches, d'interrogatoires, de confrontations et de travaix poursurs s'incessamment avec un zele infatizable, cette Commission avait accompli, sous la surveillance directe de l'empereur et parfois sous ses yeux, la tiche colossale dont elle était chargée.

Malgré le soin qu'elle avait pris, suivant le desir exprime par son auguste collaborateur, de diminuer autant que possible le nombre des accusés, ceux qu'on n'avait pu meltre hors de cause, en faisant preuve d'une justice pleine de modération, formaient encore, dit-on, un total de deux cent cinquante personnes, plus ou moins coupables, divisées en differentes catégories et appartenant fortes nominativément aux faits d'association serrete, de régicide, de conspiration et d'insurrection, signales dans le Rapport de la Commission d'enquête.

Le Rapport détaillé, qui fut soumis à l'empereur le 11 juin, contenuit en substance tous les renseignements que la Commission avait réunis sur les Sourcles secrètes de

Google

FR. 7 In 6 - 4, \*

la Russie, prévenues de conspiration contre l'Etat, sur leur origine, leur marche, le développement successif de leurs plans, le degré de participation de leurs principaux membres à leurs projets et à leurs entreprises, ainsi que sur les actes individuels et même les intentions avérées de la plupart de ces membres

Cet admirable Rapport, réd gé avec une rare habileté par Blondoff, secrétaire de la Commission, qui en avait fait disparaître quelques noms par ordre de l'empereur, résumait en ces termes les travaux minutioux auxquels s'élaient. livrés les commissaires . « Lorsque cette Commission fut établie, et presque à l'instant de la répression des troubles du 14 (26) décembre, vous avez témoigné, Sire, que, ne voulant suivre que les mouvements de votre cœur, a "exemple de vos glorieux ancêtres, vous aimenez mieux pardonner à dix compables que de punir un seul innocent. C'est, d'après ce principe, ou tant de sagesse s'unit à tant de magnanimité, que la Commission s'est constamment dirigée. dans le cours de ses investigations, sans néanmoins perdre de vue l'obligation qui lui était imposee de travailler, par de scrupi leuses cecherches, à purifier la Russie de germes permicieux, à assurer la tranquillité et le bon ordre, a ca.mer les choyens paisibles dévoués au trône et aux lois. P eine du désir d'atteindre ce but, la Commission a approfondi avec un grand soin et une égale impartialité toutes les circonstances qui pouvaient conduire à la découverte des ramifications du complot. Mais, dans l'examen de cescirconstances, et dans les cas divers qui se sont présentés, elle a, autant qu'il était en son pouvoir, distingté la faiblesse et un aveuglement momentané, d'une malveillance perséverante; elle a presque toujours pris pour base de ses conclusions les aveux les prevenus ou les pièces écrites de



leur main; regardant les dépositions de leurs complices et tous les autres témoignages comme des moyens subsidiaires de conviction ou comme de simples indications de la marche à suivre dans les enquêtes ultérieures et dans les interrogatoires. »

A ce Rapport volumineux, qui ne remplissait pas moins de 139 pages, étaient joints les procès-verbaux de tous les interrogatoires et des notices separées sur chacun des accises. La Commission s'était efforcée d'établir, avec la plus scrupuleuse exactitude, dans ces notices personnelles, le degré de leur culpabilité respective, en indiquant leurs propres aveux, les dépositions des témoins à leur égard, et les nouvelles réponses qu'ils avaient faites au su,et de ces dépositions.

Deux ou trois mille témoins, appelés de tous les points de la Russie, avaient été confrontés avec les accusés, et ceux-ci, confrontés aussi les uns avec les autres, avaient subi des interrogatoires réitérés : quatre des accusés seulement s'étaient refusés à toute espèce d'aveux

L'empereur se montra satisfait des résultats de l'exquête, et il autorisa la publication du Rapport de la Commission, qui parut accompagné de ce manifeste, dans lequel le souverain annonce solennellement a ses peuples que sa ligne de conduite lui a été travée par le doigt de Dieu:

- σ Par la grâce de Dieu, Nous, Nicolas I<sup>\*</sup>, empere tr et autocrate de toutes les Russies, etc., etc.;
- « Par Notre Manifeste du 19 (31, nouv. st.) décembre de l'année dernière et par les publications qui ont été foites subséquemment, tous nos fidèles sujets ont appres l'existence d'un complot, dont le but était de renverser e trône, de changer la forme du gouvernement, de détruire les lois,

et avec elles tout ce que la patrie reconnaît de plus sacre.

- « Nous avions impose à la Commission d'enquête, chargée d'examiner à fond cette trame sacrilége, le devoir d'embrasser l'affaire dans tout son ensemble, de pénétrer ji squ'aux racines du mai, de découvrir son origine, d'en suivre toutes les ramifications, d'en constater les progres et l'étendue, et d'établir enfin les résultats de l'enquête, non sur des suspicions ou des probabilités, muis sur des présuves certaines, péremptoires, irréfragables
- Des perquisitions aussi exactes et aussi ctendues étaient commandées par une nécessité impérieuse. Lorsque, des les premiers jours de Notre règne, es decrets impénetra bles du Très-Haut Nous eurent dévoilé un hocible dessein, qui, depuis dex années déja, se poursuivait dans les ténebres, Nous avois reconnu le doigt le Dieu, qui Nous traçait visiblement Notre con luite et Nos devoirs; Nous avons com pris d'autant mieux la saintete de ces obligations, que la naissance du complot précéda de loin Notre avénement au trôire, et qu'il ne menaçait pas Notre personne seule, mais la Russie tout entière.
- Telle fut Notre pensée lors le l'établissement de la tommission d'enquête; tels furent es principes qui devaient diriger ses opérations. Après plus de cinq mois ce travaux continués tous les jours avec un zèle infatiçable, ayant posé et verifié soigneusement chaque circonstance, chaque déposition, chaque fait, écartant les conjectures et les simples soupçous, ne se fondant jamais que sur l'évidence, sur les aveux mêmes des accusés, ou sur des moyens de convertien qui ne laissent plus l'ombre du doute, enfin accordant aux prévenus toute la latitude et to tes les facilités dont ils avaient beson pour la defense, la Commission a attent le but qu'elle avait à remplir; elle vient de Yous

soumettre un Rapport definitif sur l'ensemble de ses recherches, accompagne de tous les documents originaux sur lesque s il s'appune

« Il resulte, de l'examen de ce Rapport et des pieces justificatives, deux especes d'accusations, évidenment d'aimetes : les premières, de la nature la plus grave, portent sor des crimes de bante trabison, sur des projets formés de longue main, entreteuus et maris aver un endurcissemen. opinitre, constamment et invariablement danges vers le but emminel que l'on se proposait; les secondes concernendes égarements qui eurent pour principe, soit la faible-se du caractère ou une aveugle confiance, le rumque d'une pénétration suffisurte pour découvrir le secret des veritables conspirateurs, l'élan momentané des passions, suividu repentir, et, en general, des intentions vacillantes, sans objet determiné, et auxquelles surtout on n'a à reproches aucune participation à des actes de révolte. On voit, par le genre même du délit, que les accusés de cette espèce encourent l'application des peines aimplement correctionnelles; quant aux individus sur qui pèsent les premiers chefs d'accusation ; qui, plus ou moins rapprochés du centre d'activité de ce complet, en ont connu les ventables fins; tous serout compris dans le n'ême jugement, quonque tous ne soient pas coupables au même degré.

a Nous avons résolu de composer le tribunal, auquel ce jugement doit être référé, des trois premiers corps de l'État : le Conseil de l'empire, le Sénat-dirigeant et le Saint Synoile, en y adjoignant des personnes choisies dans les grades supérieurs de l'armée et du civil. Le president et les membres de la Compussion d'enquête ne doivent point y siéger.

« Pagin re-semidable arganisation de ce tribanal, Nons

avons voulu maintenir, non-aculement l'autorité des anciens usages, mais faire voir encore que Nous n'avons jamais cessé de considérer cette affaire comme la cause de tous les Russes qu'amme l'amour de la patrie, comme celle de tout l'empire.

- « En confiant le sort des accusés à cette Cour suprême, Nous n'attendons d'elle et Nous ne lui demandons qu'une justice impartiale, rigoureusement fondée sur les lois et sur la force et l'évidence des preuves.
- « Lorsque le jugement aura été prononcé, et après qu'il Nous en aura été gendu compte, l'arrêt sera publié avec tous les détails de la procédure.
- " Donné à Saint-Pétersbourg le 1" (13, nouv. st.) juin, l'an de grâce 1826, et de notre regne le premier.

« NICOLAS. »

Un akase, portant la même date que le manifeste, nomma président de la Cour suprême le prince Lapoukhine, qui serait, en cas de maladie, remplacé par le prince Kourakine. L'ukase désignat, en outre, pour siéger, dans cette Cour suprême, un certain nombre de personnes qui ne faisaient point partie des trois grands corps de l'Etat, et parmi eux on en remarquant plusieurs qui avaient aidé l'ombereur à réprimer l'insurrection du 26 décembre, entre autres les aixles de camps généraux Voinoff, Komarowsky, Baschoutsky, Bistroni, etc. Le prince Labanoff-Rostowsky, ministre de la justice, devait remplir les fonctions de procureur général auprès de la Cour de justice.

La Haute Cour, présidée par le prince Lapoukhine, se réunit, des le 15 juin, au Palais du Sénat, ou elle tint sa première séance, sous la protection d'un poste d'honneur fourni par la garde impériale, en sus du grand poste ordinaire du palais. Après la lecture du manifeste de l'empereur, on lut successivement le Rapport de la Commission d'enquête et les notices circonstanciées, relatives a chacun des accusés, notices rédigées sur le texte des documents authentiques qui composaient le dossier de l'enquête

La Cour fut pénétrée d'indignation et d'horreur, en voyant se dérouler ainsi sous ses yeux l'effrayant tableau de cette vaste conspiration, qui avait menacé à la fois la vie du souverain et l'ordré social en Russie, et qui présentait taut de faits étranges et monstrueux, mèlés parfois, il est vrai, à de généreuses aspirations et à de nobles sentiments.

On jugea impossible de faire comparaître tous les acrusés devant la Cour et de les interroger à nouveau, c'ent été recommencer l'enquête et prolonger indéfiniment le procès. On décida donc qu'une Commission, tirée du sein de la Cour suprême, se transporterait auprès des accusés et recueillerait leurs aveux, de leur propre bouche.

Cette Commission fut nommée sur-le-champ, et elle s'occupa, sans désemparer, de la révision des interrogatoires. Tous les prévenus, sans exception, amenés en sa présence, confirmèrent leurs dépositions précédentes, en y apposant leurs signatures. Cinq d'entre eux, seulement, userent de la faculté qui teur avait eté accordée de compléter leurs dépositions antérieures par l'exposé des circonstances qu'ils pourraient eroire utiles à leur justification. Mais ces dépositions supplémentaires n'amenèrent aucun fait nouveau, qui fût de nature à modifier le rapport de la Commission d'enquête, tant l'instruction de cet énorme procès avait été faite avec soin, exactitude et impartialité.

Le travail de révision n'en fut pas moins sévère et m-

ontienx; la Commission ne perdait pas un jour, pas une heure, et pourtant plusieurs semaines devaient s'écouler encore, avant que le jugement définitif fût rendu par la Haute Cour de justice.

## LVI

L'attention publique a Saint-Pétershourg sétait detourace du procès des accuses du 28 décembre, pour se préoccuper exclusivement des funérailles de l'impératrice Elisabeth, pour lesquelles on faisait déjà de magnifiques préparatifs, sous la surveillance de la commission de deuil et de son president le prince Alexis Kourekine, à qui l'emperéur avait confié é soin de cette affaire, pour reconnaître le zèle que ce conseiller prive avait deployé en s'acquittant des mêmes devoirs aux obséques d'Alexandre I".

Le corps de l'illustre défante était resté exposé, pendant 15 jours, dans la petite eglise de Bélef transformée en chapelle ardente. Le convoi se mit en mouvement, le 2 juin. dans le même ordre et avec le même cérémonial, qui avaient été observés pour le convoi d'Alexandre.

Les habitants de Belef obtincent l'autorisation de trainer. le char funèbre jusqu'aux portes de leur ville, mais cette même autorisation, sollicitée depuis par les habitants de toutes les villes que traversait le convoi impérial, ne put être toujours accorace, parce que le cortége était obligé de marcher, la muit, à cause des grandes chaleurs de la saison, et que sa marche ne devait être retardée sous ancun

16

prétexte. Il avait à parcourir deux cent cinquante-sept Lieues environ jusqu'à Saint-Pétersbourg, ou il était attendu pour la fin de join.

Sur toute la route, on vit se renouveler autour du cercueil de l'impératrice les scènes touchantes qui avaient eu lieu pendant le voyage funéraire de son anguste époux. Les populations en habits de deuit accouraient de toutes parts, pour rendre un dermer hommage a ectte bonne impératrice, dont le nom n'évoquait que des souvenirs de piété, de bienfaisance et de vertu Dans chaque gouvernement ou passait le lugubre cortège, la noblesse, précédée de ses maréchaux, le clergé, précédé de ses évêques, recevaient le corps et lui faisaient escorte jusqu'au gouvernement voisin. Partout, les larmes et les sanglots se mélaient aux cérémonies du culte et dominaient, en quelque sorte, le bruit de l'artillerie et le son des cloches

L'impératrice-mère avait, presque à la dérobée, quitté Muscou, pour aller au-devant du convoi qui s'était arrêté a Mojaïsk, vers dix heures du soir : elle passa la nuit en prières pres du cercueil, et le lendemain elle assista au service funèbre qui fut célchré par l'archevêque Philacète.

Le convoi, dont la conduite était confiée au prince Pierre Wolkonsky (il tenait ainsi la promesse qu'il avait faite à Alexandre mourant, de ramener l'impératrice à sa famille', continua de s'acheminer solennellement vers le pala s de Tchesmé, où il arriva dans la matinée du 25 juin.

Le révérend pere Fédotoff, confesseur de l'empereur et de l'impératrice définits, avait voil u suivre le convoi depuis Bélef, ma chant devant le corbillard et portant une unage, sans avoir abandonné son poste un seul instant, quelle que fât la chaleur de l'été, quelle que fât la fatigne de ce long voyage : il avait donc fait donx cent conquanteconq lienes, à pied, ea vingt-quatre jours!

Le corps fut transporte dans la chapelle du palais, à l'entree de laquelle la commission de denil et son préscent vincent le réceveir. La famille impériale, conduite par l'empereur, ne manqua pas d'apporter ses pleurs et ses prièces, au pied du catafalque entouré de toutes les personnes qui avaient suivi le convoi depuis son départ de Bélef

Le tendemain 26 juin, à trois heures de l'après-midi, le cercueil, déposé sur le char de parade (c'était le même qui avait servi, deux mois auparavant, aux obsèques d'Alexandre let, se dirigea lentement vers la capitale, des deux côtés du char, les dances decorées de l'ordre de Sainte-Catherine et les demoiselles d'honneur qui avaient accompagié la défunte dans son der vey age, s'avançaient au milieu d'une double haie de pages portant des torches allumées. Les bâtons du dats éta eut soutenus par les charibellars et les maîtres de la cour

Lorsque le cortege approcha de la barrière, on s'etaie it reunis, pour l'attendre, les membres du Saint Synode avec le clergé de la cour, et le gouvernour géneral de Saint Pétersbourg avec ses aides de camp et ses officiers, la famille imperiale, en grand costaine de deuil, alla au-devant du corps. L'empereur était venu a cheval, suivi de son étatmajor, en passant a revue des troupes échelonnées dans les rues et sur les places, que le convoi devant traverser pour se rendre directement à la cathédrale de Saint-Pierre et Saint-Paul

Apres que le clergé ent récité la priere des morts, verseinq heures, la procession fanchre se remit en marche et entra dans la ville, au son de toutes les cloches et au bruit de l'artitlerie. Cette procession, divisée en quinze sections dont chacune était précedée d'un maître des cérémonies à cheval, ne différait pas essentiellement de colle qu. avait été ordonnée pour la translation du corps de l'empereur. On y voyait aussi les étendards des gouvernements de la Russie et l'étendard de soie noire aux armes de l'empiré, dernère équel marchait à pied un héraut revêtu c'une armure noire et tenant son épée nue abaissée vers la terre.

Les ordres et la couronne impériale étaient portés par des sénateurs, assistés de conseillers d'État. Tous les fonction naires et de et militaires, tous les employés des différents services de la cour, toutes les sociétés philanthropiques, tous les niembres de l'Académie des sciences et de l'Académ e des beaux arts, tous les professeurs de l'Université de Saint-Pétersbourg, toutes les corporations de bourgeois, tous les corps de métiers, avaient leur place marquée dans le cortége, comme aux funérailles d'Alexandre.

Mais ce qui distinguait d'une maniere toute spéciale cette pompe funèbre, c'était la présence des jeunes éleves des instituts d'éducation, que l'impératrice Elisabeth avait eus sous sa protection et sous son administration directe, la maison d'Industrie, les maisons de la Société patriotique des dames et les écoles des Orphelines, toutes les pensionnaires en deuil, accompagnées de leurs gouvernantes et inspectuces.

Derrière le char mortuaire, marchait à pied l'empereur, ayant à ses côtés son beau-frère le prince Charles de Prusse et les généraux comte de Langeron et comto Tolstoï, en qua lité d'assistants, tons en ma iteaux de deuil avec chapeaux rabattus gurnis d'un long crèpe. L'empereur était, en oi tre, accompagné du duc Alexandre de Wurtemberg et de ses deux fils, anun que du prince Pierre Wolkonsky, lequel avant

en le douloureux privilege de recueillir les cerniers soupirs de feu l'empereur qu'il avait tant aimé, et de ramener, comme il s'y était engagé vis à v s de son auguste ami, l'impératrice Elisabeth à sa famille.

Apres les grands personnages qui suivaient l'empereur, une voiture de deuil de la cour, attelée de huit chevaux, dans laquelle se trouvaient seulement l'impératrice Alexandra, la princesse Marie de Wurtemberg et le grand-duche-ritior, precédait la file des voitures, ou étaient les dames et les demoiselles d'honneur de feu l'impératrice; toutes les dames des quatre premières classes; les médecins ordinaires de la défunte et toutes les personnes qui avaient été atta-chées a son service.

On remarquait, dans une de ces voitures de deuil, deux femmes d'illustre origine, interessantes par leurs malheurs, la reine détrônée d'Iméréthie et sa fille la régente de Mingrétie, qui toutes deux étaient devenues pensionnaires de la Russie depuis la conquête de leurs États. L'impératrice Elisabeth leur avait toujours té noigné les égards dus à une grande infortune, en y jougnant de delicates attentions que lui suggerait son angétique bonté.

Une foule énorme s'était portée de toutes parts sur le passage du cortége, et les milliers de spectateurs, qui avaient voulu assister aiosi aux funérailles, se tenaient immobiles, la tête découverte, dans un religieux recueil ement : beautoup s'agenouillaient, et tous versaient des larmes.

A sept heures et denne du soir, le char arrivant devant le portait de la cathédrale de Saint-Pierre et Saint-Paul, on le corps diplomatique et les ambassa leurs extraordinaires, avec toute leur suite, avaient déja pris place, sinsi qu'un petit nombre d'invités qui remplissaient l'église. Le cercueil, en leve du corbitaire par les personnés qui l'avaient accompa-

gné depuis Belef, fut reçu par le métropolitain entouré des membres du Saint Synode et du haut clergé, et ensuite transporté sur le catafalque. Puis, le service funchre commença.

L'impératrice Alexandra, dont les forces physiques ne pouvaient plus supporter tant d'émotions successives, fut obligée de se returer, et l'empereur, inquiet sur l'état de santé de son auguste épouse, ne tanta pas à la rejouidre. Il revint, le lendemain et les jours su vants, avec elle, pour assister aux services qui se celébraient le soir et le matin avec une imposante solennité, à laquelle la décoration funébre de l'église ajoutait encore un caratère plus sublime.

Pendant sept jours, aux beures on la famille impériale et la cour n'étaient pas en prières devant le cercuei de l'imperatrice Elisabeth, le peuple fut aibn s à venir le baiser en y laissant la trace de ses larmes, mais tous ceux qui avaient à cœur de rendre ce dernier hommage à l'auguste défunte ne réussirent pas, après une longue station aux portes, a pénétrer dans l'intérieur de la cathedrale.

Enfin, la céremonie de l'insumation eut heu, le 3 juillet, avec autant de pompe et d'apparat que pour l'inhumation d'Alexandre. La famille impériale y assistait, à l'exception de ceux de ses membres qui attendaient à Moscou l'arrivée de l'émpéreur Nicolas.

Au moment où le cerrueil fut descendu dans la tombe avec les formalités d'usage, on crut entendre s'élever de cette tombe comme un gémissement lugubre qui se pro-longea en sanglots ctouffes : tous les assistants furent saisss d'angoisse et glacés de terreur. Il sembla aux temoins de cette écène émouvante, que les deux augustes époux revenaient ensemble a la vie pour éprouver la joie de se sentir requis dans la mort.

Un feu roulant, exécuté par les troupes qui n'avaient pas quitté leurs rangs, et une salve générale de tous les canons de la forteresse, annoncérent aux habitants de Saint-Petersbourg, que la tombe venait de se fermer sur l'illustre un pératrice, dont l'existence entière avait été constamment un admirable mouèle des plus hautes et des plus touchantes vertus.

On apprit, le même jour, que le haptême de la grandeluchesse Elisabeth avait été celèbre, le 24 juin, à Moscou, dans l'église du monastère de Tchoudovy, en presence de sa mère, la grande « uchesse Hélène. Les parrains étaient l'unpératrice Marie et l'empereur, le roi et la reine de Wurtemberg

L'archevèque Philarète, après avoit baptise l'enfant, auressa un discours a l'auguste marra ne, dans lequel il evitt de lui rappeler la double perte qu'elle venait de faire, car l'imperatnee-mère avait quitté, ce jour-là, à l'occasion du baptème de sa petite-fille, le deuil de son fils et de sa bru, pour le reprendre le lendemain et le garder jusqu'au couronnement.

## « Tres piet se souveraine,

« La nature t'avait donné une petite-lille; un sacrement de notre sainte religion vient de le conférer, à l'égard de ce même cufant, le titre sacré de mère, hen étroit, adoption complète, d'après les intentions de l'Église, et à laquelle cèdent même les parents naturels, ainsi que le prouve l'ordre de cette cérémonié.

« L'Eglise se réjond, et le ce que le pouvoir de devenur la fille de Dien (saint Jean, I, 22) a etc donné à cette enfant de la maison imperiale, et, plus particulièrement, Je ce que tes nams sacrees ont reçu cette nouvelle fille de l'Eglise. Tu es digue de la presenter à notre Sauveur. Elle recevra de toi non-seulement tout ce qui fait aux yeux du monde l'omement des princesses issues de sang royal, mais encore ce charme éleste dont il est écrit : « La litte du roi est toute pleine de gloire au dedans » (Ps. XXIV, 14).

« Puissent les anges, gardiens des enfants offerts a Jesus-Christ, l'aider à faire prendre l'essor à ce petit ange, et à élever te nouvelle fille comme il convicut a l'enfant du Seigneur! »

## LYII

Nicolas ne devait pas se rendre a Moscou avant e commençement d'août, mais il s'était hâté de ramener l'impératrice et ses enfants à Tzarskoé-Sélo, pour les distraire du lugubre spectacle du deuil public et des funérailles, qui avaient trop longtemps affligé leurs yeux depuis sept mois.

Il attendait que la Hante Cour de justice ent achevé de remplir son pénible mandat et que le juste châtiment des conspirateurs du 26 décembre donnât satisfaction à la loi, en permettant à sa clémence de faire un choix parmi les condamnés.

Plus ce moment approchait, plus il ressentat a l'avance les poignantes apprehensions des rigoureux devoirs qu'il aurait à remplir, en s'interdisant de pardonner à tous les coupables C'était la souvent le sujet de ses entretiens avec l'impératrice, qui ne comprenait pas, disant-elle, que le souverain eût le courage de panir, ayant le droit de faire grâce

— Je pardonnerais sans doute a l'auteur d'un atte dat contre ma personne, lui dit l'empereur, mais il ne m'est

Google

there is not

pas permis de pardonner à des gens qui ont voulu assassiner mon bienfaiteur. Il faut aussi, pour empêcher que de pareils attentats se renouvellent, faire un exemple et frapper de terreur les regardes et les révolutionnaires

— Si l'impératrice Elisabeth vivait encore, reprit Alexandra Féodorovna, elle vous demanderait elle même la grâce de ces malheureux qui avaient eu l'horrible pensée de tuer son epoux bien-aimé.

L'empereur avait donc, sonvant la généreuse inspiration de l'imperatrice, exprimé, en présence des princ paux membres de la Cour suprême, le désir de n'avoir pas à signer un seul arrêt de mort, mais on les représents respectueusement que la clémence la plus large devait avoir des bornes, et que la punition exemplaire de certains crones était une nécessité absolue et inévatable, bien que la peine capitale p'eût pas été appliquée une seule fois en Bussie depuis plus de soixante et dix ons.

— La Haute Cour, d'une voix manime, opinera certainement à la mort, d't le prince Lapoukhine, mais elle fait d'avance ses réserves à l'égard de cinq ou six individus indignes de toute indulgence et de tout pardon. Votre Majesté aura donc, pour evercer sa clémence, une belle occasion, qui, j'ose l'espérer, ne se representera pas une secon le fois dans le cours de son règoe

L'empereur ne se rendit pas sons hésitation à la raison d'État qu'on lui fit valoir pour motiver la concamnation à mort, mais il fut surtout très vivement frappé de l'avis exprané par un conseiller privé, qui sontint que, le souverair étant l'agent et le délegue du pouvoir divin sur la terre, tout complot dirigé contre la vie et l'autorité du souverain méritait d'être assimilé aux crimes de lese-majeste divine

— Je sens déjà ce qu'il en coûte pour être severe et mflexible, reprit Nicolas avec tristesse. Il est plus facile, en effet, de pardonner que le punir.

Le caractère ferme et resolu de l'empereur ne s'était faut connaître encore que par la mission de Minciaky à Constantinople et par la note très sevère et très menaçante que ce chargé d'affaires avait remise au Divan, mais on savait, dans tous les cabinets de 'Europe, que le nouveau tzar n'accepterait ni subterfuge, ni moyens dilatoires, et que son ultimatum serait soutenu par une armée.

La Porte Ottomane, qui se trouvait alors aux prises avec de graves complications intérieures, et qui avait ainsi beaucoup de ménagements a garder avec son puissant voisin et alhé, ent l'air de céder de la meilleure grâce à toutes les prétentions de la Russie Elle fit exécuter sur-le-champ les clauses du traité de Bukharest, en retirant des principautés danublemes les troupes qu'elle y laissait depuis 4821, sous prétexte d'y maintenir la paix et la tranquillité publiques; elle restitua aux vaïvodes de Moldavie et de l'alachie le droit de nommer eux-mêmes les chefs auhitaires du pays; elle ordonna la mise en liberté des députés serviens, qu'elle avait prétendu garder en otage.

Bien plus, dans sa réponse officielle, remise à Mineraky la veille de l'expiration du delai fixé, el e protesta de son desir de conserver toujours des rapports de bonne intelligence avec la cour de Russie, « qui est son intime amie et voisine; » elle se plut à reconnaître, avec l'expression la plus cordiale, les sentiments de droiture, de loyauté et de bienveillance de l'empereur Nicolas, et dans le but d'aviser aux moyens de cimenter une amitte succère entre les deux empires, che accepta la reprise des negociations entamées jadis à Constantinople par le comte de Strogonoff, à condi-



tion, toutefois, que les plénipotentiaires adoptaisent dans les conférences les principes établis précédemment, « sans élever de prétentions bors des traités, sans introduire de nouvelles clauses, ni vouloir changer, étendre ou modifier les st pulations existantes, et en se tenant, au contraire, en tout, à la lettre claire desdits traités, en se conformant a leur seus précis. »

Le Divan ne voi lait pas que la Russie, a propos des procupautés danubiennes ou des provinces du Caucase, put en venir à s'immister dans les affaires de la Turquie relativement à la Grèce. On décida immediatement que les conférences se tiendraient sur les frontières de Bessarabie, dans la ville d'Akerman. Les plénipotentia res nominés par la Porte étaient Meheme-Hadi-Effendi, contrôleur d'Anatolie, et Ibrahim Afet Effendi, moltab de Scotari.

L'empereur de Russie, satisfait des premiers resultats que son chargé d'affaires, Minciaky, avait obtenus, loi adressa un rescrit très flatteur, en lui envoyant les insignes de chevalier grand-croix de l'ordre de Sain e-Anne II s'empressa de nommer, à son tour, ses plénipotentiaires, et il adjoignit, à son aide de camp, comte Michel de Worontzoff, gouvernour de la Poute Russie, le conseiller privé de R beaupierre, d'origine française, lequel n'avait pas encore été appelé a essayer en politique les qualites de son esprit pénétrant et né ié.

Le comte de Worontzoff s'était fait estimer comme administrateur plutôt que comme diplomate, et tout le monde était d'accord pour applaudir aux améliorations de toute espece dont il avait pris l'initiative dans son gouvernement de la Petite-Russie; la Crimée lui devait une prosperité qui s'accroissait tous les jours au double point de vue agricole et commercial; les relations du commerce ture avec le port

Google

d'Odessa avaient rendu le nom de Worontzoff presque populaire en Turquie.

On ne pouvait douter, en connaissant l'hométeté du caractère de ce brave général qui allait représenter la Russie, des intentions droites et loyales de Nicolas, qui, loin de chercher un prétexte pour rompre avec la Turquie, voulait bien encore fermer les yeux sur les sourdes menées des agents et des emissaires de cette pussance a la conr de Perse et dans les possessions russes de la mer Noire. L'empereur avait dit à ses plénipotentiaires, à leur départ pour Akerman :

— Les traités existants me suffisent, pourvu qu'ils soient bien compris et fidelement exécutes; je ne tiens guere a faire un pas en avant, mais je suis résolu à n'en jamais faire un en arrière.

C'était, en vertu de ce principe, que l'empereur Nicolas avait insisté auprès de la cour de Suède, pour arriver à la déamitation précise et définitive des frontieres entre la Russie et la Norwége, dans les districts lapons ou cette absence de délimitation amenait des collisions fréquentes entre les habitants des communes limitrophes des deux pays. La question avait é é étudiée sur les lieux mêmes par des commissaires qui avaient recueilli tous les documents relatifs à cette affaire. Le roi de Suede et de Norwége. se montra empressé de satisfaire au désir de son puissant voisin, et le baron de Palmstjerna, qu'il avait envoyé en qualité de ministre plénipotentaire à Saint-Pétersbourg, renonça, en son tom, pour un et ses successeurs, à toute prétention qui pourrait être élevée sur des territoires ayant appartenu à la couronne de Norwège et possedés depuis par la Russie.

Le traité, qui fixa : la demarcation de la frontière en

Laponie et qui sauvegardant les intérêts et la nationalité des possesseurs du soi et des habitants de ces localités, avait été conclu le 14 mai, avec un désir réciproque de faire régner, dans tous les rapports des sujets de l'un et l'autre État, « cette tonne intelligence, si conforme aux relations d'amitie et de bon voismage qui unissent les deux pays, »

L'empereur, cependant, attendait avec impatience le jugement du prorès des accuses du 26 décembre : il avait hôte de passer l'éponge sur ce triste épisode révolutionnaire qui faisait tache dans son regne

Par un rescrit adressé au general Tatistebell, ministre de la guerre, il loua publiquement l'activité et le zèle infatigables que ce vieux genéral avait deployés dans l'exerci-c des fonctions de président de la Commission d'enquête ; il lui en témoigna une entière reconnaissance, et d'he peix de remercier aussi tous les membres de la Commission, qui, en justifant son chorx et sa confiance, avaient acums des titres impérissables à sa gratitude et à celle de la patrie; il récompensa immédiaten ent plusieurs des membres de cette Commission, entre autres le prince Galitsyne, le genéral Ouschakoff et le consciller Bloudoff, en leur envoyant des décorations en diamants, avec des rescrits très honorables. Il p'oublia pas son aule de camp, le colonel Adlerberg, qui avait été charge souvent de porter ses communications verbales a la Commission, il lei confera la decoration de Saint Wladimir.

Beaucoup d'autres personnes furent récompensees, a cause des serv ces qu'elles avaient rendus à l'Etat dans les travaux de la Comm ssion d'enquête et antérieurement. Ainsi, celui qui avait lonné le premier avis de la conspiration à l'empereur Alexandre, Sherwood, officier au regi-

ment des lanciers du Boug, qui avait eu déja en récompense, du vivant d'Alexardre, une somme d'argent considerable, fut jugé digne d'obtenir la noblesse beréditaire avec le surnom de Verna (le f.dele), et il reçut encore d'autres faveurs, assez éclatantes pour le désigner au ressentiment et à la vengeance des sociétes secrètes.

L'anniversaire de la naissance de l'imperatrice fit diversion aux idées tristes qui envalussaient tous les esprits, a l'approche du grand verdict de la Cour de justice. Cet aninversaire fut célébré par des réjoussances publiques, où le peuple apporta sa gaieté naturelle et son enthousiasme pour la famille impériale.

L'empereur, à l'occasion de cette fête qui lui fut toujours chere, avait amoncé, par un ordre du jour à l'armée,
que le régiment des chevaliers-gardes aurait pour chef
l'impératrice, et dans les grandes manœuvres du corps de
la garde, qui ourent lieu durant plusieurs jours aux envi rons de Tzarskoé-Sélo, les nombreux spectateurs, que ces
brillants exercices mintaires avaient attires de vingt lieues
à la ronde, admirèrent la bonne grâce et la belle tenue du
nouveau chef des chevaliers-gardes, lorsque la charmante
tuipératrice, portan, l'uniforme de son régiment, et montée
sur un cheval blanc qu'elle maniait avec une rure dextérité,
se montrait partout a côté de l'empereur et passait devant
les rangs qui l'acclamaient avec enthousiasme.

Il récompensa aussi, de la mamere la plus flatteuse, l'a de de camp général baron de Diebitch, chef de son état-major, qui, après la mort d'Alexandre l'', avait pris, de son propre monvement, les mesures les plus énergiques et les plus pru lentes, pour faire arrêter les chefs lu complet dans l'armée du Midi. Voici le rescrit autographe qu'il dangua lui adresser :

- " l'épronve une satisfaction très particulière à vous témoigner ma reconnaissance des soins infa igables que vous avez apportés à prévenir les complots des conspirateurs, qui se préparaient à lever l'étendard de la révolte dans la seconde armée, et de vos sages dispositions pour parvenir à ce but.
- « De tous les services que vous avez rendus à la patrie, la postérité consulérera toujours comme le plus éminent l'énergie et la fermeté des mesures que vous avez prises, au moment où, accablé du malheur qui nous avait frappés tous, vous agissiez de votre propre a iterité Recevez ici, par ma voix, l'expression de la profonde gratitude de la patrie entière.

« Je suis toujours votre affectiorné,

Nicolas.

ы Не d'Yélaguine, le 14/26 yaille t 1826. ж

## LVIII

La Haute Cour de justice, apres la révision de l'enquête, après une nouvelle enquête, en quelque sorte, non moins lumineuse que la première, s'était d'abord préoccipée de la peine, qui, en vertu des lois existantes, devait être appliquée aux coupables. Elle posa donc les deux questions su vantes, qu'elle discuta dans une de ses réunions générales : 1º A quel gence de crimes faut-il rapporter ceux qui se trouvaient dévoilés par les actes de la Commission d'enquête <sup>3</sup> 2º Quelles sont les peines portées par les lois contre de tels crimes? La Cour reconnut et déclara, à l'unanimaté, que les crimes de tous les accusés appartenaient à la classe des crimes d'État, que la législation russe désigne sons le titre des deux premiers chefs, et que ces crimes, spécifiés dans les actes de la Commission d'enquête et confirmés a deux reprises par les aveux des prévenus eux-mêmes, uniportaient tous, saus exception, la peine de mort.

Cet arrêt unique et uniforme cut terminé le procès, si la clémence du souverain n'avait pas été là pour adoueir la rigueur de la loi.

La Cour elle-même prachait pour la clémence, quoiqu'elle se f'it acquatée, avec l'impartialité la plus invariable,

47

п

de la pénible mission qu'elle avait reçue. Les membres du Saint Synode, en effet, eu égard à leur caractère religieux, ne pouvaient être qu'opposés à toute pénalite entrainant l'effusion du sang. Plusieurs des membres du Conseil de l'empire n'étaient pas moins portés à l'indulgence, en voyant assis sur les bancs des accusés, soit un parent, soit un alhé, soit un ama; en songeant peut-être tout has que leurs propres fils avaient failli subir le même sort. Enfin, la plupart des sénateurs, plus ou moins accessibles aux influences des relations sociales et circon venus par des familles puissantes, n'avaient garde de se montrer impitoyables, même en reconnaissant que, selon les termes de la loi, tous les accuses avaient mérité la mort.

C'était une tâche lourde à remplir, que de condamner au dernier supplice deux cents prévenus, qui tenaient aux plus grandes familles de l'empire, aux fonctionnaires les plus élevés, à la noblesse de rang comme à la noblesse héréditaire, et qui avaient fait partie de l'armée ou de l'administration civile

L'empereur ne voulut pas se charger de mesurer les effets de sa clémence aux droits que chacun des condamnés pouvait avoir à se trouver compris dans la commutation des peines; car il n'y avoit pes lieu de prononcer une amnistie générale et définitive. L'empereur y avait renoucé à regret. D'après les représentations de ses conseillers, et pour tempérer la rigueur des anciennes lois, en établissant une gradation de peines par catégories, il avait fait dresser une série de règles additionnelles, basées sur l'ordre général de la procédure juridique.

Il ordonna, en conséquence, que la Haute Cour eût à rechercher quelles circonstances particulières et individuelles étaient de nature, soit à aggraver, soit à atténuer,

la participation de chacun des accusés au complot du 26 décembre. La Cour aurait ensuite à former des catégories, correspondant aux principaux faits de l'accusation; à prononcer la peine que chaque catégorie entraînerait avec elle, et à répartir enfin les coupables dans ces différentes catégories, selon le degré de la culpabilité de chacun d'eux En outre, l'empéreur avait decide, dans sa justice, qu'un certain nombre des accusés, qu'il désigna lu-même, seraient immédiatement distraits de l'accusation, par des rai sons d'État, qu'il pouvait seul apprécier. Par suite de ces éliminations secrètes, le nombre des accusés, que pouvait attendre le jugement de la Cour suprême, resta fixe a cent vingt.

Ce fut encore a une Commission speciale que la Cour suprème remit le soin d'examiner de nouveau les dossiers des accusés et d'appréc er la culpabilité de chacur, au point de vue des catégories qui seraient formées en raison des genres de crimes à punir. Ces genres de crimes correspondaient aux trois moyens que les auteurs du complot s'étarent proposé d'employer pour attendre leur but : 1º Le régicule; 2º la révolte genérale, 3º l'insurrection mutaire. Quant aux caractères de culpabilité, quoiqu'ils offrissent bien des degrés et bien des nuances, ils pouvaient être ranges dans in des trois genres de crimes, que la Cour avait définis minutieusement en vingt-sept paragraphes, dont il suffit de connaître les trois principaux, qui se rapportaient aux trois catégories criminolles et pénales :

I' Complet de régicide, avec offre spon anée de l'accomphr, on designation d'autres individus pour en être les instruments, ou acceptation personne le d'une designation semblable, on bien indication des moyens pour la faire agréer à d'autres complices, etc. 2º Établissement et direction des Socié és secretes ayant pour but la révolte générale : réunion des moyens de la provoquer ou de fixer le terme où elle éclaterait ; redaction de plans, de règlements, de projets de Constitution, de proclamations, de formules de serment ; tentatives d'instigation ou de séduction, faites sur la soldat, etc.

3' Participation active a l'insurrection militaire, accompagnée d'effusion de sang et d'une commissance complete du but secret du complot; acceptation du titre de chef de l'insurrection, quand bien même elle n'aurait été accompagnée, ni d'effusion de sang, n. de participation active, etc.

Mais, quand al faltut distribuer les coupables dans ces trois catégories, qui se rattachaient à trois genres de crimes et qui semblaient emporter seulement trois sortes de pénatité, la Cour s'aperçut que, pour répondre au vœu de l'empereur, elle éta t forcée de créer une classification plus compliquée, qui permettrait de mieux opérer le classement des condamnés, suivant la culpabili é respective de chacua, et d'arriver ainsi a une répartition plus équitable des peines, en tenant compte des circonstances aggravantes ou atténuantes, qu'on pourrait faire valoir à l'égard des uns et des autres.

On forma donc onze catégories nouvelles, representant l'échelle de la pénalité : la première catégorie impliquait la peine de mort par décapitation, la seconde, la mort politique et les travaux forcés à perpetuité, la troisieme, la dégradation, la privation de la noblesse, et les travaux forcés à perpétuité; la quatrieme, ainsi que les cinquième, sixieme et septième, les travaux forcés à temps, suivis de l'exil perpetuel en Sibène; la huitième, l'exil perpetuel en Sibène; la neuvième, la déportation en Sibène, la dixième, l'inscription comme simple soldat sur les rôles de l'armice,

avec faculté d'avancement; enfin, la onzième, semblable à la précédente, n'entrainait pourtant pas la privation de la noblesse, qui était comprise dans la pénalité des diverses cutégories. En outre, ceux des coupables qui, par la nature exceptionnelle et l'énormité de leurs attentats, ne pouvaient être rangés dans aucune de ces onze catégories, devraient être condamnés a la peine de mort par l'écartellement.

À la répartition des petnes surcéda la répartition des coupables, et sur les cent vingt et un prévenus qui restaient en cause, la Cour en mut cinq hers de toutes catégories, et distribua les autres dans les ouze catégories, savoir : trente et un dans la première; dix-sept dans la seconde; deux dans la troisième; tronte-huit dans les cinq catégories suivantes; quinze dans la huitième; trois dans la neuvième, un dans la dixième, et huit dans la onzième et dernière. L'in seul, laissé en dehors de toute catégorie, on ne sait pourquoi, échappa ainsi à toute pénalité.

Toutes es décisions de la Haute Cour avaient été prises, soit à la pluralité des voix, soit à la majorité relative des opinions.

La liste nominative des cent vingt et un condamnés, qui, a l'exception des cinq mis en dehors, étaient compris dans les onze catégories, suivant la perae portée contre eux et avec l'indication des caractères principaux de leurs crimes, fut annexée au Rapport, dans lequel la Cour rendait compte de ses opérations à l'empereur. « Si une gradation de peine par catégories, disait-elle dans ce Rapport, engageait Votre Majesté impensie a faire grâce de la vie a quelques uns d'entre eux, cette grâce ne pourrait être l'effet de la loi; clie ne pourrait être l'effet du jugement porté par la Cour, mais uniquement. Sure, celui de Votre clémence, mais une simple exception, hornée à ce seul cas et qui ne sera t



admise qu'en vertu des dispositions expresses de Votre Majesté. Sans doute, la loi ne saurait tracer de limites à cette clemence qui forme le plus bel apanage de l'autorité suprème. La Coar ose néanmoins représenter ici, que, parmites forfaits qu'elle a signalés, il en est d'une nature si atroce et qui touchent de si pres a la sûreté de l'État, que l'espoir même de la clémence du souverain leur semble interdit.

Au moment ou fut prononcé le jugement definitif des condamnés, le président de la Cour ayant invité les juges a veux signer la sentence, les membres du Saint Synode s'y refusérent et déposerent la déclaration suivante entre les mains au président · · Après avoir oui, dans la Haute Cour, la lecture des actes du procès relatif aux cruninels l'État, Pestel, Ryléteff et consorts, qui ont tramé le régicide et l'introduction en Russie du régime républicain; après avoir va feurs forfaits constatés avec la dernière évidence et constatés par leurs proprès aveux, nous récornaissons que ces crunnels d'État méritent les dernières supplices. En conséquence, nous ne nous opposons pas à la sentence qui sera portée contre eux, mais, vu notre état sacerdotal, nous ne pouvons munir de notre signature ladite sentence. »

Cette déclaration solennelle fat insérée dans le Rapport, qui se terminait par cette noble et touchante allocution a l'empereur, dans laquelle on reconnaît la plume éloquente de Blowloff, secrétaire de la Commission :

« Sire, dès le jour où de terstes événements dévoilerent cette trame crimmelle, des le jour où voire seule présence étouffa la révolte au moment même ou elle éclatait, tous les ficèles sujets de Voire Majesté, dans un transport unanime de gratitude, recommirent que les grandes destinées de la Russie, confires par la Providence à votre main ferme

Google

LN F A MAA

et tutélaire, resteraient inébranlables. Depuis, lorsque voyant dans cette cause la cause de tous les Russes qu'anime l'amour de la patrie, yous dargnâtes, Sire, a l'exemple de vos glorieux ancètres, en deférer le jugement aux premiers corps de l'État, augmentés de plusieurs éminents fonctionnaires mulitaires et civils, Votre Majesté offrit a ses peuples une nouvelle confirmation de cette consolante vérité, que, si le ténebreux esprit des révolutions parvenait a s'introduire en Russie, alors mêmo, resserré dans des hornes étroites, ne trouvant pour auxiliaires que ces penchants effrence au crime, ces passions aveugles et fougueuses qui sont heureusement si rares, il ne pourrait se frayer les voies jusque dans le sein de notre patrie, inaccessible a son influence, et que chez nous l'amour du souverain et le dévouement au trone s'identifient à nos lois fondamentales, a nos mœurs, et au caractere même de notre nalion, »

La démence impériale ne tarda pas à modifier le jugement de la Honte Cour, sans en charger les bases, par un ukase rendu à Tzarskoë-Sélo et daté du 10 (22) juillet. Après avoir, disait l'empereur, attentivement pesé le Rapport qui nous a été soumis par la Haute Cour de justice, Nous avons reconnu que la sentence, portée par elle, est conforme à la nature de la causo dont elle était appelée à ron saltre et au texte des lois existantes. Néaumoins, ayant a rœur de concilier le texte des lois et les devoirs d'une rigoureuse justice avec les sentiments de cleir ence qui Nous animent, Nous avons résolu de commuer les châtanents et peixes prononcés contre les coupables.

Aux criminels d'État placés dans la première catégorie et condamnés à être décapités, l'empereur fit grâce de la vie, en ordonnant qu'ils fussent cavoyés aux travaux forces

Google

LMIVE 1. The

à perpétuité, apres avoir été dégradés et privés de la noblesse. Six de ces condamnés obtinient même, excest onnellement, une plus forte commutation de peine, par des motifs énumérés en ces termes dans l'ukase qui les envoyait pour vingt ans aux travaux forces : « Le heutenant-volonel en retraite Mathieu Monrawielf-Apostol, en consulération de son profond repentir; l'assesseur de collège Kukhelbecker, par égard pour l'intercession du granddue Michel; le capitaine en second Alexandre Bestouje I, en considération de ce qu'il s'est présenté spontanément à Nous pour confesser son crime; le capitaine Nikita Mouravielf, en considération de la franchise de ses aveux, le général-major prince Serge Wolkonsky, en considération de son sincère repentir; le capitaine en retraite Yakouchkine, également en considération de son repentir »

Parmi les condamnés de la première categorie se trouvaient les principaux ac eurs de la sanglante journée du 26 décembre, le prince Troubetzkoï, le prince Obolensky, le prince Chtchepine-Rustowsky, le bentenant de va sseau Arbousoff, le farouche capitaine lakoubovitch, etc

Pour la plupart des condamnés compris dans les dix autres catégories, l'empereur ne changea men à la nature de la pénalité mais il réduisit, d'un tiers ou d'un quart, le temps des travaux forcés qu'ils deva ent subir, en leur laissant à tous la perspective d'un evil perpétuel en Sibérie. Pour quelques-uns seulement, qui avaient en une assez bonne part dans l'indulgence des premiers juges, la peine subsista telle que la Hante Cour l'avait prononcée; pour quelques autres, l'empereur se souvint de l'impression favorable qu'ils lui avaient laissee dans leurs interrogatoires, et il fit fléch r en leur faveur la sévente de la loi; ainsi, le colonel Alexandre Mourawieff, condainn : à six ans de tra-

Congle

vaux forcés, fut presque gracié, en considération de la succérité de son repentir, car sa peine se trouva réduité a une déportation temporaire en Sibérie, sans dégradation et sans privation de la noblesse. Quelques autres aussi se ressenturent d'une juste critation de l'empereur, qui aggrava leur condamnation autant que le les permettant la pénalité de la catégorie où la Cour suprême les avait placés par erreur ou par excès de bienveillance.

Quant aux einq conpables que la Cour avait placés en dehors de toute catégorie, l'empereur abandonna leur sort à la décision des juges et s'abstint de toute intervention dans l'arrêt définitif qui serait exécuté

La Cour suprême se réunit au complet, pour la dernière fois, le 23 juillet : usant du pouvoir discrétionnaire dont elle était investie, et prepant pour guide la clémence dont l'empereur avait donné un éclatant témoignage par la commutation des peines portées contre les autres criminels, elle arrêta que les cinq grands coupables, qui avaient été condamnés à être écartelés, Paul Pestel, Conrad Ryléieff, Serge Mourawieff-Apostol, Michel Bestoujeff-Ramine et Pierre Kakhowsky, seraient pendus, en punition de leurs horribles attentats. Ensurte, la Haute Cour, étant chargée d'annoncer aux condamnés l'arrêt qui les concernait, ainsi que les commutations de peines que l'empereur leur avait accordées, se rendit processionnellement à l'hôtel du commandant de la forteresse. Les condamnés, extraits de leurs en chots et amenés par categories en présence de leurs juges, entendirent la lecture de leur sentence, avec calme et résiguation. Ceux qui devaient mourir ne furent pas les moins impassibles. Aucun incident ne vint troubler la majestucuse solennité de cette scene lugubre.

Amsi se termina de grand procès, ou, malgire le secret

des procédures et des débats, on ne saurait méconnaître la sage leuteur des formes et des précautions judiciaires, la scrupuleuse exactitude des recherches, l'évidence des preuves acquises par l'instruction, et la lumineuse clarié des jugements. Telles sont les expressions dont s'est servi un historien éclairé et impartial, pour caractériser ce mémorable épisode de l'histoire de la justice crimine, le en Russie.

Il est à remarquer que, sur les cent vingt et un accuses qui furent compris dans le jugement, tous, à l'exception de cinq ou six, appartenaient à l'ordre de la noblesse ou fassient partie de l'état-major de l'armée. On comptait, parmi eux : deux cornettes, douze enseignes, dix-neuf sous-heutenants, vingt-un lieutenants, vingt capitaines, trois majors, dix lieutenants-colonels, treize colonels et deux généraux-majors. En fait de fonctionnaires civils, il y ava t, outre un individu non qualifié, deux assesseurs et un secrétaire de collége, un chirurgien, un scribe, et deux conseillers d'État; en fait de personnages titrés : trois barons, deux comtes et sept princes!

La Haute Cour, il faut le dire, avant tenu compte aux accusés, de leurs bons antérédents, de leur jeunesse, de leurs aveux et de leur repentir; mais elle n'eut pas le mondre égard à la naissance, au grade, au rang, au titre, à la fortune des coupables.

Depuis plus de soixante dix ans, Samt Pétersbourg n'a vait pas vu d'exécution capitale; depuis le regne de l'ampératrice Élisabeth. l'échafaud n'avait été dressé que bien rarement en Russie. On supposait donc généralement que les cinq condamnés à mort ne subtraient pas leur arrêt. Les autorités, en effet, avaient laissé planer la plus grande incertitude sur le jour, l'heure et le heu de l'exécution. Aussi, tout le monde ignorait que les condamnés avaient eté aver-

tes de se préparer à mourir, et qu'ils avaient reçu dans leur prison les consolations suprêmes de la religion.

Ces malheureux ne firent pas d'aveux nouveaux; mais ils reconnurent tous, que, d'après les lots existantes, la coudamnation qui les avant frappés était juste

— L'ardeur de mon zèle pontique, l'amour de mon pays, n'ont trompé sans doute, dit Ryléieff; mois le patrionsme ayant été l'unique mobile de mes actions, j'attends la mort sans crainte. C'est peut-être une expiation que je dois à la Société, pour laquelle je me suis dévoué sans son aveu.

On lui demanda ce qu'il entendait par ce mot · la Société, qui pouvait se rapporter aux associations secrétes dont il avait fait partie. Il hésita un instant, et répondit avec calme « Mes intentions ont toujours été libérales et patrotiques; je ne voulais que le bien de la Russie. »

Pestel conserva jusqu'au dernier moment la même force d'âme : « le suis certain, disart il, que, tôt ou tard, la Russie trouvera dans mon Code russe le remêde à tous ses maux. Ma faute a été de vouloir faire la moisson, avant les semailles. »

Les condamnés avaient obtenu la permission d'écrire a leur famille. Ryléïest profita soul de cette liberté, pour adresser à sa jeune semme la lettre la plus touchante : « Quand je ne serai plus, lui disait-il dans cette longue lettre, vous partirez, je le désire, pour Novogorod, votre pays, mais auparavant vous recevrez le prêtre qui doit m'assister a l'article de la mort. Il vous sera part de mes dernières volontés et vous redira mes dornières paroles. Adieu, ma pauvre amie, pardonnez-moi si, à votre amour, j'ai eru devoir préférer celui de la Russie! »

Les autres accusés, à qui l'on offrit les moyens d'écrire des lettres d'acheux ou leurs dermères volontés, refusèrent

d'user d'une faveur qui leur parut suspecte, et qui, selon eux, ne pouvait servir qu'à compromettre leurs parents et leurs amis.

Dans la nuit du 25 juillet, les troupes désignées pour assister à l'exécution quittérent leurs quartiers vers deux heures du matin et traversèrent silencieusement les rues désertes, pour se rendre sur le glacis de la forteresse, vis-avis du rempart, ou s'élevaient cinq potences de même hauteur, qu'on achevait de construire à la hâte, en face de la petite église de la Sainte-Trinité

Les premières lueurs de l'aurore commençaient à rougir l'horizon; un léger brouiltard, qui flottait dans le crépuscule de cette nuit boreale, n'empéchait pas de distinguer, même à distance, tous les objets revêtus d'une teinte uniforme La capitale était encore plongée dans le sommeil; à peine si quolques rares apectateurs venaient un à un se ranger dernère les troupes, qui formaient un vaste cercle, au milieu duquel on avait allumé un grand feu.

Un roulement de tambours se fit entendre : tous les condamnés à qui l'empereur avait fait grâce de la vie sortirent lentement de la forteresse et furent conduits par groupes devant une députation des régiments où chacun d'eux avait servi. Un second roulement de tambours précéda la lecture de leur jugement, qu'ils éconterent à genoux. Cette lecture terminée, on leur arracha leurs décorations, leurs épaulettes et leurs uniformes; pars, on brisa leurs épées au-dessus de leurs têtes en signe de dégradation : ils furent revêtus d'une capote grise, et ils défilèrent devant le gibet, pendant que la flamme dévorant leurs habits et leurs insignes militaires

À peine étaient-ils rentres dans la forteresse, que les cinq condamnés à mort furent amenés sur le rempart : ils étaient



couverts de capotes grises, avec un capachon qui enveloppait leur tête.

Ils monterent d'un pas ferme sur la plate-forme qui réguait sous les potences, et se livrérent à l'exécuteur, qui leur passa le nœud fatal autour du con. Aussiôt le plancher de l'échafaud s'enfonça, et us restèrent suspendus; mais la corde, mai affermie, glissa sur le capuchon de trois d'entre eux, qui furent précipités dans le trou, béant sous leurs pieds.

Un en d'horreur retentit parmi les assistants. Pestel et Kakowsky étaient souls attachés au gibet; les autres avaient disparu : ils s'étaient plus ou moins meurtres et blessés dans leur affreuse chute, mais ils vivaient encore.

Ce terrible incident ne fut qu'une prolongation de leur supplice et de leur agome. Quelques voix courageuses s'éleverent dans la foule pour qu'il fût surms à l'exécution, car on ne doutait pas, disait-on, que l'empereur ne commust la peine de ceux que la Providence avait sauvés!

Ah! si l'on avait su qu'en ce moment même, l'empereur, renfermé dans la chapelle du palais de Tzarskoe-Sélo, priait avec l'imperatrice pour les malheureux que la clémence impériale n'avait pu soustraire aux vengeances de la loi!

Porsonne n'eût ose, personne n'osa donner un ordre pour ajourner au moins l'exécution. Le plancher de la plate-forme fut rétabli, les cordes furent consolidées, et, après un quart d'heure d'attente, on vit reparaître sur la plate-forme les trois patients, qu'on était obligé de soutenir et de porter pour les conduire à l'échafaud. Leur énergie et leur sang-froid ne les avaient pas toutefois ahandonnés

— Il sera donc dit, s'écris Ryléfeff, que neu ne me réussira, pas même la mort!

Serge Mouravvieff-Apostol bui répondit amèrement .

Google

— Nous sommes, en vérité, dans un maudit pays où l'on ne sait ni conspirer, ni juger, m pendre!

Bestoujeff-Rumine, qui avant les deux jambes cassées, protesta encore une fois que le mode d'exécution était illégal:

— Je suis militaire, murmurait-il pendant les tristes apprêts de son supplice, je devrais donc être fusillé et non pendu!

Au bout de queiques secondes, le roulement des tambours annonça que la justice humaine était satisfaite. Les troupes retournèrent à leurs casernes, et les artres témoins de cette triste scène s'écoulerent en silence, pendant qu'on enlevant le hideux appareil du supplice. It n'en restait aucune trace, à six heures du matin.

## LIX

On apprit avec stupeur, dans la ville, ce qui s'était passé cette nuit-là, mais la part faite à l'émotion inséparable de pareilles circonstances, émotion qui s'accrut au récit du douloureux épisode que l'exécution avait offert, tout le monde respira plus à l'aise, en se disant que c'était le dénoûment du redoutable proces du 26 décembre et que la justice criminelle ne demanderait pas d'autres victimes.

Le tableau des condamnations fut publié dans la journée, et ce manifeste un périal, qu'on affichant en même temps dans les rues de Saint-Pétershourg, acheva de rassurer la population paisible et fidèle:

- « Par la grâce de Dieu, Nous, Nicolas I", empereur et autocrate de toutes les Russies, etc., etc., etc.
- La Haute Cour, instituée, par notre manifeste du 4<sup>rr</sup> de juin, pour le jugement des criminels d'État, a rempli la tâche que Nous lui avions commise. Ses arrêts, fondés sur le texte des lois existantes, mais adoucis par Nous autant que Nous le permettaient le devoir de la justice et la sârete de l'empire, ont été publiés et mis à exécution.
- « Amsi s'est terminé ce proces, où Nous n'avons cessé de voir la cause de la Russie tout entière; les criminels





ont reçu le châtiment qu'ils avaient mérité; la patrie a eté purgée de la contagion qui couvait dans son sein depuis trop longtemps.

« En portant un dernier regard sur ces événements déplorables. Neus from ons qu'une obligation encore nous est imposée. Dans les lieux où, sept mois auparavant, l'explosion d'une soudaine révolte Nous a tout d'un couprévélé l'affreux secret d'un mal qui comptait dé,à div années, il faut qu'un dernier acte de commémoration, un sacrifice expiatoire, consacre le souvenir du sang russe versé dans ces mêmes lieux pour la religion, le souverant, la patrie ; il faut que de solennelles actions de grâces s'y élèvent vers le Seigneur. Nous avons reconnu su main toute-puissante, lorsqu'elle léchirait le voile qui couvrait cet horrible mystère; Nous l'avons reconnue, lorsqu'en permettant au crime de s'armer, elle assura t sa perie Telle qu'un orage d'un moment, la révolte sembla p'avoir éclaté que pour anéantir la conspiration dont elle avait etc. le premier acte

les mœurs du peuple russe, cette conspiration. Trancé par une poignée de scelérats, elle n'ent pour auxiliaires que le petit nombre d'hommes qu'unissait à eux un contact de tous les instants, que des cœurs pervertis, que des passions fougueuses, et malgré d'x années de malveillants efforts, d'efforts sans resse renouvelés, elle ne réussit point à s'étendre. Le cœur de la Russie y fut et y sera toujours inaccessible. Le nom russe ne saurait être flétri par une trabison envers le trône et l'État. Loin de là, dans ces mêmes conjonctures, Nous avons recueilli les touchants temoignages d'un devouement sans bornes. Nous avons vu les pères s'armer d'une offevible rigue et envers leurs cu-



fants crun nels; Nous avons vu les plus proches parents renier et livrer à la justice les malheureux sur lesquels planaient des soupçons de complicite; Nous avont vu, enfin, toutes les classes de nos sujets, animées d'une seule et même pensée, d'un seul et même vœu, ne demander que le jugement et le châtiment des coupables.

« Mais, quoique renferme dans une sphère étroite, le travail des conspirateurs n'en avait pas été moins actif. La place était profonde, elle était dangereuse, par cela même qu'elle était cachée. Quana on songeait que le principal dessein des conjurés, que leur premier but, n'avait cessé d'être un attentat aux jours d'Alexandre le Béni, on se sentait penêtre tout à la fois d'indignation et de douleur. D'autres idées jetaient le même trouble dans les esprits; d'autres soins inspiraient une juste sollicitude : il fallait, au milieu d'investigations devenues indispensables, respecter l'innocence, la défendre des soupçons gratuits, lui en épargner l'a nertume. Mais cette même Providence, a qui il avait pla, des notre avénement au trône, de Nousenvironner de souris et de peines, en Nous imposant une tàche où s'uaissaient pour Nous tant de difficultés à tant de regrets. Nous donna aussi le conrage et la force de la remplir Apres cinq mois de travaux, la Commission d'enquête réassit, par l'effet de son zele, de son exacutude, de son impartialité, par l'emploi des moyens de persuasion, à emouvoir le cœur des criminels les plus endurcis, à y réve ller le remords, et à les amener à de libres et sinceres aveux. La Haute Cour de justice, embrassant ce grand procesdans toute l'étendue de son importance pelitique, dans tous ses caractères, dans toutes ses gradations, vient de le conduire au terme indiqué par les lois.

 C'est acasi qu'a disparu, grâce à l'unanime accord de u



tens les bons et fidèles Russes, et dans un court espace de temps, un fléan, qui, avec d'autres mœurs, aurait opposé une longue résistance. Les tristes événements qui ont troublé la poix ntérieure de la Russie sont passés, et, Nous amons à l'espérer de la miséricorde divine, ils sont passés sans retour. Dans les voies impénétrables du Tout-Puissant, qui du sem des malheurs fuit sortir les prospérités, ces événements peuvent même encore tourner au bien général.

- Puissent maintenant les pères porter toute leur attention sur l'éducation morale de leurs enfants! Ce n'est, certes, point aux progres de la civilisation, mais à la vainté qui ne produit que le désœuvrement et le vide de l'esprit, mais au défaut d'instruction réelle, qu'il faut attribuer cette licence de la pensée, cette fougue des passions, ces demi-connaissances si confuses et si funcstes, ce penchant aux théories extrêmes et aux visions politiques, qui commencent par démoraliser, et finissent par perdre. En vain le Gouvernement fera-t-il de généreux efforts, en vain s'é-puisera-t-il en sacritices, si l'éducation domestique ne seconde son action et ses vues, si elle ne verse dans les cours tous les germes de la morale.
- o Dans cette carrière, comme dans les autres, c'est la Noblesse, ce boulevard du trône et de l'honneur national, qui est appelée à servir de modèle. Tous les soins qu'elle accordera au perfectionnement d'une éducation indigene, consacrée à la Russie et donnée dans son sein, Nous inspirerent autent de satisfaction que de reconnaissance. Devant la Noblesse, s'ouvrent dans notre patrie, toutes les voies de l'honneur et du service public. La justice, les armées, les diverses branches de l'administration intérieure, tout réclame des agents zélés et capables, tout dépend de eur choix.



« Que toutes les classes de citoyens accordent donc la même confiance au Gouvernement! Dans les empires où l'amour du souverain et le dévouement au trône sont pour les peuples un besoin et un sentiment héréditaire, où la vigueur de l'administration s'allie à la nationalité des lois, es efforts de la malveillance seront toujours insensés, toujours stériles. Ils pourront se cacher dans l'ombre; mais, dés que le grand jour les frappers, ils se briseront devant les lois et l'indignation publique. Dans une telle organisation de l'État, chacun peut se fier à la solidite de Lordre, à la garantie des biens et des personnes, et, tranquille sur le présent, porter vers l'avenir un regard plein d'espérance. Ce n'est point par des entreprises témeraires, et toujours destructives, c'est d'en haut, c'est par degrés, que s'operent les vraies améliorations, que se combient les lacunes, que se réforment les abus. Dans cette marche de perfectionnements graduels, tout sage desir du mieux, toute pensée tendant à l'affermissement des lois, à la propagation des véritables lumières, au développement le l'industrie, qui Nous seraient communiqués par les voies légales ouvertes à tous, ne pourront qu'être acqueillis par Nous avec gratitude, car Nous ne formons, Nous ne pouvons former d'autre vœu que celui de voir notre patrie atteindre le plus haut point de prospérité et de gloire, qui lui soit marqué par la divine Providence

« Enfin, dans la ferveur même de ce vœu que partagent tous nos sujets, et dans l'espoir de son accomplissement, Notre sollicitude particulière se reporte encore sur les familles infortunées que le crime a privées de quelques-uns de ses membres. Pendant tout le cours de ce proces, Nous Nous sorumes associés à teur affliction, et Nous Nous hâtons de les assurer que, à nos yeux, les tiens de famille transmet-





tent la giorre des aucêtres à leurs descendants, mais ne peuven, faire rejaillir la honte d'un crime isolé. Quiconque oserait en tirer un motif de reproche, enfreindrait les lois humaines, et plus encore les préceptes de notre sainte relignon.

k N.COLAS.

u Traeskoù-Sólo, le 18/25 juillet 1896 u

Le lendemain, une cérémonie funèbre et religieuse out lieu sur la place du Sénat, qui avait été arrosée du généreux sang de Miloradowitch et de quelques braves serviteur de l'empereur, mais qui n'était pas encore purifiée des honteux souvenus de l'insurrection du 26 décembre.

Dès sept heures du matin, toute la garnison de Saint-Pétersbourg était rangée en bataille, autour d'un autel qui s'élevant sur une haute estrade à l'endroit même où avait été arboré le drapeau de la révolte.

Tout à coup on vit sortir de l'église de l'Amiranté l'empereur, accompagné du vieil archevêque de Saint-Péters-bourg, Stanislas Siestrzencevicz, en habit pontifical, qui marchait courbé sous le poids de ses quatre-vingt-seize ans, tandis que l'impératrice arrivait en voiture, avec le prince royal de Prusse, au milieu des troupes qui avaient mis le genou en terre, pour la recevoir. Le service divir commença, et les prêtres firent processionnellement le tour de la place, en jetant de l'eau bénite.

A la fin de cette imposante cérémonie, 101 coups de canon furent tirés, et cet ordre du jour, adressé aux armées russes par l'empereur, fut lu à haute voix devant chaque régiment qui avait assisté à l'expiation.

« Braves soldats, leur dissit-il, lorsque, dans les mémorables journées du 14/26 décembre 1825 et du 3/15 janvier



Organia UNIVERSITY OF 4 - 4 .1 1827, votre fidélité a forme autour du trône un rempart mexpugnable, lorsqu'elle a sauvé nos temples de la profanation et délivre la patrie des horreurs de la révolte, je vous ai prévenus que vos rangs avaient le maiheur de recèler quelques-uns de ces fauteurs de trouble et d'anarchie. Vous les avez repoussés avec effroi et maignation. La justice a prononcé sur leur sort; la sentence qu'ils avaient méritée a reçu son exécution, et l'armée est purgée de la contagion qui la menaçait, ainsi que la Russie tout entrère.

- « Aujourd'han, avec l'aide du Tout-Puissant, dans le heu même où sept mois auparavant vous avez versé votre sang et sacrifié votre vie pour la défense de votre souverain, sur cette même place où le vaillant capitaine dont la mémoire est impérissable dans l'armée russe, le comte Milorado-witch, a succombé sous vos yeux, de soleanelles actions de grâces ont été offertes au Seigneur, qui par vous a sauvé l'empire, et des prières lui ont été adressées pour le repos de l'âme de ceux qui sont morts pour leur foi, leur empereur et la patrie
- « Braves soldats russes, en portant ces faits à votre connaissance, je vous témoigne ma reconnaissance et celle de tonte la Russie. Conservez à jamais les nobles vertus qui vous ont toujours distingués. Soyez religieux, fidèles, braves et infatigables, et le monde reconnaîtra que Dieu est avec nous!

« NICOLAS.

a Saint-Petershoung, 19/96 millet 1824. \*

Peu de jours après, une partie des condamnés du 28 décembre partit pour la Sibérie, avec l'ascorte qui devait les conduire au lieu de leur destination. Ils étaient placés quatre par quatre sur des té ègues ou chariots à quatre roues, sans autre siège que des bottes de paille; ls portaient déjà le grossier costume des déportés. Quelques-uns versuent des larmes muettes, la plupart se résignaient à leur sort.

A leur première station au delà de Saint-Pétersbourg, ils reçurent les adieux de leurs familles, comme l'empereur l'avait permis. Ils n'allaient pas entreprendre seuls ce long et pénible voyage : phisieurs d'entre eux avaient obtenu le faveur de faire partager leur infortune et leur exil, à leurs épouses, à leurs sœurs, à leurs mères.

Ces unbles femmes, que les conseils et même les prières de l'empereur ne purent dissuader de leur pieux sacrifice, devaient échanger toutes les habitudes de l'opuleuce et du luxe contre la vie dure et misérable des forçats. On les avait prévenues que, si elles se mettaient en route pour rejoindre leurs maris, leurs fils et leurs frères en Sibérie, elles n'auraient plus la liberté de retourner en arrière, on leur avait dit qu'après avoir passé l'ikontak, elles ne pourraient plus même disposer de leurs propres bagages; on avait tout fait, en un mo , pour les effrayer, pour les décourager. El es pe faiblirent pas . l'exemple de l'héroïque princesse Troubetzkoï avait enflammé leur émulation, et Mesdames Alexandre Mourawieff, Nikita Mourawieff, Narvschkine née Konovnitsyne, etc., accomphrent jusqu'au bout un acte de dévouement, qui semblait être au-dessus de leurs forces et qui devait entralaer après lui des années de captivité, de privations et de souffrances.

L'empereur avait fait venir la princesse Troubetzkoï pour la faire renoncer à son projet de départ; il n'y réussit pas. Il fut touché aux larmes de l'obstination inflexible de cet e jeune femme

En bien partez donc' l'in dit il enfin : je me souvieudrai de vois '



Organit UNIVERSITY OF A - - L'impérattice était présente, qui essayait aussi de referir la noble épouse du condamné.

— Yous avez bien raison de suivre votre mari! s'écria-1-elle tout à coup en l'embrassant et en pleurant avec elle : a votre place, je n'eusse pas, non plus, hésité à partir!

Elle lui promit de plaider sa cause en son absence.

— Qu'importe la Sibérie! lui dit la princesse dans son exaltation de piété conjugale : on se trouve bien partout auprès d'un époux que l'on aime et qui vous aime!

On rapporta plus tard à l'imperatrice un mot admirable, que la mère de cette princesse avait adresse à sa fille, qui exprimait avec trop de pétulance et de joie son impatience de partir : « Sophie! si vous n'êtes pas sage, vous n'irez pas en Sibérie! »

L'impératrice det alors à l'empereur .

Sire, voilà qui me réconcilie avec le prince Troubetzkoi, si coupable qu'il puisse être vis-a-vis de Votre Najesté : un homme qui inspire de si beaux sentiments à sa femme ne saurait être un mechant homme.

Loin de faire peser aucune responsabilité sur les familles des condamnés, Nicolas, au contraire, leur témoigna une bienveillance et un intérêt particuliers. Il leur fit porter des secours et des consolations.

Le père de l'estel était dans une situation de fortune tres embarrassee : l'empereur lui envoya une somme de curquante mille roubles et lui abandonna les arrérages d'une terre de la couronne, située dans le gouvernement de l'eskow, que ce vieil officier avait prise à ferme pour douze ans; bien plus, l'empereur ne craignit pas de rapprocher de sa personne, en le nommant son aide de camp, le propre frère de l'ester, colonel dans le régiment des chevaliers-gardes



Orga I UNIVERSITY 2 / 3 - La veuve de Ry éteff était devenue folle en apprenant la traste fin de son mari; elle croyait qu'il avait été passé par les armes, et elle ne retrouvait sa raison par intervalles, que pour gémit sur la perte qu'elle avait faite. L'empereur s'informa de ses nouve les et lui fit offrir une pension; elle la refusa, en disont qu'elle ne demandait qu'une grâce celle d'être fusillée comme son époux, dont elle était complice, répetant-elle, et dont elle avait juré d'achever l'œuvre politique. L'empereur ordonna que cette pauvre ferame ne fût pas inquiétée matgré ses paroles outrageantes, et qu'on prit soin d'elle et de ses enfants aux frais du Trésor.

Le procès des accusés du 26 décembre n'était pas encore complétement terminé, puisque celui des accusés polonais commençait semement à s'instruire à Varsovie. Ce fait, il est vrai, un procès tout à fait nouveau, qui n'aboutit à un jugement definitif qu'après une année et denne de recherches et de poursuites. Mais il restait, en outre, à prononcer beaucoup de jugements partiels, que l'empereur s'était réservé de transformer en lettres de grâce.

Tous les accusés, dont les causes avaient été distraites à la termère heure, du proces général auquel elles semblaient appartenir, furont juges souverainement par une commission militaire, et des ordres du jour qui les concernaient, publiés au nom de l'empereur, dans les derniers jours de juillet et les premiers d'août, ne porterent pas même à la connaissance lu public les décisions qui furent prises à leur égard. Emprisonnement dans une forteresse durant quel ques mois, translation du corps de la garde dans un des régiments de l'armée, envoi dans une garnison lointaire, sans perte de la nobiesse ni d'aucuns droits acquis, telles furent les peuces correctionnelles infligées aux coupables

Google

qui avaient merité l'indulgence de l'enterreur, sinon lei r pardon absolu

Ces ordres du jour, insérés dans la Grante du Sénat, au mois d'août, décidérent du sort de cent trente-huit prevents, savoir ; cinq colonels, trois lientenants-colonels et beaucoup d'officiers d'un grade inférieur, parmi lesquels figuraient trois princes, un comte et plusieurs nobles, porteurs des plus grands noms de la Bussie. Des condomnations capitales furent prononcées, mais aucune ne fut exécutée ; ceux qu'elles frappaient se virent se dement placés sons le gibet et ensuite dégrades, avant d'être envoyés en Sibérie.

Il y ent aussi un pagement supplémentaire, rendu, au moss d'août, par le département de l'auditoriat et promiségué par le Sénat de Moscou, contre quinze complices de Serge Mourawieff Apostol, entre autres le capitaine d'état-major baron Solovieff, le capitaine Maiewsky, le prince Meschtchersky, etc. Ce jugement n'entraîna pas d'autres peines que la dégradation, l'exil ou les travaux forcés.

Une décision du Se rat-dirigeant avait inventé, dit-on, une pénalité posthume à l'égard des rebelles qui avaient été tues près d'Oustinovska, en ordonnant qu'on placerait, sur leur sepulture, au lieu de croix et autres signes chrétiens, des potences peintes en rouge, avec leurs noms. Mais l'empereur s'opposa formellement à l'exécution de cette bizarre sentence.

L'empereur n'avait pas balance à accorder aux prières du général Alexis Orloff, qui s'était montré si fidèle et si devoue dans la journée du 26 décembre, la grâce entière de son frere Michel, qui ne s'était mêlé d'ailleurs aux mences des Socié és secrètes, disait-1, que pour répandre



en Russie l'enseignement mutuel, dont il se montreit le partisan fanatique. Par un ordre du jour du 28 juillet, le général Michel Orloff avait donc été rendu à la liberté, en conservant son rang et ses décocations, mais sans pouvoir rentrer au service et sans avoir le droit d'habiter l'une ou l'autre des deux capitales de la Russie.

Enfin, d'autres personnages furent condamnes à des punitions légères, ou même tout à fait graciés, sans que la décision dont ils furent l'objet ait la «sé la moindre trace.

— Dieu merci! dit l'empereur a un confident de ses pensées autimes, j'ai appris, en allant au fond de cette affaire ténébreuse, à connaître mes ennemis et mes amis.

- Google

Le jour du couronnement n'était pas encore fixé, mais on pensait que cette auguste cérémonie aurait lieu dans le cours du mois d'août.

L'empereur et la famille imperiale avaient quatté Tzarskoé-Sélo, pour se rendre à Moscou et y retrouver l'impératrice-mère, qui les attendant depuis plus de deux mois, qu'elle avait passes auprès de la grande duchesse Hélène.

L'empereur était alors tourmenté à la fois par de graves inquiétudes politiques et par une vive préoccupation mo rale, car il voyait s'amasser, du côté de la Perse, les symptòmes menaçants d'une guerre prochaine, et, du côté de la Pologne, il craignait d'en être arrivé, sinon a une rupture complete avec son frere Constantin, du moins à un état de defiance et de froidour réciproques, que les circonstances seules n'avaient pu produire entre eux et qu'il ne devait pas se reprocher d'avoir amené par sa conduite à l'égard du césarévitch.

Il v avait en certainement autour des deux frères une machination perfide, tendant à faire cesser la bonne intelligence qui avait toujons régné entre eux. On avait fait

Google

croire au grand-duc Constantin, que l'empereur le soupçon nait de n'être pas resté étranger aux manœuvres et surtout aux projets des conspirateurs du 26 décembre. On avait essayé de faire croire à l'empereur, que le grand-duc, qu'on ut représentait comme nourrissant l'espoir de reconstituer l'ancien royaume de Pologne entièrement séparé de la Russie, n'eût pas été faché de voir réussir une conspiration, qui pouvait servir ses unes personnelles.

Cette grossière et ridicule calomnie, dont les auteurs sont restes incomus, équivalant à dire que le cesarévitch, depois son mariago avec la princesse de Lovvicz, étant devenu Polonais, ne songeait qu'à se faire roi de Pologne C'étail là un brait absurde, et pointant il avait trouvé créance, non-seulement en Russie et en Pologne même, mais encore à l'atranger, en France spécialement, où l'on persistait a regarder l'avénement de Nicolas I<sup>er</sup> comme une revolution le palais, comme une asurpation appuyée par la noblesse, en hame du grand duc Constantin et de la nationalité polonaise.

L'empereur avait été profondément blesse et indigné, en apprenant que la presse française libérale osait insinuer que l'instruction du procès des accusés du 26 décembre avant prouvé, de la manuere la plus évidente, leurs relations le complicité avec le grand-duc Constantin. Suivant les myenteurs de cette fable odieuse, ce procès n'aurait été jugé à bius clos, que pour éviter de mettre en cause le propre frere de l'empereur!

Le comte Pozzo di Borgo, ambassadeur de Russie a la cour de France, fut chargé de répondre lui-même a ces monstrueuses insimuations et, dans un remarquable article qui no parut que le 18 août a la Quotidience de Paris, I n'hésita pas à déclarer que la Haute Cour de justice, en



procédant d'après les formes de la législation russe, n'avoit pas eu besoin d'écarter une accusation qui edt atteint le cœur du souverain dans ses affections les plus tendres. « Ceux-là, disait-d'avec amertume, ceux-là connaissent bien mat les trois augustes frères l'Alexandre, qui leur supposent des ambitions et des haînes! Unis par to plus touchante amitié, ils vivent dans cet échange de respect et d'affection, dont la famille royale de France offre le plus noble exemple. Hélas! scrait-ce aussi une tactique révolutionnaire, que de supposer des divisions au pied du trône, afin de rendre a foi du sujet, tiande, incertaine, et de profiter de cette incertitude pour troubler le pays? »

Quoi qu'il en sort, il ctait a peu pres sûr que le cesarevi ch n'assisterai, pas au couror nement. Il avait répondu a l'anvitation que l'empereur les avait adressee dans une lettre intime, en s'evensant sur le fâcheux état de sa santé. La princesse de Lowicz avait cerit elle-même à l'impératrice, pour la prier d'obtenir de l'empereur qu'il n'exigeât pas la présence de son frère Constantin, qui avait une espece de spleen, disait-elle, et qui ne pouvait se résondre à se montrer en public depuis la mort d'Alexandre II.

On sait aujourd'hui que les meneurs de cette intrigue, intéressés à brouiller les deux frères et à empêcher tout rapprochement entre eux, avaient imagine d'effrayer la tendresse conjugate de la princesse de Lovicz, en lui persuadant que a liberté et même la vie de son man seraient en danger à Moscou, et qu'il pourrait bien être arrêté s'il avait l'imprudence d'y veuir trouver l'empereur.

Les prières, les larmes de la pauvre princesse avaient toujours leaucoup d'empire sur le grand-duc, qui l'aimant, et qui ne craignait rien taut que de lui faire de la peme; mais il ne ponvait supposer qu'il eût a redouter, de la part



de son frère, un mauvais accueil, encore mons un mauvais traitement; il ne faisait que rire des terreurs vraies ou simulées de son entourage; cependant il semblait determiné a rester à Varsovie, quoique sa resolution fût de plus en plus ébranlée par les lettres affectueuses et pressantes qu'il recevait, a ce sujet, de l'impératrice-mère et du grand-duc Michel, car ce dernier n'avait pas hésité à lui écrire, avec une cordiale franchise, que s'l n'assistait pas au couronnement, il aurait le malheur de justifier tous les bruits qu'on faisait courir sur sa rupture avec l'empereur.

— Il ne viendra pas! disait Nicolas au grand-duc Michel. Je lui pardonne de bon cœur le chagma qu'il me cause, car je ne doute pas de sa fidélité, m de son attache ment. Il cede aux i lusions qui l'entourent, mais cela sans méchante intention... En bien' après les fêtes, c'est moi qui l'irai trouver à Varsovie, et je suis sûr que nous nous entendrons aussi bien qu'a l'époque du tror de Marliky.

La conduite de Constantin vis-à-v s de l'empereur était d'autant plus mexplicable, que son auguste frère, depuis l'avénement, lui avait donné les preuves les plus honoralités de sympathie et de déférence, en lui faisant part des principaux actes politiques du gouvernement, et même en le consultant dans diverses circonstances délicates. Nicolas tenait ainsi la promesse qu'il s'était faite à lui-même, en montant sur le trône, de considérer toujours le cesarévitch comme l'héritier légitune de la couronne.

Constantin, dans ses réponses, semblait gêné et contrarié de la position morale qui lui était reservée par le successeur l'Alexandre : « Les sentiments de gracieuse déférence que l'atre Majesté mamfeste pour les droits d'aînesse, écrivit-il à d'empereur, me touchent profondément, mais les

droits à la succession du trône, établis par un pouvoir légatime, passert avant tout. L'at en le bonheur d'offrir mes droits en holocauste pour la prospérité de la Russie, je les ai transmis, sans arrière pensée, à un frère digue de régner et dont les hautes qualités de l'âme servent de garantie à tous ses actes de souverain. Je supp le donc l'otre Majesté de me conserver sa confiance et son affection en me laissant me renfermer loyalement dans mon rôle de fidèle sujet et de serviteur dévoué. »

Le césarévitch s'était donc abstenu de formuler une opinion sur les affaires de la politique extérieure aussi bien que sur celles de la politique intérieure, excepté en ce qui regardait la Pologne. L'empereur lui avait pourtant fait part des inquiétudes sérieuses que les dispositions hostiles de la Perse devaient inspirer au cabinet russe.

En effet, depuis la mort d'Alexandre, les Persaus, tant de fois vaincus par la Bussie, semblaient croire que l'heure était venue de prendre leur revanche et de reconquérir dex provinces qu'ils avaient abandonnées à l'empire russe depuis le traite de Gulistan, conclu le 24 octobre 1813 sons la médiation de l'Angleterre.

C'etait probablement la Porte Ot.omane qui avait conseillé au schah de Porse d'en venir à une rupture definitive avec la Russie, qu'on supposait hyrée à des luttes intes ines et prête à subir la terrible épreuve d'une révolution sociale; mais le sultan Mahmoud, qu' promettait à son allié d'Asio aide et protection, avait recule lui-même devant l'immence d'une guerre contre les Russes, et se voyait forcé d'accepter des conditions de parx plus humiliantes encore qu'onéreuses, pour n'avoir point sur les bras un puissant enneme, alors qu'il ne venant pus même à bout d'évousser dans le sang l'insurrection grecque, et qu'il était bien en



peme de réaliser, dans ses Etats, de grandes réformes qui devaient changer la face de son gouvernement.

La contestation entre la Perse et la Russie s'étail engagée depuis plusieurs mois sur une question de frontières, question qui restnit pendante et indécise depuis doute ans. Lors de la signature du traité de Gulistan, il avait été convenu que les parties belligérantes demeureraient en possession du territoire qu'elles occupaient au moment de la cessation des bostilités. La Russie avait done gardé, entre le Caucase et la mer Caspienne, différents khanats gouverties par des khans qui reconnaissaient en apparence la suzeraineté russe, mais qui n'en demeuraient pas moins sincèrement attachés à la domination persane. Il existait ainsi dans ces contrées un mécontentement genéral, une hance sourde contre les maîtres du pays, qui avaient saisi toutes les occasions d'étendre leur frontière bien au dela des limites fixées par le traité de Gulistan

La délimitation de cette frontière était nevenue l'objet des pourpariers et des debats de commes-aires nommes par les deux puissances on aurait pu s'entendre au moyen de l'écharge de quelques portions de territoire, et l'on avait même fini par se mettre à peu pres l'accord sur es points les plus litigaeux. Mais le general Yermoloff, qui commandant l'armée du Cancase et qui exerçait une autorité absolue sur la Géorgie, l'Imerettue, la Mingrélie, l'Abasie et toutes les provinces cancasiennes annexces à l'empire, apprit que les mollabs préchaient la guerre sainte en Perse et que le prace Abbas Mirza, second fils du schal Feth-Ali et sou général en chef, réunissait une armée au comp de Suttameli.

Le general Yermoloff ctait un brave et intrépute militaire, d'au caractère hautain et inflexible, qui savait faire réspecter son gouvernement et qui puisait son énergie et sa force dans le désir qu'it avait de représenter dignement la Russie. On l'avait accusé, auprès de l'empereur Nicolas, d'être tellement dévoué au grand-duc Constantin, qu'il n'attendait que l'occasion de se déclarer pour lui; mais l'ermoloff, qui n'avait pas à eacher ses sympathies pour le grand-duc, n'en était pas moins soumis à son devoir, ni moins fidèle à son souverain.

il s'empressa de prévenir l'emperour de l'agitation religieuse, qui soulevait les populations musulmanes, et des preparatifs de guerre qui se faisa ent secretement sur plusieurs points des frontières de la Perse. En même temps, il euvoya demander des explications catégoriques au prince Abbas-Mirza et au sardar d'Érivan, relativement à ces mouvements de troupes; il n'attendit pas, pour se mettre en mesure de repousser toute agression, la réponse, qui fut dilatoire, vague et concibante; il rassembla les forces dont il pouvait disposer, doubla les postes, augmenta les garnisons et occupa militairement une partie lu altanat d'Érivan.

L'empereur avait fait partir immédiatement l'aide de camp général prince Menchikoff, avec une suite nombreuse, lequel était muni de pleins pouvoirs pour terminer provisoirement l'affaire de la delimitation des frontières. Menchikoff devait s'aboucher, en qualité d'ambassadeur extraordinaire, avec le schah de Perse, et ses instructions l'autorisaient à foire, dans l'intérêt de la paix, tous les sa crifices qui ne seraient pas contraires à la diguité de la Russie. Il avait surtout mission de gagoer du temps, dans le cas où il jugerait la guerre imminente, car le général Yermoloff ne voulait prendre l'offensive, qu'après avoir reçu des renforts considerables.

Le prince Menchikoff fut accueilli avec besucoup d'é-

gards, à Tauris, par le prince Abbas-Mirza, qui était veut à sa rencontre; mais quand il manifesta l'intention de se rendre auprès du schah de Perse, au camp de Sultaniéh, il ne trouva plus que mauvais vouloir, de la part d'Abbas-Mirza et de ses officiers; il n'en persista pas moins a se mettre en route, et il n'atteignit pas le but de son voyage, sans avoir couru des dangers.

En arrivant à Sultaniéh, où se trouvait réume une armée de quarante mille hommes, il comprit que la guerre était résolue. Aussitôt sa tente fut entourée de gardes, et on osa lui interdire toute communication au dehors. Il parvint capendant à savoir ce qui se passait : la rupture de la paix avait été décidée, maigré le schah de Perse, par son premier ministre, Alaiar-Khan, et par le prince Abbas-Mirza; les mollahs avaient fait un appel au peuple, pour la délivrance des provinces musulmanes opprimées par les Russes, et la guerre de religion était prêchée dans toute la Perse.

Le prince Menchikoff obtint toutefois une audience de Feth-Ah (17 juillet); mais cette audience sembla n'avoir pour objet que d'effacer le souvenir de celle que le général Yermoloff avait obtenue en 1817, sans vouloir se soumettre à aucune des exigences du cérémonial persan; non-seulement Menchikoff se vit obligé de les subir toutes, mais encore it n'eut pas l'honneur de remettre en mains propres au schah de Perse la lettre de l'empereur Nicolas, cette lettre dut être déposée sur un coussin. C'était là un manque de convenance, auquel il fut sur le point de répondre par une retraite immédiate; il crut devoir demander de nouvelles instructions à son gouvernement, et, en attendant, il eut deux ou trois conferences avec les ministres de Perse, au sujet de la délimitation des frontières, mais, comme il le disait dans ses dépêches, qui furent

Google

toutes interceptées, il avait peu d'espoir de trainer en longueur la negociation, et il prévoyait que, d'un jour à l'autre, le cabinet persan saismant le premier préfexte de la rompre avec éclat.

L'empereur avait donc heu de se préoccuper de l'absence des courriers de son ambassadeur; ceux qu'il recevait du prince Yermosoff ne lui laissaient pas de doutes sur les périls de la situation : il l'avait si bien jugée, qu'il envoyait à l'armée de Géorgie un secours de trente mille hommes, qui devaient être bientot survis de nouveaux renforts tirés de l'armée du M.dt.

Nicolas avait pourtant quité Saint-Pétersbourg, avant de savoir si la guerre était déclarée, et il espérait encore que cette fâcheuse nouvelle n'arriverait en Russie qu'après son couronnement. Il voyagea t avec l'impératrice, dont la sante, naturellement frèle, avait éprouve une atteinte sensible depuis les émotions de la journée du 26 décembre. Ce fut pour lui épargner de la fatique, qu'il prolongea la durée de ce voyage, en s'arrètent plusieurs fois pendant la route et en ordonnant lui-même aux postillors de ra entir la vitesse de leurs chevaux.

Sur tout le parcours des cent trente-cinq Leues qui séparent Saint-Petersbourg de Moscou, les populations venaient saluer de leurs hourras joyeux le passage de Leurs Majestés Impériales.

Le grand-duc héritier et les grandes-duchesses Marie et Olga devancèrent de vingt-quatre heures l'arrivée de leurs augustes parents; l'impératrice-mère était allée au-devant d'eux, à quelques verstes hors de Moscou; elle les conduisit au palais Petrowsky, aux portes duquel les attendait une foule immense, impatiente de les voir et de leur faire fête

Deux jours après, le t'' soût, l'empereur et l'impératrice army rent nussi, accompagnés du prince Charles de Prusse, a ce même palais, qu'ils dévaient habiter jusqu'à leur entrée soleme le dans la capitale.

Le jour de cette entree n'étoit pas encore fixé, mais les gigantesques préparatés qu'en avait dejà faits, sur tout le trajet que devait parcouur le cortége impérial, annonçaient que ce jour là serait prochaîn. Une multitule d'ouvriers, que la perspective d'abondants salaires avait attires des gouvernements voisins, travaillaient a construire, de tous côtés, des arcs de trou iphe, des estrades, des gradus et des échafanoages.

La population ordinaire de la ville, qui se composul d'environ trois cent emquante mille âmes à cette époqué, etant plus que doublée, et chaque jour amenait, de tous les points de la Russie, une interminable procession d'equipages, de chevaux, de charrois et de domestiques. On eût dit que la vie sociale de tout l'empire s'était concentrée cans cette grande cité, dont les habitants avaient disparu, en quelque sorte, au milieu de l'invasion de leurs hôtes.

Pour se faire une idée de l'affluence de riches voyageurs qui se rendatent à bloscou, il suffit de citer ce fait curieux, savoir, que, sur la seule route de Saint-Pétersbourg, a chaque station de poste, le nombre des chevaux d'yemstchiks avait été porte de cinq cents à buit et neuf cents, et que le passage des membres du corps diplomatique avait employé trois cent sept de ces chevaux; d'où il résulte que les paysans qui foarmient le service de la poste gagnérent plus en an meis que dans le cours de deux années.

Quant aux apprêts du couronnement, pour lequel une somme de plusieurs millions de roubles avait été assignée provisoirement sur le Trésor, ils n'étaient pas encore ernance, quoiqu'on y travaillât mut et jour depuis plusieurs nois. Les frais que devait entraîner la pompe extraordinaire de cette cérémonie s'élèveraient, disait-on, à vingt-tinq ou trente millions de francs

La presse libérale, dans les pays Arangers, avait depa critiqué avec ameriume ce qu'elle nommait de folles prodigalités, sans avoir égard à l'état de prospérité des finances russes. Il est vrai que l'Angleterre sortait à peme d'une grande crise commerciale et financière, et que la plupart des États de l'Europe en avaient ressenti le contre-coup; le cours des effets publics ne s'était pas encore coffermi; mais, grâce à l'habite acministration du ministre des finances, Cancrine, la Russie se trouvait dans une situation très favorable, surtout en egard aux embarras financièrs de tous les autres gouvernements de l'Europe

Le budget de 1826 présentant une recomme de sorrantehuit millions de roubles sur le budget de l'année précédente, et cette important é économie avait puêtre réalisée, sons nuire aux services de l'État, malgié la suppression on la diminition de plusieurs impots : « Le ministère des fisnances, disait Canéri le dans son Rapport ser les établissements de credit de la Russie (25 juillet), continuera, de concert avec les antres administrations publiques, à se regler d'après ce système d'économie, tout en employant les naceures les plus efficaces pour encourager le commerce et l'industrie nationale. C'est le moyen la plus sûr d'amener les affaires publiques à une situation florissante. En effet, il n'est pas toujours possible de donner au dégrèvement des impôts toute l'extension désirable, l'homeur et l'interêt de l'État devant passer avant tout. »

f. y avait en pourtant une baisse genérale sur le prix des denrées, et l'industre agricole était en souffrance.



parce que les blés se vendaient mat ou ne se vendaient pas pour l'exportation. Cependant, le ministre des finances avait assuré à l'empereur, qui s'inquiétait de cet état de choses, que le crédit public s'affermirait, suns qu'il fallût recourir à l'augmentation des impôts ou à de nouveaux emprunts.

Toutes les pensées, tous les yenx étaient alors dirigés vers le couronnement, qui semblait encore ajourné. Les personnes de listanction qui devaient y assister, les ambassadeurs extraordinaires et les membres du corps diplomatique, les délégués des diverses nations qui composent l'empire russe, les maréchanx de la noblesse, les hauts fonctionnaires, les représentants de tous les corps de l'État, venaient d'arriver à Moscou.

Le bruit avait couru que la santé de l'impératrice semblait sérieusement atteinte Cependant, l'entrée solennelle de Leurs Majestés Impériales eut l'eu le 5 août.

Dés le point du jour, les rues désignées pour le passage du cortége impérial, à travers les quartiers les plus populeux de la cité, regorgeaient de peuple, que la curiosité avait attiré de toutes les villes et de tous les villages voisins à vingt lieues à la ronde. Les maisons, pavoisées de drapeaux et tendues d'étoffes le soie et de velours à frances d'or, ressemblaient à des tribunes monumentales, garmes de spectateurs jusqu'en haut des tous; de vastes échafoudages, ornés de tentures, s'élevaient en gradius que la foule avait dejà envahis. Les troupes, en grande tence, formaient la haie, du Kremlin au palais Petrowsey.

A cinq heures de l'après-midi, toutes les cloches des quinze cents églises et couvents de Moscou s'ébranlèrent à la fois; une salve de soixante et onze coups de canon annonça que le cortége arrivait à la harmère de la ville.



L'empereur Nicolas, en grand uniforme de chef de son régiment de Préobragensky, était à cheval, ayant à sa droite le grand-duc Michel, et à sa gauche le prince de Prusse L'impératrice Alexandra suivait, dans un carrosse d'apparat, où le grand-duc héritier se trouvait seul avec ella

La beauté gracieuse et imposante de l'impératrice, la finesse de ses traits, l'élégance de sa taille, la grâce de son maintien, la beauté fière et majestueuse de l'empereur, l'énergique expression de son visage noble et régulier, sa haute stature, son air dom nateur, tout, en les et en elle, charmait, enthousiasmait, frappart d'admiration et de respect cette foule innombrable, qui se souvenait alors de la beauté d'Alexandre et d'Élisabeth. On admirait aussi l'angélique figure et la gracieuse physionomie du grand-dec héritier, qui portait déjà le costume militaire avec autant de fierté que d'élegance.

Partout, à leur passage, le peuple faisait éclater les transports de se joie. Le cortége, qui se déployait sur une ligne immense, offrait aux regards la plus riche et la plus étonnante variété d'uniformes militaires, d'habits de conc et de costumes nationaux. Le défilé dura deux heures jusqu'à l'entrée de l'empereur au Kremlin.

Devant le parvis de la cathédrate de l'Assomption, l'acchevêque Philarète et le clergé attendaient l'arrivée du monarque : dès que Nicolas eut mis pied à terre, et que l'impératrice fut descendue de voiture, l'archevêque leur présenta la croix, qu'ils baisèrent, avant d'entrer dans le temple et d'aller faire leur prière devant les saintes images du Christ et de Notre-Dame de Wiadimir

Des députations le la noblesse et de la bourgeoisie de Moscon furent admises, suivant l'antique usage, à offrir à Leurs Majestés le pain et le sel sur de magnifiques plateaux en vermeil.

Cette splendide journée, prologue du couronnement, se termina par une illumination générale.

## LXI

On avait remarqué que l'impératrire Alexandra paraissait faible et souffrante; on apprit avec tristesse, que son
indisposition n'avait fait que s'accroître par suite de la fatigne qu'elle avait éprouvée le jour de l'entrée soleanelle
On la vit bien encore «e montrer quelquefois, aux côtés de
l'empereur, en calèche découverte, mais elle dut renoncer
a ces promenades, et elle n'ent pas même la force de visiter, avec l'impératrice-mère, les établissements de charité
et d'éducation, où elle était attendue avec l'impatience la
plus vive : car on savait qu'elle hériterait du patronage que
l'impératrire Élisabeth avait exercé sur tous ces établissements. Elle n'assèsta pas davantage aux brillantes revues,
qui se renouvelaient sans cesse dans la plaine de Khodyne.

On attribuail denc à son état de santé le retard du conronnen ent, qui était remis de semane en semane, quoique tout fût prêt enfin pour cette solennité.

D'après l'avis des medecins, la famille impériale quitta le Kremlin et alla établic sa résidence dans l'hôte de la comtesse Orloff. Cette charmante maison de plaisance, lucuque située dans la ville même, offrait tous les agréments de la campagne, a cause des vastes et delicieux jardins qui l'environnaient. L'impératrice ressentit promptement l'influence salutaire du bon air et du repos; elle out bientôt repris ses forces et sa santé.

Quant à l'empereur, la vie active, qu'il menait à Moscou et qui ne lui laissait pas une minute de loisir, ne lui causait aucune fatigue et convenait bien à sa nature énergique; il restait à cheval, quatre ou cinq heures de suite, presque tous les jours, pour diriger les manœuvres de la garde, auxquelles les ambassadeurs extraordinaires et le corps diplomatique ne manquaient pas d'assister; il se portait ensuite, toujours à cheval, sur différents points de la ville, où sa présence provoquait toujours le même enthousiasme : le soir, il travaillait avec ses ministres; ordinairement, il travaillait encore, sent, bien avant dans la nuit.

Par moments, un nuage de tristesse se répandait sur son front, et plus d'une fois on l'avait surpris, à l'écart, plongé dans une sombre réverie; dès qu'il se trouvait en tête-à-tête avec le grand-duc Michel, leur entretien devenait intime et my stérieux. On ne pouvait douter que l'empereur ne fût troublé d'une secrète préoccupation.

On crut en connaître la cause, quand les dépêches du général Yermoloff, que le cabinet impérial s'empressa de porter à la connaissance du public, au heu de les tenir cachées, annoncèrent que les hostilités, de la part de la Perse, avaient commencé et que l'on devait considérer la guerre comme déclarée.

Vainement, l'envoyé anglais. Willock, s'était-il efforce d'empécher une rupture entre la Perse et la Russie, en offrant la médiation de son gouvernement. Le prince Abhas-Mirza avait quitté la cour de son père, pour se mettre à la tête de l'armée persane et pour envahir le territoire russe. Le khan de Talychyne donna immédiatement le signal de la révolte.

Google

en égorgeant la garnison russe d'Arkivan; les districts méridionaux de la Géorgie furent envahis par la population musulmane des frontières, et les cosaques, chassés des postes isoles qu'ils occupaient et qu'ils n'er ssent pu défendre contre une attaque régulière, durent se replier successivement devant l'ennemi.

En même temps, le prince Menchikoff, qui se voyait prisonnier dans le camp de Sultaniéh, avait obtenu à grande peine la liberté de partir, mais, après avoir été en butte a des vexations de toute espèce, il s'était vu, à son arrivée a Érivan, enfermé et gardé à vue par ordre du sardar, qui le menaçait des plus odieux traitements : les personnes de la légation avaient été éloignées de lui, ses courriers arrêtés, ses papiers enlevés; et de sinistres rameurs fa saient craindre qu'il n'oût été assassiné par ses gardiens qu'il en voulaient surtout à ses bagages.

Le général Yermoloff réunissait à la bâte tout ce qu'il avait de troupes disponibles pour faire face au soulèvement des Abases, des Vingréliens et des tribus dem.-sauvages de l'Iméréthie; mais il n'avait pas d'armée organisée à opposer à celle du schah de Perse, commandée par le prince Abhas-Mirza.

L'empereur, en donnant l'ordre de repousser la force par la force et de ne pas avoir de ménagement pour les bandes fanatiques qui avaient violé la frontière russe, fit demander des explications catégoriques au cabinet de Teheran et ne lui accorda qu'un délai de cinq jours pour faire amende honorable. On hesitait encore à croire que la cour de Perse cut commis de pareils attentats contre le droit des gens e la foi des traités. Ces facheuses nouvelles n'en avaient pas moins produit autant d'indignation que d'inquiétuce parmitoutes les classes de la société russe.

Elles étaient déja connues le tout le monde, lorsque l'empereur passe en revue la cavalerie et l'ertillerie du corps de la garde : il fut accueille avec plus d'enthousiasme que jamais, car l'espérance d'une guerre contre les Persans flattait le patriotisme du soldat.

Les yeux de Nicolas se rencontròrent tout à coup avec ceux du généra. Paskevutch, qu'il avait nommé à dessein membre auxiliaire de la Haute Cour de justice, et qu'il se repentant de n'avoir pas encore récompensé de la loyauté et du dévouement, avec lesquels ce brave général avait rempli son mandat dans le procés des accusés du 26 décembre. Il se souvint qu'à cet endroit même, peu d'années auparavant, le général, qui était alors son supérieur sous le rapport de la biérarchie militaire, avait osé, dans une revue, lui adresser des paroles sévères et presque dures, en fice de tout un régiment

L'empereur, prenant un air froid et solennel, poussa son cheval vers Paskewitch, qui ne put se défendre d'i ne émotion que trabissait sa pâteur.

— Te rappelles-to, lui del le tzar, comment te m'as traite mi même, il y a quatre ans? Maintenant le vent a tourné et je suis devenu ton chef. Prends garde que je no te rende la pareille!

Paskewitch s'attendait à une éclatante disgrâce, quoique, dans la circonstance que lui rappelait l'empereur, il n'eût fait que son devoir, mais avec trop de reidesse et de grossièreté. On ne parlait de men moins que de son envoi en Sibérie, ma « l'empereur n'avait pas de rancune contre un des meilleu » généraux de son armée : le lendemain, il le nommait général en chef et l'envoyait prendre un commandement dans l'armée de Georgie.

Ce n'était pas l'audacieuse provocation de la Perse, que

Google

l'empereur avait le plus à cœur, en ce moment a n'avant point a redouter les suites d'une guerre qui ne pouvait qu'être favorable à ses armes et à la politique, car la Perso, comme l'avaient prouvé toutes les guerres qu'elle avant soutenues depois un siècle, était absolument inca pable de lutter avec la Russie, et quoique son injuste agression est été sans doute encouragée par la Porte Ottomano, elle se voyait dé, a abandonnée par son alliée, qui ne pouvait plus même se soustraire à l'humiliation de seguer le traité d'Ackerman. L'empereur alors n'avait pas d'autre souci que l'absence de son frère Constantin.

On l'avait entendu dire avec amertume à l'impératrice.

--- Conçoit-on que Michel puisse s'abuser encore sur les intentions du césaréviteb? Qu'ai-je donc fait à Constai fin, pour qu'il me garde ainsi rancune!

Le couronnement, après des remises plus on moins motivées, avait enfin été fixé au dimanche 3 septembre.

Le 26 août, à onze heures du matin, l'empereur ctait dans sa chambre; un aide de camp accourt tout essoulle, en s'écriaut : le grand-due! Nicolas, ne pensant qu'au grand-due Michel, fait prier son frère d'attendre un instant et se hâte d'achever sa toilette. Mais l'aide de camp hesite a ohéir, et ajoute avec émotion : le césareuitel. A ce nom, l'empereur jette un eri de joie et s'élance à la rencontre de son frère aîne, qui n'osait entrer, avant d'y être nvité

Constantin saisit la main de Nicolas et la baise en s'inclimant profondément, mais l'empéreur l'embrasse avec transport et lui prodigne, en versant des larmes de joie, les plus sucères temoignages de tendresse, de recomais sance et de respect

 Sare, lui dit le résarevitch, que Votre Majesté me par donne d'ayour font torde!



— Qu'importe! s'écrie l'empereur, puisque te voilà!

Cette journée se passa en fam lie, et les deux frères, qui avaient bien des confidences réciproques à se faire, ne sortirent pas de l'hôtel Orloff, où l'impératrice-mère, qui habitant l'hôtel Apraxmé, avait été mandée par l'empéreur.

— C'est bien, Constantin, dit-elle au césarévitch en l'embrassant : tu avais fait un sacrifice à ta patrie en renonçant à la couronne; aujourd'hui, en venant assister au couronnement de ton frère, tu fais un sacrifice a ta famille. To
sœur, la grande-duchesse blarie, avait bien raison de dire
que tu es un honnète homme.

La nouvelle de l'arrivée du cesarévitel n'avait pas transpiré hora de l'hôtel Orloff.

Le lendemain, fête de l'Assomption, la famille impériale devait venir au Kremlin, pour assister à la messe dans la cathédrale de l'Assomption, où s'achevaient les apprêts du sacre. Des le point du jour, le peuple encombrait les abords du Kremlin, et les troupes étaient rangées sur la grande place, où la parade allait se faire sous les yeux de l'empereur.

Tout a coup Nicolas sort du palais, ayant à sa droite le grand-duc Constantin et à sa gauche le grand-duc Michel. Les trois frères, le visage rayonnant, marchaient en se tenant par la main.

L'ne exaltation frénétique s'empare de la foule, les chapeaux et les bonnets volent en l'aur; les applaudissements éclatent de toutes parts, les noms de l'empereux et de Constantin se mêlent dans une acclamation prolongée

Nicolas a fait un signe, a donné un ordre, et les troupes répètent : Hourra Constantin!

L'expression vive et franche de la joie de l'empereur

Google

contraste avec l'air inquiet et embarrassé du césarévitch, qui s'étonne de cet enthousiasme populaire à son égard et qui se demande tout bas si ce n'est pas un piège qu'on lui a tendu pour le forcer a reprendre la couronne, il fronce ses longs sourcils blancs, et ses petits yeux bleus, vifs et perçants, s'animent d'une expression presque sauvage de défiance et de colère. Il s'écrie alors d'une voix tomante : Vice l'empereur Nicolas! Ce cri est répété par tous les spectateurs de cette scène emouvante, et l'empereur ne ramène le silence, qu'en élevant la voix pour prendre le commandement des troupes.

Pendant plusieurs jours, ces transports de joie et d'enthousiasme se renouvelèrent, toutes les fois que le césaréy teh paraissait en public la foule se précipitant, en crient hourra, sur son passage; elle s'entassait autour de sa voiture, à ce point qu'il fallait metire les chevaux au pas pour n'écraser personne; quand il était à cheval, il avant bien de la peine à fendre cette masse de peuple qui l'acclamait, en lui baisant les pie ls; les meres élevaient dans leurs bras leurs enfants, un leur montrant le prince, dont la vue devait être pour eux une bénédiction. « C'est le frere ainé de l'empereur, se disait-on l'un a l'autre. C'est lui qui aurait dû succèder à feu l'empereur Alexandre; mais, n'ayant pas d'enfant, il a transmis tous ses droits à son frere cadet, dont le fils est né dans notre bonne ville de Moscou. Il n'a pas youlu être empereur, pour oberr à la sainte volonté de notre maître defunt, qui avait désigné comme son successeur le grand-due Nicolas, aujourd'hur régnant. Le césaré vitch refusait de venir à Saint-Pétersbourg, parce qu'il craignait qu'on ne l'obligeât, malgré lui, à monter sur le trône. Il n'est pas encore rassuré à ce sujet, et s'il a tardé à se rendre ici, c'est qu'il avait peur de se voir couronné a la place de

son frere. Aussi, ne sera-t-il tranquille, qu'apres le contonnement de l'empereur. »

Constantin, qui, pendant son court séjour à Moscou, ne quitta pas une seule fois l'uniforme polonais, semblait vouloir rappeler par là qu'il n'était plus que le heutenant cu tzar dans une province de l'empire, mais, en même temps, comme il l'avait promis a a princesse de Lowicz en partant, il affectant de montrer à tous, qu'il s'était, en quelque sorte, naturalisé Polonais et qu'il se trouvait lié désormais, par des tiens indissolubles, aux destinées de la Pologne.

L'empere ir lui-même avait si bien compris les sentiments et les intentions du césarévitch, qu'il lui manifesta le desir de faire pour la Pologne tout ce qui pourrait servir à la grandeur, à la prospérite et au bonheur de ce royaume, que leur frere Alexandre I<sup>er</sup> avait pris sous sa protection speciale.

— La Pologne, lui dit il, est irrévocablement une à l'empire rosse, mais elle aura toujours son gouvernement à part, ses lois, ses farances, son armée, sa nationalité mèrae et, autant que possible, son souverson a elle, puisque c'est toi qui me représentes à Varsovie.

Le césarevitch parut aux côtes de l'empereur, dans plasieurs revues où sa presence excita les mêmes transports, la même curiosité, le même enthousiasme, les soldats sertout reconnaissaient chez Constantin le plus strict, le plus munutieux observateur de la théorie, de la tenue et de la discipline militaires; ils ne lui savaient pas manyais gré de son excessive sévérité dans les choses du service, parce qu'elle n'epargnait pas plus teurs chefs qu'enx-mêmes. Ils ne se lassaient donc pas de crier hourra, en son honneur.

Constantin ne manqua pas d'assister aux grandes maniguvres, qui remplirent les journées du 29 et de 30 août et qui forent exécutées par toutes les troupes de la garde. L'a de de camp général baron Rosen était censé commander l'armée enneme; le heutenant-général prince Schakhewskoï avant le commandement de l'armée qui défendait Moscou. L'empereur et le césarévitch, accompagnés d'un nombreux état-major, suivirent à cheval tous les mouvements de l'attaque et de la défense, et applaudirent plus d'une fois aux belies opérations stratégiques, qui devaient amener la retraite des assiégeants.

L'impératrice Alexandra s'était trouvée assez bien rétablie pour alter en calèche, sur le champ des manœuvres, et pour être 4émoin de ce brillant simulacre de la guerre.

Le jour suivant, la famille impériale revint habiter le Kremlin.

Dans la matinée, une cavalcade de maîtres des cérémomes, en grand costume, avait parcouru la ville, au son des trompettes et des timbales, précédée de deux hérauts d'armes portant des armures d'acter poli, et escortée d'un escadron de la garde à cheval avec des drapeaux. Le cortège s'arrêtait dans les carrefours et sur les places publiques, pour y lire à haute voix une proclamation, dont les exemplaires imprimés étaient ensuite jetés a la foule :

« Notre très auguste, tres haut et très puissant seigneur l'empereur Nicolas l', étant monté sur le trône de ses peres, à l'exemple des monarques ses glorieux prédécesseurs, a daigné ordoni er que le couronnement de Sa Majesté Imperiale, de même que son sacre, ait beu, avec l'aide du Tout - Puissant, le 22 du mois d'août (3 septembre, nouv et ), associant à cet acté auguste son épouse bienaimée l'impératrice Alexandra. Cet événement solennel est aumoncé, par la présente publication, à tous les fideles sujets « Sa Majesté, afin que, en cet heureux jour, redoublant

Google

By man in a real Age

de ferveur dans leurs prières au Roi des rois, ils le conjurent de répandre les grâces attachées à sa bénédiction toute-puissante, sur le règne de Sa Majesté, et lui demandent de meintenir, pendant sa durée, la tranquillité et la paix, à la gloire de son saint nom et pour la prospérité inébranlable de l'empire. »

La veille du 3 septembre, jour fixé pour le couronnement, il y eut, le soir, dans toutes les églises de Moscou, un service préparatoire, à l'occasion de la cérémonie du lendemain; la famille impériale assista aussi à ce service, dernère la grille d'or, dans la vieille église du Sauveur, au centre du palais des tzars, et le peuple, agenouillé, tête nue, aux abords de cette église où sa vue ne pouvait pénétrer, s'associait par la pensée aux prières de son souverain, en s'inclinant sans cesse jusqu'à terre et en multipliant ses signes de croix.

## LXII

Le 3 septembre, la plus splendide journée favorisa les fêtes du couronnement et du sacre.

Dès sept heures du matin, les immenses gradins, qui avaient été construits dans l'interieur du Kremlin et qui remplissaient tout l'espace qu'on avait pu reserver sur le passage du cortége impérial, furent envahis par cinq ou six mille spectateurs, munis de billets, qui n'avaient pas suffi à l'empressement des personnes curieuses d'assister à cette grande soleunite nationale. Il y eut, en outre, un millier de privilegiés, qui obtinent à grand'peine la permission d'avoir des places gardées dans la cathedrale de l'Assomption, où devait se faire le couronnement, et dans les autres églises qui récevraient ensuite le cortége du sacre.

Tous les assistants étaient en costume de gala, la plupart des femmes en toitette de bal; beaucoup d'entre elles avaient pris, à cette occasion, l'ancien costume russe; les hommes portaient généralement des habits de cour ou des uniformes. Rien ne peut donner une idée de l'éclat chlouissant que présentaient, aux rayons du soleil, ces ampluthéâtres, tendus de drap écarlate a crépines d'or et surchargés d'ano foule compacte, étucelante de bijons et de perrenes, et toute bagarrée d'étoffes c'or et d'argent.

Des troupes de toutes armes avaient été désignées pour faire la haire et occuper tous les postes. On avait, quoique le Kremlin ne fût déja pas trop vaste pour contenir tous les invites, conné acces a deux ou trois mille individus, qui s'éta ent glissés tant bien que mai dertière la double haire formée par les troupes, et qui avaient l'honneur de représenter le peuple. Au reste, la population entière de Moscou et les environs s'agglomérait autour du Kremlin, et, sans rie a voir du spectacle magnifique que l'il cachaient les murailles de l'enceinte crénelée, elle y prenaît part cependant, en mélant ses prières, ses cris et ses appliandissements, aux sons des cloches et au fracas du canon.

Un premier cortége se mit en marche, à des heures du matin, descendant le Perron Rouge et se dirigeant vers la cathédrale de l'Assumption : c'était le cortége de l'impétatrice-mère, qui, la couronne sur la tête et revêtue de la pourpre impérale, marchaît seule sous un duis en drap d'or et d'argent; la grande-duchesse Hélène suivait, dans toute la splendeur de sa beauté, que rehaussuit à peine la richesse de sa parure chargée de perles et de diamants. Après elle, le prince Charles de Prusse conduisait par la main le grand-duc hérit er; puis, la famille de Wurtemberg précedait le prince de Hesse-Hombourg, ambassadeur extraordinaire d'Autriche.

L'imperatrice-mere vint occuper le trône préparé pour e le sur la grande estrade ou étaient e eves ceux de l'empereur et de l'imperatrice, la grande-duchesse se plaça près d'elle, et leur suite au bas de l'estrade.

Une demi-heure plus tard, un second cortége sortit du palais et se rendit processionnellement à la cathédrale par



le même chemin, que marquait un tapis de drup pourpre depuis le Perron Rouge jusqu'à la cathédrale. Ce second cortége, précédé des hérauts d'armés aimés de toutes pieces, était suivi des insignes de l'autorité des tzais : les couronnes, le sceptre, le globe, l'étendard de Russie, le manteau impérial, et les autres ornements destines à l'imperature. Le ciergé les reçut solennet ement à la porte de l'église, les encensa, les bénit et les accompagna jusqu'à la table, cou verte de drap d'or, où ils furent diposes par les grands personnages qui les portaient sur des conssins de brocart.

A onze heures, une salve de cent et un ecups de canon et la sonnerie de tou es les cloches du Kreinlin et ile la ville annoncérent que le cortege de l'empereur commençait à defiler, en sortant du pala s, pour se rendre à la cathedrale, où étaient réums, des longtemps, le corps diplomatique et les invites de haute distinction. Ce cortége qui avait en tête un detachement des cuevaliers-gardes, le corps des pages de la Chambre et deux maltres des cérémonies, se composuit des anciens du corps des marchands des chefsheux de gouvernement, des magistrats de l'hôtel de ville et de la bourgeoisie de Moscou, des fonctionnaires de toutes les administrations publiques de la ville, de l'Université, de la députation des Cosagnes du Don, conduite par l'hetman, des marechaux de la noblesse de toutes les provinces, des membres du Sénat, de ceux du Conseil de l'Empire, et des deux grands maîtres des ceremonies, le prince Gregoire Gagarine et le comte de Worontzoff-Daschkoff.

Le prince Youssoupoff, maréchal suprême des resemomes du couronnement, precédant manéquatement l'empereur, devant lequel sus aides de camp généraux et ses autes de camp formaient escorte

Nicolas, en uniforme de genéral, s'avançait, tête nue,

entre ses deux frères Constantin et Michel : l'attitude respectueuse des deux grands-ducs ne faisait que mieux ressortir son air de majesté et de grandeur. Dernère lui, le baron Diebitsch, chef de l'état-major général, le comte Zakrewsky, aide de camp général de service, et le colorel Orloff, commandant des cuirassiers de la garde, l'épée à la main.

L'impératrice Alexandra venant ensuite sous un dans d'or, porté par seize généraux-majors, et dont les cordons étaient tenus par seize lieutenants-généraux. Elle avait à ses côtés, comme assistants, le vieux général comte de Sacken, le prince Kotchoubei et le ministre prince Pierre Wolkonsky.

L'impératrice, vê ue d'une robe de gaze d'argent, n'avait jamais été plus belle, car la joie et l'émotion rant maient son teint et rayonnaient dans ses yeux · sa démarche, noble et majestueuse, ne faisant que mieux ressortir les grâces élégantes de sa personne. Elle était suivie de ses dames et de ses demoiselles d'honneur, des grands dignitaires de la cour, et des chambellans.

Un détachement des chevaliers-gardes précédait la dernère partie du cortége, comprenant le corps de la haute noblesse russe, représentée par un membre de chaque famille, le corps des principaux manufacturiers et fabricants et le corps des marchanals de la première guide de Moscou, tous en costume national de cérénionie, allant trois par trois, et ayant à leur tête le plus considérable d'entre eux. Un détachement de chevaliers-gardes fermait la marche.

Un peut nombre seulement des personnes qui formaient cet immense cortége pouvait trouver place dans la cathédrale: le reste ne faisait que la traverser, et sortan par



Organia LMIVERSITY OF 4 - 4.1 une autre porte, pour se tenir prêt a se remettre en rang, au moment où le cortége se reformerait après la cérémonse

L'empereur, à son passage, fut salué par les acclamations qui s'élevaient de tous les points du Kremlin, et qui avaient d'éclatants échos par toute la ville : les cent mults voix de la foule couvraient le bruit des cloches et de l'artillerie. Les troupes, genou en terre, rendirent les honpeurs militaires à Leurs Majestés.

Le clergé, revêtu des plus riches ornements, était venu recevoir l'empereur, à l'entrée de la cathédrale. Le vieux métropolitain de Novogorod, Séraphun, lui présenta le crucifix a baiser; le métropolitain de Kiew, Eugène, aspergea d'eau béante le pavé du parvis, et le métropolitain de Moscou, Philarète, prononça, d'une vo v ferme et sonore, cette courte allocution :

- Tres pieux Empereur,
- Enfin, l'attente de la Russie est satisfaire : le voila arrivé aux portes du sanctuaire, auquel, depuis des siècles, est confié le dépôt de la consecration héréditaire.
- \* Peut-être l'impatience d'un peuple fidèle et soums cerait-elle te demander. \* Pourquoi as-tu tant tandé? \* en nous ne savions que, de même que ta vonue actuelle, si pleine de solennité, est pour nous une source de joie, de même aussi ç'a été un bienfait que le retard prolongé jusqu'à ce jour. Ti ne t'es point trop presse de nous manifester ta ploire, parce que tu avais à cour, avant tout, de pourvoir a notre sécurité. Maintenant tu l'avances, vois ces lieux, tzar c'in empire que tu ne possèdes pas seulemen, a titre d'heritage, mais qui est à toi, parce que tu l'as sauvé.
  - Ces paroles rappelleraient elles, a ton esprit, des sou-

venirs Jouloureux? Non; qu'il n'en soit pas ainsi. Si la mansuétude de David n'a pu le préserver des Joab et des Simhi, faut-il s'étonner qu'il s'en soit trouvé aussi pour Alexandre le Béni? Cette mauvaise engeance affligea le règne de David, mais il fut donné à son successeur d'en purger la terre d'Israèl. Quoi donc! le rôle de Salomon ne serait-il pas réserve aussi au successeur d'Alexandre? Les difficultés qui l'assailment au début n'eurent d'autre effet, que de faire ronnaître au peuple quel bienfait Dien lui avait ménagé en Salomon

- Que men ne trouble donc ta sainte joie et la nôtre!
- « Entre, seigneur empereur, toi que Dieu a élu, et à qui il a destiné cet béntage! En te parant des symboles de la majesté, revêts-toi des caracteres de la véntable grandour, et que l'onction saiste vienne y imprimer le ca chet de la consécration (ant intérieure qua visible, de cotte consécration qui est durable et éternelle! »

La cathédrale de l'Assomption, construite au quinzieme siècle par l'architecte Fioraventi, n'était que bien faiblement éclairée par la lumière tamisée et incertaine qui descend des coupoles et des étroites croisees. Mais, dans cette espece de demi jour vaporeux, l'or, l'argent et les pierre-ries jetaient d'innombrables reflets et donnaient à tous les objets un éclat extraordinaire.

Une large estrade, exhaussée de douze marches, couverte en velours cearlate et entource d'une balustrade dorée, occupant le centre de l'éguse, sous un dais colossal de velours cramoisi, surmonte de panaches blancs et portant à l'intérieur les armes de l'empire, accompagnées dearmes de Kiew, de W admir, de Kasan, d'Astrakhan, de Sibérie et de Tauride. Le trône où l'empereur devait s'asscoir était ce celebre trône de diamants, que les Arméniens



d'Ispahen avaient offert en don au tzar Mexis Mikhaïlovitch; le trône de l'impératrice, placé à la droite de l'empereur, n'était pas moins précieux : façonné en or massif, incrusté de quinze cents rubis et de huit mille perles et turquoises, il avait servi au premier des Romanoff, Michel Féodorovitch. Quant au trône où l'impératrice-mere avait pris place, c'était celui que Schah-Abbas avait donné, en 1605, au tzar Borie Godounoff. Le pavement de l'eglise, les marches de l'autel et les bas-côtés ou sauctuaire disparaissaient sous un tapis de drap rouge; les tribunes construites le long des murs s'élevment jusqu'u la voûte, et enveloppaient, de leurs tentures en velours cramoisi, les parois de l'édifice, couvertes de peintures a fresque sur fond d'or.

L'empereur et l'impératrice, introduits dans l'église pen dant qu'on chantait le psaume Clementiam et justitiem cantabo tibe, s'avancèrent vers le sanctuaire, s'y inclinerent trois fois, baisèrent les saintes images et allerent prendre place sur leurs trônes : le maréchal suprème du couronnement, les maréchaux de la cour et les hérauts d'armes s'étaient rangés sur les marches de la plate-forme, au bis de laquelle les metropolitains, les évêques, les archimandrites et le élergé officiant formaient une double ligne, jusqu'aux portes saintes. Les assistants de Leurs Majestés se tena ent debout à côté d'elles; à droite et à garche, les officiers des chevaliers gurdes, l'epèce une u la main; en arrière, les genéraux et les grands personnages qui avaient un rôte à remplir dans les cérémonies du sacre.

Le chant du pseume terminé, le métropolitain Séraphim, au milieu d'un profond silence, se dirigea lentement vers les marches du trône, et saluant l'empereur, il lui dit : « Tres pieux et granc seigneur, notre empereur et auto-





crate de toutes les Russies! Puisque, selon la volonté de Dieu, par les effets du Saint-Esprit et en vertu de votre commandement, doit s'accomplir maintenant, dans ce temple de la première capitale, le couronnement de Votre Majesté impériale et son ouction avec l'huile sainte, pluit-il à Votre Majesté de faire profession, en presence de ses fidèles sujets, de la foi catholique orthodoxe, qui est sa croyance, conformément a l'usage des anciens monarques chrétiens at de vos prédécesseurs glorifiés par Dieu?

Le métropolitain presenta ensuite le Symbole des apôtres au tzar, qui le lut à haute voix. Puis, le vénérable pré at donne la bénédiction.

Après plusieurs chants et litames, l'empereur se leva, en ordonnant que les ornements impériaux lui fussent apportés. Le métropolitain Serophim, aidé du métropolitain de K.ew et du métropolitain de Moscou, déploya le manteau de pourpre et l'offrit à l'empereur, qui s'en revêtit lui-même avec l'aide de ses assistants. Le monarque resta debout et s'inclina devant le pontife. Celui-ci lui toucha la tête, en prononçant des prieres, auxquelles le clergé repondant.

Par l'ordre de l'empereur, le prince Lapoulhine alla chercher la couronne et la reinit au métropolitain Séraphim, qui présenta au tzar le coussin sur lequel elle était posée. L'empereur la prit et la plaça lui-même sur sa tête. Le métropolitain lui adresse ces paroles du ritue grec « Trespieux, très puissant, grand empereur de toutes les Russies et ornement visible et materiel, qui pare ton chef, est l'image de l'acte mystérieux, par lequel Jésus-Christ, le Roide la gloire, te couronne en ce moment, toi le chef du peuple russe, au moyen de sa benédiction sainte, le confirmant dans ton autorité absolue et suprême sur les sujets. »

Le métropolitain reçut ensuite, des mains du comte de

Gotowkine et du prince Labanoss-Rostowsky, le sceptre et le globe, qu'il présenta simultanément a l'empereur, en récitant les prières d'usage; puis, il lui dit . « O Toi, couronné de Dieu, Toi qu'il a favorisé de ses dons et paré de ses grâces, très puissant et grand seigneur, empereur de toutes les Russies, reçois le sceptre et le globe . ce sont les signes du pouvoir suprême que le Très-Haut t'a donné sur tes peuples, pour les gouverner et pour leur procuser tout le bonbeur qu'ils désirent. »

L'empereur s'assit sur son trône, le sceptre dans la main droite, le globe dans la main gauche; un instant après, les ayant déposés sur les conssins qu'on lui présentant, il fit signe à l'impératrice de venir à lui. Alexandra Féodorovna descendit de son trône et vint s'agenoueller devant l'empereur, qui ôta sa couronne pour la poser sur la tête de son auguste épouse. Ensuite, ayant replacé cette couronne sur son propre front, i. en prit une autre plus petite en diamants, qu'il mit sur la tête de l'impératrice, et les dames d'honneur s'approchèrent d'e.le pour fixer cette couronne sur sa coiffure et pour attacher sur sa poitrine le collier de Saint-André et sur ses épaules le manteau impérial L'impératrice, ainsi parée, aila se rasseoir, et l'empereur reprit dans ses mains le globe et le sceptre, pendant que le protodiacre proclamait a voix haute tous les titres honorifiques du tzar couronné; apres quoi, ce prélat entonnà le Domine salvum, que les chantres répétèrent trois fois.

Le couronnement était terminé. Aussitét le bourdon de la tour d'Ivan-Veliki fut mis en branle et donna le signal à toutes les cloches de la ville qui carillonnément à la fois. Une salve de cent et un coups de canon, tirés sur la place du Marché-Rouge, et les hourras du peuple, s'élevant de toutes parts, se mélaient à cette éclatante sonneme. On eût dit, selon la belle expression d'une relation officielle, on cut dit la grande voix de la nation élevant au loin vers le ciel un concert de vœux et d'hommages.

Pendant le *Domine salvum*, les membres de la famille impériale avaient quitté leurs places pour aller fé inter l'empereur.

L'impératrice-mère s'avança la première, mais l'empereur, la prévenant, courut à elle et voulut lui boiser respondencement la main. L'impératrice Barie se jeta dans ses bras et y resta quelques instants anéantie, inoulée de larmes : elle pensait sans doute a son fils aine, qu'elle avait vu couronner aussi et que la mort lui avait enlevé. L'empereur, en répondant a ses embrassements, comprit et partages son émotion qui gagna toute l'assemblée.

A peine l'impératrice-mere se fut-elle arrachée des brasde son fils, le grand due Constantin vint à son tour féchirle genou dévant l'empèreur : Nuclas, avec un élan spontané, le releva, le serra contre sa poitrine et l'embrassatendrement à plusieurs reprises, les yeux remplis de larmes.

L'a marmare d'admiration circuta dans l'église, lorsqu'on vit l'impératrice-mere, pâle, mais rayonnante de joie, revenant sur ses pas, pour bénir ses deux fils qui se tenaient embrassés. Ce fut la scène la plus saisissante de ce drame solennel.

Le grand-duc Michel, la grande-duchesse Hélène, le grand-duc héritier, les princes étrangers viennent ensuite successivement offrir leurs félicitations à l'empereur, et tous les assistants s'associent aux hommages que sa fami le lui adresse, en le saluant trois fois avec un profond respect

Le bruit des cloches et de l'artillerie a cessé; l'empereur se lève de son trône, dépose e globe et le scoptre entre les mains des dignitaires qui les avaient apportés et

Google

LANGE

s'agenouille. Le silence et l'attention redoublent. Il lit a demi-voix rette prière que le métropolitain Séraphin en présente écrite en lettres d'or sur vélin pourpre :

« Dieu tout-puissant, par qui régnent les rois, dont la « parole forma tout ce qui est, dont la sagesse instruit l'homme, et qui gouvernes le monde en toute justice et en toute vérité, tu as daigné me choisir et me donner pour monarque et pour juge au glorieux empire de Rus-« sie; je reconnais tes décrets adorables à mon égard, et « je te rends grâce en me prostemant devant ta majesté « sante Accorde-moi, Seigneur, la force et es moyens de « rempiir la tâche que tu m'as imposée; daigne me sou-« tenir et m'éclairer sur les dévoirs de ma haute mission. « Que la sagesse qui émane de ton trône préside à mes « conseils; envoie-moi tes saints, du haut des cieux, pour « que j'apprenne ce qui peut être agreable à tes yeux et « juste d'apres les commandements. Que mon cœur soit « en la main; qu'il ne cesse de m'inspirer, pour la plus « grande gloire, tout ce qui sera utile a ceux dont tu m'as confié le honbeur. Poissé-je être en état de le répondre. « sans crainte, au jour de tou jugement redoutable, par les mérites et la grâce de lésus-Christ, ton Fils unique. Que ton nom soit glorifié à jamais avec le sien, et avec celui de ton Esprit saint et viviliant. Amen. »

Le métropolitain de Novogorod se met a genoux, pour dire une prière, au nom du peuple russe, et toute l'assistance s'agenouil e et prie Après un discours relatif à la circonstance, prononce par le métropolitain, les chantres entonnent le *Te Deum* au son des cloches. On va commencer la célébration de la sainte liturgie.

L'empereur die sa couronne, pour ne la rémettre qu'à la lin de la messe. L'evangule lu, on présente le saint livre à l'empereur et à l'impératrice, qui le baisent. Avant le canon de la messe, le vice-gouverneur de Moscou, assisté de deux fonctionnaires, étend, pour le passage de Leurs Majestés, depuis le trône jusqu'à l'antel, un tapis de velours cramoisi, qu'il recouvre d'un second tapis en brocart d'or. Les métropolitains, les archevêques et le clergé se retirent dans le sanctuaire pour communier, pendant qu'on chante le canon de la messe

Tout à coup les portes saintes se rouvrent, et deux évéques, suivis de protodiacres, viennent annoncer à l'empereur que le moment du sacre est arrivé.

L'empereur et l'impératrice descendent de leurs trônes et se durigent vers le sanctuaire, précédés du maréchal suprême du couronnement, des mattres des cérémonies, des maréchaux de la cour, des grands dignitaires portant les insignes impériaux, et des officiers des chevaliers-gardes, ayant toujours l'épée nue à la main. L'empereur s'avança jusqu'à l'entrée des lieux saints; l'impératrice s'arrêta un peu en armère

Le métropolitain de Novogorod, tenant le vase qui contenait le saint chrême, y trempe un rameau d'or, avec lequel il touche le front, les paupières, les narines, les lèvres les oreilles, la poitrine du tzar, ainsi que la paume et la partie supérieure de ses mains, en répétant à chaque onction . « Ceci est l'empreinte du Saint-Esprit. » Le métropolitain de Kiew s'approche ensuite, pour essuyer les traces de l'huile sainte.

Les cloches s'ébranient de nouveau et une nouvelle saive de cent et un coups de canon annonce au peuple que l'empereur est sacré.

En même temps, l'impératrice, qui s'est approchée des portes saintes, reçoit à son tour l'onction du saint chrême Alors l'emperent, que le pontife conduit par la main, pénetre dans le sanctuaire et va s'agenouiller, sur un tapis d'or, devant le sainte table ou il communie sous les deux espèces; un archevêque lui présente le pain et le vin; un autre, l'eau et le linge pour les ablutions. Le monarque retourne ensuite à son trône, avec la même pompe, pendant que l'impératrice, arrêtée sur le seuil du sanctuaire, reçoit à son tour la communion, suivant le rite usuel.

L'empereur a replacé la couronne sur sa tête et repris en main le globe et le sceptre, la messe s'achève et le métropolitain donne la bénédiction à l'assistance avec la croix qu'il fait baiser à Leurs Majestés :

« Puisses-tu, Seigneur, s'écrie-t-il d'un accent ému et nespiré, puisses-tu accorder une vie heureuse et paisible, la santé du corps et le salut de l'âme, ta bonne protection en toutes choses, le succès et la victoire contre les méchants, à notre monarque orthodoxe, très glorieux et très chrétien, notre grand seigneur couronné, éleve au rang suprème et oint de l'huile sainte. Nicolas Pavlovitch, empereur et autocrate de toutes les Russies, et à son épouse orthodoxe et très glorieuse, à l'impératrice Alexandra Féodorovna, couronnée, élevée au rang suprème et ointe de l'huile sainte! Conserve-les un grand nombre d'années! »

Et toute l'assemblée répète à la fois ces dermères paroies qui retentissent encore dans les chants des prêtres

Il était midi, quand le cortége impérial se reforma, de l'autre côté de la cathedrale, et se remit en marche vers l'église de l'Archange, au bruit des cloches et du canon. Tous les yeux étaient fixes sur la porte par laquelle Leurs Majestés allaient sortir du temple; l'enthousiasme éclata en clameurs timultueuses, quand on vit reparaître le dais qu'on portait au-dessus de la tête de l'impératrice. L'empereur marchaît en avant, revêtu du manteau imperial, la couronne au front, le globe et le sceptre dans les mains. Le grand-duc Constantiu, l'air grave et respectueux, était à la droite de son auguste frère; le grand-duc Michel, à la gauche.

Les vivats des spectateurs retentissaient avec une sorte de frénésie et se prolonges ent au loin dans une immense et confuse acclamation.

Le césarévitch se sentil gagne par cette émotion générale qui l'entourait : deux larmes brillèrent dans ses yeux, qui avaient rencontré ceux de l'empereur.

- Quelle helle journée, mon frère! murinura-t-il, en montrant le ciel d'azur, étincelant des ravons du sole l : pas le plus léger nuage!
- Eh! que pouvais-je craindre? lui répondit Nicolas qui ne laissa pas échapper l'allusion délicate que renfermait sans doute la reflexion le Constantin : l'orage s'est éloigné, et, d'ailleurs, n'avais-je pas près de moi mon paraton narre!

Ce mot charmant, dicté par le cœur, eut immédiatement des échos dans toute la population de Muscou.

Suivant l'asage des anciens tzars, l'empereur se rendait à l'église de l'Archange, pour s'incliner devant les tombeaux de ses ancêtres et de ses prédécesseurs qui y sont inhumés, et pour prier devant la châsse miraculeuse de saint Dmitri. Le clergé de cette cathédrale l'attendait sur le parvis; un évêque lui pirsenta la croix a baiser et l'introduisit dans l'église qu'il ne fit que traverser aver tout le cortége.

Il entra ensuite dans la cathédrale de l'Annonciation, pour y saluer les saintes reliques, mais, dans cette église étroite et sombre, il ne fut suivi que d'un très petit nombre de personnes; il en sortit, au bont de quelques minutes, et mo trosseme salve de cent et un comps de canon annonça que Leurs Majestés rentraient au palais, par le Perron Rouge, sur les marches duquel s'était range en haie tout le corps liplomatique.

De retour dans leurs appartements, l'empereur et l'unperatrice s'y reposerent jusqu'à ce que le marécha suprême du couronnement y nu leur dure que le diner était servi.

C'était dans la salle Granovitaia-Palata que ce diner devait avoir lieu, comme au temps des anciens tzars. Cette selle énorme avait été tenduc de velours rramoisi, galonné d'or : autour du pilier central qui en soutient la voûte, ou avant étalé sur des dressoirs erreulaires l'antique vaisselle des tzars, en or et en argent massif, toute converte de basreliefs et d'ornements exécutes au reponssé. Le tobae, également tapasse de velours cramoisi à galons et franges d'ors'elevant, à droite, sous un dans de drap d'or parsemé d'aigies a deux tètes; la table impériale, placée au milieu du trône, n'avuit que trois couverts, celui de l'empereur et ceux des impératrices. A quelque distance du trône, de longues tables étaient destinées aux membres du Conseil. de l'Empire et aux personnes des deux premieres classes Dans une salle voisine, d'autres tables avaient éte dressees nour le reste des convives, qui devaient premire part au festin, préside par la grande-duchesse Helche et par les princes de la famille i apériale.

Dés que l'empereur fut assis entre les deux imperatrices, les grands dignitaires se placerent derrière leurs fauteurls; l'empereur, Lassousky, vis-à-vis de l'empereur, et quatre officiers des chevaliers-gardes, l'époc à la main, des deux côtés du trône. Des aides de camp genéraux apportaient les plats sur la table de l'empereur et les presentaient un flochissant le genou.



Des mécailles d'or, frappées à l'occasion du consonnement, furent distribuées dans la salle, tandis que les mêmes médailles en argent étaient jetées au peuple. Le métropolitain Sécaphon ben't le repas, et l'empereur demanda a boire en étevant sou verre alors les convives, qui étaient restés débout, s'inclinérent devant l'empereur et alterent prendre place aux tables qui avaient été préparées pour eux.

Durant tout le repas, l'orchestre, qui occupait un ces angles le la saile, fit entendre une musique délicieuse, mêtec de chauts composés en l'honneur de la solennite. Au sortir de table, l'empereur, qui retournait dans ses appartements, se mon ra au peuple, sur le Petron Rouge, et fut salué des plus sympathiques acclamations

Une illumination générale du Kremhn et de Moscou, laquelle se renouvela les deux jours suivants, termina cette jourace mémorable, que n'oubhèrent jamais les perso mes qui en avaient admiré les spiendeurs. Les édifices publics, les palais, les églises, les hôtels, les maisons particulières etincelaient de feux; une ligne de lampions dessinait les formes variées de l'architecture du vieux séjour des tans, et la tour d'Ivan Vehki, dont la croix radieuse surmontait une couronne eblomssante de immère, était du haut en lais devorée de verres le confensarouge, bleu et jamae, qui reproduisaient les confensarde l'empire et donnaient au Krembin l'aspect magique d'un palais enchante.

## EXIII

Le premier acte de l'empereur, apres son couronnement, fut la promulgation d'un ukase destiné a regler dorenavant l'ordre de succession au trône.

Cet ukase avait été signé à Soint-Pétersbourg, des Dévrier precedent; mass i était reste secret, quoique Aicolas en ent fait approuver les dispositions par l'impératrice-mère, et qu'il les ent communiquees à son frère Constantin; mais le cesare vitch, qui n'acceptait pas le pouvoir consultatif dont l'empereur voulait le charger, avait répondu seulement qu'il n'avait à intervenir, en aurune memère, dans les actes de son souverain, et qu'il ne se permettrait jamais, lui sujet fidèle et soumis, de gèner en neu le libre arbitre de l'empereur.

Nicolas n'avait pas été satisfait de cette reponse, qui semblait évasive, sinou contradictoire, et il avait attendu, pour regler de vive voix avec le grand-duc cette affaire de famille. Il le trouva, de prime abord, tout décidé non-seulement à approuver l'akase, mais encore à en réclament a promulgation immediate.

 Pourquoi avoir attendu si longtemps? d.t le cesardvit le à l'empereur; si notre bien-aimé frere Alexandre avait, de son vivont, fact consultre l'heritier du trône, qu'il désignait, par sa volonté formelle, pour lui succéder, nous n'aurions pas à deplorer tous les matheurs qui sont arrives en décembre. L'ai renoncé librement, volontairement, a tous mes droits, ce serait me faire injure et m'affliger au fond du cœur, que de laisser planer une espèce de doute à l'egard de ma succrité, comme si je pouvais revendiquer des droits qui ne m'appartiennent plus.

Cette explication franche et loyale entre les deux frères ne servit qu'a fortifier leur confiance mutuellé.

— Que veux-tu' lu disast l'empereur, j'ai ober à la volonté le feu notre frere, de glorieuse mémoire; j'ai obér à la tienne aussi, puisque je regne aujourd'hui; mais, dans toutes les questions majeures, je me fais un cas de conscience de prendre une décision, sans tou avis, ou du moins sans fon adhesion.

Noier quel était le Mainfeste qui devait, à l'avenir, établir l'ordre de succession au trône dans la famille impériale :

- « Par la grâce de Dieu, Nous, Nicolas I<sup>n</sup>, émpereur de toutes les Russies, etc., etc., etc.
- « La pragmatique publiée par Notre pere, de glorieuse mémoire, l'empereur Paul I<sup>es</sup>, le cinquéme jour (17, nouv. st.) d'avri, de l'annee 1797, dans ses dispositions relatives à la famil e imperiale, à règle l'ordre de succession au trône, et, prévoyant les cas divers qui peuvent se presenter à cet egard, elle à pose les principes d'après lesquels ils doivent être decidés. Le même acte réserve à l'Empereur regnart, pour le cas où il viendrait à décèder en me laissant qu'un heritier mineur, la faculté de désigner le regent de l'empire et de nommer une tutelle à la personne maperale.
- A ces causes, voulant, dès Notre avenement au trône, donner a la patrie une preuve le la sofficitude que Nous



inspire l'exécution des lois qui constituent la garantie de su tranquillité, avec l'approbation de Notre mère biennimée l'impératrice Marie et de Notre frère chéri le césarévitch et grand-due Constantin, Nous mons décrété et decrétous :

- Notre frere chéri le grand-due Michel, que, dans le cas de Notre frere chéri le grand-due Michel, que, dans le cas de Notre décès, et jusqu'à l'époque de la majorité légale de Notre héritier le grand-due Alexandre, Nous pommons régent de l'empire de Russie, du royaume de Pologne et du grand-duché de Finlande, qui en sont inséparables.
- « Aux. 2. Si, apres Notre deces, il plasant au Tout-Puissant d'appeler également à lui Notre fils et héritier le grand-duc Alexandre, avant qu'il eut atteint l'âge de sa majorité, la couronne passera, de plem droit, à Notre second fils (si la Providence daignait Nous en accorder un', et, dans ce cas comme dans le cas précédent, Notre frère chéri le grand-duc Michel sera régent de l'empire.
- Ant. 3. Si, dans les circonstances qui viennent d'être énoncées ci-dessus, après Notre déces et celui de Notre l'ériter avant l'époque de sa majorité, Nous ne laissions pas de fils, mais que Notre épouse bien aimée l'impératrice Alexandra se trout at enceinte, sera encore régent de l'empire Notre frère cheri le grand-duc Michel, jusqu'au moment de la délivrance de l'imperatrice, et si la Providence divine lui accorde un fils, a ce fils appartiendra de plein droit Notre couronne, et, jusqu'à l'époque de sa majorité, Notre frère chéri le grand-duc Michel sera régent de l'empire, si, au contraire, l'impératrice donne le jour à une fille, dès lors la couronne passera a Notre frère cheri le grand-duc Michel.
  - « Art. 4. Dans tous les cas prévus par les trois articles



qui procèdent, la tutelle de tous Nos enfants, jusqu'à l'époque où chacun d'eux deviendra majeur, sera exercée, dans toute l'étendue que lui assignent les dispositions de la pragmatique du É (17, nouvest.) avril 1797, relatives à la famille impériale, par Notre épouse bien-aimée. 'impératrice Alexandra

- « En publiant le présent Manifeste comme conséquence et complément des lois ex stantes sur l'ordre de succession au trône et sur les cas de minorité des membres de Notre famille impériele, Nous prions le Roi des rois d'étendre su main toute-puissante et fertile en bienfaits, sur Notre maison comme sur notre chère patrie.
- « Donné à Saint-Petersbourg, le vingt-huittente jour du mots de janvier (9 février), l'un de Jést s-Christ 1826, et de notre règne la prem ère année

H VEDELS D

Le jour du couronnement fut marqué par d'innombrables actes de clémence, de faveur et de munificence, de la part du souverain, qui avait prononcé, ce jour-la, ces belles paroles : « Je voudrais qu'il ne coulât, aujourd'hui, que des larmes de joie dans mon empire! »

Un ukase impérial, daté du 22 août (3 septembre, nonveau style) et adressé au Senat-dirigeon, avait adouc, a mat que possible, le sort des condamnés du 26 décembre compris deus la sentence de la Haute Cour de justice : la peine des travaux forcés a perpetuité fut réduite a vingt a 18, pour les individus de la première catégorie : a quinze ans, pour ceux de la seconde, et, dans une proportion retative, pour les autres catégories. Il y ent même pour quelques-une, auxquets l'empereur daignait s'interesser pous spécialement, une atténuation de pénalité, équivalant

Google

Ungrait UNIVERSITY OF 4 - 4 . \* a une grâce entière. On a lieu de croire que la miséricorde de l'empereur ne se fût point arrêtée la, si plusieurs de cogrands compables n'avaient pas exprimé des sentiments séditioux dans le cours de leur transportation aux mines de Sibérie.

Par un autre ukase du même pour, l'empereur libera tous les individus mis en jugement dans toute l'étendue de l'empire, a l'exception de ceux qui claient prevenus d'as sassant, de vol, de brigandage et de vénalité; il accorda une amuistie complete aux déscrieurs militaires appartenant oux unucca de terre et le mer; il fit remise des sommes lues au fisc, pour amendes, déficits, etc , ainsi que des arrerages sur les redevances et les impôts; enfin, il accorda les plus grandes facil tes pour le remboursement des sommes avancées par l'État aux communautés et nux particuliers.

L'ukase se terminant par des voux que l'empereur adressant à ses peuples, avec toute la ferveur d'une prière à Dien ; « En accordant les exemptions, immunités et grâces, ci-dessus détailées, nous suivons avec plaisir les monvements de notre cour. Qu'elles soient le garant de notre constante solheitude pour nos fidèles sujets! Que la justice et l'impartainte regnent dans les tribunaux, f'ordre et le desméressement dans les administrat ons territoriales et municipales, la liberté dans le commerce! Que l'industria cedouble d'émulation; l'agriculture, d'activité! Que l'inviolabilité des proprietes sui respectee! Mais, surtout, que la crande de Dieu et une relucation solide et patrotique de la jeunesse soient la base de toutes les elasses!

 « L'accomplissement de ces vœuv est entre les mains du Signeur. Mais, nous souvet a d'ovec confinne à su Provideace divine, darige pur une volonté ferme et une attention inébranlable, nous ne cesserons de faire tous nos efforts pour y parvenir graduellement, mettant en cela notre unique consolation, la recompense de nos soms et le but de foutes nos pensées et de foutes nos actions. Fasse le Ciel que tous les jours de notre existence soient autant de jours de bonheur et de gloire pour notre chère patrie! »

L'empereur avait fait, le même jour, de nombreuses promotions militaires, parmi lesquel es on vit figurer, en première ligne, les généraux en chef comies Osten-Sacken et Wittgeus ein, qui furent élevés à la dignité de feld-marrichal, en recompense des services d'stragués qu'ils avaient rembre à la Russie. Les aides de camp généraux, promis au grade de général en chef, étaient le baron de Diebitsch, le prince Chakhovskoi, Dépréradovit h, Golenistcheff-Kontousoff, le prince Vassili Troubetzkoi, le comte Orloff-Dénissoff, le baron Tol, et le baron de Jomini; cinquante généraux-majors furent nommés lientemants-généraux, en conservant leurs tières et fonctions; vingt-trois colonels, généraux-majors, etc.

L'empereur, par des rescrits particuliers, rédigés dans les termes les plus flatteurs, confèra divers titres de noblesse : celui de princesse à la comtesse de Laeven, qui avait été sa gouvernante, et qui restait son amie; celui de comte à des ambassadeurs, hai te fonctionnaires et généraire. Il distribua des décorations à toutes les personnes de son entourage ; les uns furent créés chevaliers de Samt-André; les autres, en plus grand nombre, chevaliers grand'erois de Samt-Wlacimir, de Samt-Alexandre Newsky et de Samte-Anne Il fit distribuer aussi à profusion des médaillons à portrait, des tabatières et des bagues enrichtes de d'amants

 Ce sont des récompenses, dit-il avec cette finesse d'à-propos qui ne lui faisait jamais faute : ce seront aussi des souvenirs.

Dans cette pensée délicate, il n'avant pas oublié d'envoyer son portrait, entouré de brillants, à son ancien gouverneur, le géneral corate de Lamsdorff.

Pour que ques-uns de ses plus éminents serviteurs, la récompense ent un caractère encore plus signalé. La lettre suivante, autographe, adressée à son conseiller privé, l'illustre comte de Nesse, rode, fut un témoignage public de son estime et de sa reconnaissance pour cet habile homme d'État:

« Les talents qui vous distinguent et le zèle avec lequel vons les consacrez au rervice de votre patrie avaient appelé sur vons l'attention particulière de feu l'empereur Alexandre, Notre frere bien-aimé. Vous avez en la bonheur n'exécuter ses sages volontés, aux époques les plus gloneuses de son règne. Maintenant encore, vous justifiez son choix et sa confiance, et déjà vous avez sa Nous prouver à Nous-même votre inviolable dévouement. Par la et par vos dispositions habites dans la partie importante confiée à votre gestion, vous avez acquis des droits a Notre bienveillance. Pour vous en donner un témoignage, Nous avons choisi le jour de Notre couronnement et designé, dans le gouvernement de Tambow, par un ukasé à Noire ministre des firances en date de ce jour, et sans qué cet éxemple puisse servir à d'autres, une portion de terrain qui offre des avantages particuliers et que Nous vous concédons pour toujours en loute propriété. Puisse cette nouvelle récompense, en passant de géneration en generation, perpétuer pa mi vos descendants l'honorable souvenir des sérvices.

reconnus par un des pius grands souverains, comme celuide la bienveillance que Nous vous portons.

Nous sommes votre affectionné à jumais.

e Nicolas, a

w Moscow, 22 wort 3 septembre) 1820. u

Plusieurs grands officiers de la conconne eurent également part à des concessions de terres. Les femiles libérales on hostiles de l'Allemagne et de la France ne manquèrent pas de représenter lesdites concessions comme une répartition de deux cent mille paysans entre les principaux favoris du tzar, réportition au moins étronge, disaient les journalistes, « dans la vingt-sixième année du XIXI siècle, » où l'on ne comptait plus les hommes ainsi que des têtes de bétoit, le journal officiel de Soint-Pétersbourg répondit que le fait, tel que l'avaient rapporté les journaux étrangèrs, était notoirement faix, et que pas un seul paysan n'avait été donné, depuis l'avénement de l'empereur Nicolas, pas plus que sons le regne de son auguste prédécesseur.

Parau les autres rescrits que l'empereur adressa, sons cette même date du 22 août 3 septembre), à tant de personnes qu'il honoroit d'une faveur, à l'occasion de son conronnement, celui que reçut le général Pierre Wolkonsky, et qui était aussi autographe, maugura l'entrée au ministère de cet homme d'État mirresellement estiné. En voici le texte :

« Dans le cours de votre longue et active carrière, Notre bienfanteur commun, fen l'empereur Alexandre, Mon frère bién-aimé, auprès de la personne de qui vous n'avez cessé de vous trouver, vous a distingué par une confiance particuliere et par ses dispositions aunicales à voire egand. Vous conservant dans toute leur étendue les mêmes sentiments et voulant vous donner un temoignage de la reconnaissance, à laquelle vous avez de se justes titres aupres de Voi, le vous a assigné une pension de 50,000 roubles sur les revenus du département des apanages. Il m'est agréable de penser que vous trouverez dans cette décision une nouvelle preuve de la sincérité avec laquelle l'apprécie vos niles services et le mente personnel qui vous distingue

Je suis toujours votre affectionné,

« NICOLAS, »

s M-scou, 21 noût 0 septembre 1826. \*

On apprit, en même temps, que l'empereur avait acom considérablement le ministère, vacant par la most du comte Gourieff, en creant, sous le titre de ministère de la cour, un nouveau ministère, comprenant l'administration des affaires de toutes les dépendances de la cour impériale, conjointement avec celles du département des apanages et du cabinet. Ce ministère était confie au prince Wolkonsky, placé sous les ordres immédiats de l'empereur, ne recevant d'ordres que de lui sent, et ne rendant compte de son administration à personne, si ce n'est au souverain. Au bas de l'ukase adressé au Sénat-dirigeant, pour régler les attributions du ministre de la cour, l'empereur avait écrit de sa main : Qu'il en soit niest.

Le prince Wolkonsky se trouvant alors trop souffrant, par suite des fatigues et des émorious domoureuses qu'il avant éprouvees depuis la mort d'Alexandre l<sup>ec</sup>, le prince Galitsy pe fut chargé de le remplacer par interim au nouveau ministère

Il 5 eut, en outre, une foule de nommations dans les charges de la cour. La maison de l'empereur et ce les des impératrices ne ferent pas renouvelves, mais considérable n'ent augmenters

L'armee e it largement part à la muraficeuce de l'empe-

Google

reur : tous les sous-officiers et soldats qui nyaient honorablement servi, durant vingt ans, dans la garde, et, durant vingt-deux ans, en campagne ou dans les garnisons, obturent leur congé avec pension de retraite; des distrbations de drap pour uniforme furent faites aux sous-offic ars qui restaient sous les drapeaux; la plupart des officiers furent compris dans un vaste travail d'avancement.

Un second travail d'avancement concernant les services civils. Tous les conseillers titulaires ou employés de la neuvième classe du tehmn, tous les conseillers de collége ou fonctionnaires de la sixième classe, passèrent en masse à la classe aupérieure et se virent dispensés de l'examen préliminaire qu'avait prescrit l'ukase du 6 (18, nouv. st.) août 1809.

Enfin, pour perpétuer dans l'armée russe le souvenir des victoures remportées par d'i lustres généraux, Roumiantzoff, Souvaroff, Koutouzoff et Barclay de Tolly, leurs noms furent attribués aux régiments qui s'étaient le plus distingués naguère dans ces glorieux faits d'armés.

Quant au peuple de Mosrou qui s'était associé de si bon cœur aux cérémonies du couronnement, il eut lieu d'être satisfait des réjouissances publiques qui lai furent offertes à grands frais, et il se montra très avice de voir quelque chose des fêtes, des spectacles et des galas de cour, qui se succédérent, presque sais interruption, pendant sus semaines.

Au reste, la Russie tout entière faisait écho avec Moscou pour celébrer le couronnement et le sacre de son empereur.

Saint-Pétersbourg avait appris avec joir que le césure vitch, qu'on disait devenu le plus dangereux ennemi de son auguste frere, imposait silence à ces calomaies par sa présence à Moscon. Ce reserit, adressé au gouvernour géneral



militeire de Saint-Pétersbourg et affiche dans toutes les rues, produisit le meilleur effet parmi la population

- « A M. le genéral de cavalerie Golemstcheff-Kontouzoff
- Avec la grâce de Dieu, Notre couronnement et celui de Notre épouse bien-aimee ont eu heu à Moscou ce 22° jour du mois d'août (3 sept.) Nous avons eu la satisfaction particulière d'y voir assister aussi Notre frère b en-aimé, Son Altesse Impériale Monseigneur le cesarevitch et grat d'aluc Constantin, qui était arrivé ici quelques jours ai paravant Nous vous chargeons, comme commandant en chef dans la capitale de Saint-Petersbourg, d'annoncer cet évenement a ses habitants, et Nous sommes convaincit que toutes les classes de la population, animées de sentiments de fidélite à Notre personne, adresseront au Souverain dispensateur de tous biens, les plus sincères actions de grâces pour l'heureux accomplissement de cette auguste cérémonie.
  - le suis votre affectionne,

" NICHARL #

n Mosecus, 93 août (3 sept unbre, 1826 x

Le Te Deux fut chante dans toutes les eglises, au bruit des salves d'artifierie, et le soir, la capitale, illuminée avec une magnificence mome, était remplie d'arcs de triomplie, de transparents, de tableaux allégoriques et de devises, qui exprimaient de la manière la plus ingenteuse l'amour du people russe pour la famille imperiale.

Dans toutes les villes de l'empire et jusque dans les plus panyres villages, la nouvelle du couronnement provoqua le même enthousiasme et les mêmes témoignages d'affectueuse venération pour le tzar. Partout aussi, la neuvelle de l'arrivée du cesarevitch à Moscon excita les mémes sen timents de joyense surprise et de reconnaissance; on s'abordait, en se distant l'un a l'autre, les tarmes aux yeux : « Vous suvez ; l'empéreur et le grand-duc Constantin sont réconcilés! »

Le césaréviteh n'était déjà plus à Moscou.

Le lendeman du couronnement, il avait demandé a l'empereur la permission de commander le régiment de la garde, dont il était chef, et de défiler devant lui, à la tête de ce régiment. C'était sans loute, dans son idée, une manière toute naturelle de faire acte de subordination et d'obéissance à l'egard de son frere couronné.

Une grande parade ent lieu, en effet, sur l'esplanade du Kremlin, en présence de l'empereur. Les ambassadeurs extraord nores, le corps diplomatique, n'y avaient pas eté invités, mais tout le monde s'y trouvait, comme par hasard. On vit, au défilé, le grand-duc Constantin, après les monœuvres de son regiment, qu'il avait durigées avec une entente merveillense du commandement militaire, s'incliner respectueusement, en passant devant l'empereur et cu le sainant avec l'epue qu'il tenait a la main. Tous les ossistants applaudirent, et e cri de Vive Constantin se mêta longtemps au eri de Vive l'empereur.

Le que de Raguse, qui assistait meognito à cette brillante parade, s'approcha ensuite de Constantin et lui dit avec émotion :

 Monseigneur, vous êtes sublime comme la verta autique!

L'empereur avast compris l'intention delicate et la pensee politique de son frère : il lui serra la main en soumant, et lui adressa un cordial remerciment.

La mut même, le grand-duc, qui n'avait annonce à personne le moment de son depart, que l'empéreur savait seul, quitta Moscon pour retourner à Varsoure Pendant le peu de jours qu'il avait passés aupres de son frère, ils avaient en énsemble de longues conferences au sujet de la Pologne et de son gouvernement.

Le général prince Joseph Zaïonczek, qui, depuis 1815, atait à la tête de ce gouvernement constitutionnel, avec le titre de vice-roi, en qualité de namiestaik ou heutenant du royaume, venant de mourir depuis peu [28 prillet], à l'âge de soixair e et treize ans, sans laisser beaucoup de regrets dans sa patrie, ou il avait fidelement servi l'empereur de Russie. qu'il représentait. Le cesarévitch insistu, pour que la place de samiestrak demeurât vacante, comme étant inutile et pouvant être dangerense, la confiât-on à un Russe ou à un Poloneus; quant a lui, quoqu'il refusat tout autre titre que celui de généralissime de l'armée de Pologne, il ne se considerant pas moins comme le seul et véritable représentant du chef de l'État dans ce pays, qui avait un gouvernement tout à fait séparé de celui de la Russe, avec une charte, une législature et un pouvoir exécutif. Constantin proposade remplacer le namestark, par un commissaire général de l'empereur, qui ne génerait en rien les rounges du gouvernement constitutionnel, et qui inspirerait d'autant moins de défiance à la nation polonaise, car cette nation, quoique annevee à la Russie par les traites de Vienue, avait besoin de se persuader qu'elle était toujours in lependante.

Le procès des Polonais impliqués dans le comptot da 26 décembre 1825, s'instruisad, en ce moment même, à Varsovie, et ne prouvant que trop au gouvernement combien ctaient vivaces et indélébiles en Pologne l'amour de la patrie, le sentiment de la nationalité, le désir de l'independance. Ce procès devant être un utile enseignement pour la politique russe, en ne laissant pas de doute sur les vieux et les esperances des Polonais.





Constantm, cependant, ne voyait aucun pént dans la situation, et il croyait pouvoir repondre du maintien de l'ordre dans le royaume de Pologne, malgré toutes les tentatives des sociétés secrètes et des conspirateurs; il pria, toutefois, l'empereur d'ajourner son couronnement comme roi de Pologne, jusqu'à la fin de l'instruction du proces criminel qui devait livrer à la justice les derniers complicés de la corspiration de Pestel et de Ryléfeff. Cette instruction judiciaire ne pouvait pas être achevée avant quatre ou cinq mois; le grand-duc pensuit donc que son auguste frère ferait luen d'attendre l'époque de la convocation de la Diète, pour venir se faire couronner à Varsovie.

On assure que l'empereur aurant répondu . « Il n'est pastemps de convoquer la Diète, et je ne voudrais pas, en mofaisant couronner roi de Pologne, d'uniquer le prestige de l'autorite souveraine que je suis neureux de le laisser dans ten pays J'adoption. »

Quoi qu'il en sort, la merilleure intelligence n'avait pas cesse un instant de régner entre les deux frères, et le cesarevitch avait promis solemeillement de venir à Saint-Petershourg passer les fètes de Noël et du jour de l'an, dans la famille impériale, comme it en avait pris religieusement l'habitude sons le règne d'Alexandre I<sup>n</sup>.

## LXIV

La journée du couronnement avait beaucoup fatigué l'imperatrice, qui prit quelques jours de repos et qui s'abstint de paraître à la plupart des receptions officielles du Kremlin. Elle ne se montrait même que de loin en loin, toujours pâle et maladive; elle n'accompagna donc pas l'empereur dans les visites qu'il fit aux grands établissements publics de Moscou, à l'école des Cacets, à l'institution des Orphelms mulitaires, aux hôpitaire, a l'Université. Ce fut l'impératrice-mère qui la remplaça, dans la visite qu'elle avait promise à l'hospice des Enfants-Tronvés.

Elle avait besoin de reprendre des forces pour être en état d'assister aux fêtes magnifiques qu'on préparait pour elle. Le bruit et l'agitation qui régraient dans le palais impérial la décidérent à retourner avec ses enfants dans la delicieuse habitation de la courtesse Crioff. Son auguste époux l'y suivit d'autan, plus volontiers qu'il sentait aussi le besoin de se reposer en famil e de cette vie ctourdissante de representation, d'apparat et d'etiquette.

Tous les jours, c'étaient des parades, des revues, des manœuvres, des petites guerres, ou l'empereur ne manquait ja nais de faire acte de présence accompagne du grand-

99

11

due Michel, des princes et des airbassadeurs; les journees, pendant lescuelles d'empereur restait au Kremlin, étaient remplies par les réceptions et les audiences qui se prolongement fort tard dans la soirce.

La foule se pressait partout sur les pas de l'empereur; elle restait stationnure autour du Kremlin, ou affluaient sans cesse avec fincas les plus riches equipages; ou s'éta-fait avec celat un luve extraordinaire de livrées, de chevaux, d'armoiries et de don estiques. Toutes les clusses de la population, qu'ou voyait sur pied, du matin au soir, courant ça et la, l'ent et l'oreille avides, semblaient possecées d'une sorte de débre.

Le haut clerge, la cour, les premiers fonctionneures de l'Etat, les deputés de la noblesse et de la bourgeoisie, les generaux et les officiers superieurs de la garde, furent reçus tour à tour, avec toute la magnificence des tzars, mais rien ne saurant donner une idee du faste qui fut déployé à la grande reception du corps diplomatique. Il y eut aussi plusierrs bauguets offerts par l'empereur à différentes séries d'invités; celui qui reunit les membres du Saint-Synode aux ceux premières classes du service civil, fut comme le signal. des rejouissances de toute espèce, qui allaient se sucréder pendant plus d'un mois : festins, bals, mascarades, représentations theátrates, chasses a courre et au vol, illuminations, feux d'artifice, tous les genres de plaisirs étaient appeles a concourir à la varieté et à la splendeur des fêtes, qui furent offertes à l'empereur et à la famille impériale, par le corps de la noblesse, par le Commerce et la bourgeoiste de Moscon, ainsi que par quelques hauts dignitaires et par les ambassadeurs étrangers

Le 14 septembre, une grande mascarade de cour, que la famille imperiale honora de sa présence, rassembla plus de

emq mille personnes dans la belle salle du théâtre Pétrowsky, decorée avec une rare magnificance. Parm cette foule d'invites, on comptait les principaux négociants de l'empire, et un grand nombre de riches bourgeois, qui se trouvaient la sur le pied d'égal te avec les membres de la haute poblesse.

Le pittoresque costume national des dames, les ecualantes broderies de fours coiffures et de leurs bandeaux, leurs colliers de perfes fines et leurs voiles brodés en argent et en or contrastaient avec les brillants uniformes militaires et civ la recouverts de larges véintiennes en sore de toutes les nuances, et donnaient a cette superbe fête un caractère unique d'originanté.

Le lendemain, à la suite d'une grande revue de la garde, dans la plaine de Chodyne, revue à laquelle l'empereur avait assisté avec les impératrices, le Commerce de Moscou offrit un repas aux généraux, aux officiers-majors de l'armée et à tous les officiers de la garde.

Le repas fut servi dans l'intérieur de la masson d'evercice, sons une vaste tente formée de drapeaux et de trophees militaires, au milieu d'un bosquet d'orangers et de fleurs. L'empereur presida en personne ce banquet, auquel avacent été conviés les ambassadeurs et les membres lu corps diplomatique. Deux tables étaient réservées à des sons-officiers et a des soldats de la garde, pour que toute l'armée fût representée a cette sête de famille militaire.

A ce diner, l'empereux porta un tonst à la France, en se tournant vers le duc de Raguse « A nos fidèles allres et bons amis! » s'écria-t-il, et l'air de Vive Henri IV, execute par l'orchestre, completa sa pensee.

Ce fut ensuite la Noblesse qui fit les frais d'une fête plus somptueuse encore : elle cut heu, le 19, dans les salons du Club de la noulesse; elle se composait d'un bal, d'un concert et d'un souper, pour leque s'étaient surpassées la recherche et la prodigalité russes. Cette sourée et cette nuit de merveilles coûtèrent, dit-on, plus d'un million de roubles.

Le 21, le maréchal due de Raguse, ambassadeur extraordinaire de France, eut l'honneur de recevoir, à son tour, Leurs Majestés. Le bal qu'il leur offrit dans le palais Kourakine, où il avait étable sa résidence, égala tous les autres en richesse et les surpassa en bon goût et en élegance.

L'immense salle de danse, construite dans la cour du palais, et tous les appartements avaient été transformes en jardins magiques, dont l'ingénieux celairage avait l'éclat d'un beau jour de printemps en Italie. Chacune des dames, à son entrée dans le bal, reçut un bouquet de fleurs naturelles, apporté de Paris par un courrier spécial

— Ce sont des fleurs françaises qui naissent ici sons les pas de Votre Majesté! dut le maréchal à l'impératrice.

Le grand due Michel, qui avait toujours fait preuve d'un charmant esprit d'a-propos, se charges de rendre au duc de Raguse l'équivalent de son aimable compliment.

— Ma foi! mon cher maréchal, lui dit-il gaiement, il paraît que vous cultivez avec un égal succes les lauriers et les roses.

La présence de l'empereur, l'expression gracieuse de sa physionomie, les mots bienveillants qu'il adressait à la ronde, animèrent cette brittante fête, qui se prolongea jusqu'au tendemain. L'empereur et la famille impériale ne s'étaient retirés qu'à trois heures du matin.

— On ne saurait rester trop longtemps en France! avait dit l'impératnce, en prenant cougé de son hôte.

Le duc de Devoushire, ambassadeur extraordmaire d'An-

geterre, eut aussi l'honneur d'offrir un bal à la famille int périale et de rivaliser de luxe et de courtoiste avec le représentant du roi de France.

Les fêtes que le prince Youssoupoff et la princesse Orloff-Tchesmensky donnérent à leur tour, le 25 et le 28 septembre, ne furent pas les moins remarquables; dans la première, où le prince Youssoupoff avait fait figurer les chefs-d'œuvre de son admirable galerie de tableaux, on put se croire transporté au milieu des pompes d'une cour d'Asie; chez la comtesse Orloff, la famille impériale fut servie dans des vases d'or, sous une tente turque construite sur le modèle de celle qui était un présent du Sultan au comte Orloff, vainqueur de Tchesmé, beau-frère de la comtesse

Enfin, le grand theâtre de Moscou, qui avait été fermé depuis la mort d'Alexandre I', rouvrit avec éclat, par une serie de représentations, auxquelles assista la cour, et qui mirent en présence les meilleurs ouvrages de la scène française et ceux que pouvait leur opposer la hitérature russe, amsi que quelques jobs opéras comiques français et quelques opéras bouffons italiens.

Mais la fête la plus curieuse, sans contredit, fut celle que l'empereur offrit au peuple de Moscou; le mauvais temps l'empêcha d'avoir lieu le 25; elle fut remise forcément au 28.

On avait construit, dans la vaste plane de Dévitchié-Polé, toute une ville fantastique en hois de sapin recouvert de toiles peintes des plus vives couleurs, pavillons el inois, kiosques turcs, theâtres forains, baraques de bateleurs, cirques d'equitation et de voltige, escarpolettes, et montagnes russes. Deux cent quarante tables, chacune longue de vingt mêtres, occupaient un immense espace dans te centre de cette kermesse nat.onale; chacune, garnie d'une nappe blanche, portait une quantité de volai les et de viandes de boucherie, outre un mouton rôti orné de cornes dorées, un amas de pains et de pâtisseries, et de grands bols de quass, boisson favorite du peuple. Autour de ces fables qui n'attendaient plus que leurs convives, seize fontaines monumentales devatent verser des flots de biere et de viu.

In pavillon, richement décoré, avait été reservé pour la famille ampériale, et quatre galeries en colonnade se trouvaient déjà encombrées de spectateurs, parmi lesquels on distinguait le corps diplomatique et les personnes des trois premières classes, qui avaient éu bien de la poine a parvenir jusqu'à leurs places.

Une multiture impatiente, baletante, affamée et altérée, n'était contenue que par de simples cordes qui entouraient le beu du festin.

Le bant des fanfares annonce l'arriver de l'empereur. il est à cheval, sa famille le suit en voitures de gala. Après avoir fait le tour des tables, au milieu des bourras et des plus vifs témoignages de la joie populaire, il entre dans son pavillon, et y prend place, entouré de la famille impériale Chose étonnante la foule, qui convoitait avec tant d'ardeur une part des victualles et des hossons étalées devant elle, les avait presque oubliées un moment, pour se livrer tout entière au bonheur de contempler face à face son auguste praître.

Tout à ccup, Nicolas se lève et lit d'une vous sonore, en étendant la main vers les tables :

- Mes enfants, tout ceri est à vous!

Aussitôt les harrières tombent, la foule se précipite aver une sorte de finire sur les tables et sur les fontaines - on ne voyant plus qu'un chaos vivant, s'agntant et se tordant en tous sens dans une mélée adescriptuble. Conq mirutes après, il ne restait pas vestiges des fontaines ni des tables : tout avait été dévoré, pullé, mus en pieces et emporte.

Vainement, les jeux et les exercices d'écuyers, funamlules, tours d'adresse, aérostats, appelaient d'un autre côté l'attention des assistants; la populace, prenant a la lettre ces paroles du tzar : « Tout ceri est à com ! » se mant sur les ampluthéâtres, que les spectateurs abandonnaient en désordre, et faisait main-passe sur les draperies, les chaises, les lamquettes et tous les objets qu'el e pouvait enlever

Le chef suprème de la police, le général Schoulgine, à la tôte d'un escadron de Cosaques, essaya mutilement de rétablir l'ordre : on fut obligé d'envoyer chercher une escatade de pompiers, qui vincent avec leurs pompes mettre en finte cette plèbe en delire, que l'emploi de la force n'eût pas réussi à disporser. « Notre père l'a dit, emaient ils, tout ceci est à nous! » Et, en effet, des lambeaux de nappe, de tenture on de draperse, sont encore aujourc'i un conservés précieusement dans les famil es comme des trophées ou des reliques de la fête de Dévitchée-Polé.

Ce jour-la meme, fut signe le Manifeste imperait, qui contenait la declaration de guerre que l'empere ir se vi forc : de faire a la Perse; ce Manifeste, rédigé avec autant de fermeté que de modération, empremt cependant d'un noble et fier sentiment de dignité hiessée, commençait ainsi ;

Les dontes que la Russie conservait encore, sur la nature d'une mjuste et soudame agression, sont levés. Pendant un mois, elle s'est plue à regarder comme impossible, qu'en pleine pars, un milien d'une négociation aprirale. sans motif de discussion grave, sans prétexte même de plainte, sans déclaration préalable, le souveran de la Perse eût ordonné a ses troupes de violer le territoire russe, de l'envalur, d'y porter à la fois l'insurrection et la guerre. Cette opinion si naturelle étoit rependant une errenr. Ce n'est pas, comme la Russie le suppresait dans sa modération et sa bienvetllance, une de ces peuplaces barbares, voisince de nos frontières, qui les a franchies à l'improviste; c'est l'armée persane elle-même, qui a subitement attaqué nos postes, et qui s'est avancée vers l'intérieur de nos provinces limitrophes. Ce n'est pas non plus quelque chef turbulent qui la guide au mépris des ordres du schab, c'est son propre fils, c'est l'héritier présomptif de son trône, qui la commande, qui dirige cette invasion, qui l'accompagne de provocations à la révolte!

En effet, l'empereur avait reçu du gouverneur militaire des provinces du Caucase une dépêche qui ne lui laissait plus de doutes sur les intentions du cabinet de Tehéran.

Le prince Abbas-Mirza, qui se voyait à la tête d'une armée de cinquante à soixante mille hommes exercés à la tactique de l'Europe, appelait aux armes les populations de la Géorgie, et s'avançait pour reprendre les belles provinces que la Russie avait conquises sur la Perse, et qu'elle conservait en vertu du traité de Gulistan : les d stricts de Karabag, de Talyschine et de Schirwan étaient déjà en son pouvoir.

Des les premers jours du mois d'août, en prévision de ces evénements, le général Yermoloff s'était vu dans la nécessite d'adresser une proclamation aux habitants de la Géorgie, pour les mettre en garde contre l'attaque imminente des Persans et pour les sommer de rester fidèles à la Russic. En même temps, il avait réuni toutes les troupes

disponibles, et il se preparait à les envoyer a la rencontre de l'ormée persane.

L'empereur avait espéré qu'il suffirait de détacher quelques corps de l'armée du Don et de l'armée du Caucase, et de faire agir la flotte de la mer Caspienne; mais le géneral Vermoloff avait besoin de forces plus considérales, non-seulement pour faire face au prince Abbas-Mirza, mais encore pour maintenir dans le devoir toutes les provinces caucasiennes.

L'empereur venait aussi de recevoir des nouveiles de son ambassadeur le prince Menchikoff, qui avait été retenu prisonnier, durant vingt-cinq jours, dans l'endroit le plus malsain des environs d'Érivan, qui s'était vu vingt fois sur le point d'être volé et massacre par ses geôliers, et qui n'avait pu sortir de la position la plus critique, que par l'intervention énergique et persévérante du ministre anglais : il était enfin arrivé à Tiftis, sain et sauf, avec tout le personnel de l'ambassade.

L'empereur n'avait donc plus de ménagements à garder envers un ennemi déloyal et perfide, qui vensit d'envahir des provinces appartenant à la Russie, qui y excitait la révolte parmi les peuplades musulmanes et qui les appelait aux armes pour soutenir une guerre le religion. « Contrainte d'opposer la force à la force et la guerre à la guerre, disait la Déclaration officielle du gouvernement russe, la Russie se ferait un devoir de repousser, a la face de l'Europe, les accusations sur lesquelles la Perse aurait fondé la nécessité de ces mesures extrêmes, si elle connaissant les griefs de cet e puissance, ou si elle pouvait simplement les pénétrer. Mais, quoqu'elle ignore et le sujet et les rauses du différend que vont décider ses armes, la Russie, en se hornant à tracer un rapide exposé de ses





rapports avec le gouvernement qui l'attaque, prouvers si elle dovait s'attendre à une pareille infraction des traités et de tous les principes du droit des gens u

D'après cet exposé, en effet, aussi calme, aussi sincère qu'impartial, il n'était pas douteux que tous les torts ne fussent du côté de la Perse, car l'empereur Alexandre, dans ses relations avec cet État, n'avait jamais dévié du système de paix, d'amitié et de bienveillance réciproques, qu'il suivait à l'égard de toutes les puissances européennes. Nicolas, fidèle à ce système, avait fait remettre à son anibassadeur extraordinaire, le prince Menchikoff, des instructions qui l'invitaient « à persuader le schah et le prince héréditaire, de la droiture des vues de Sa Majesté Impériale, à leur montrer la force unie à la justice et à la modération; à leur prouver que l'intérêt des deux empires est de resserrer les liens que la pax a formés entre eux; à les convaincre enfin que l'empereur Nicolas, suivant l'exemple de son auguste frère, ne souhaite che le mainnen exact et religieux du traité de Gulistan. »

Cétait à de pareils sentiments et à de pareils procèdes, que la cour de l'eheran avait répondu par la plus injuste et la plus folte agression; en conséquence, comme l'annonçait le Mamfeste de l'empereur. « La Russie déclare la guerre à la Perse; ette déclare que, le traité de Gulistan étant rompu, elle ne posera les armes, qu'après s'être assurée des garanties de securité complete pour l'avenir et de justes compensations, par une paix honorable et solide. »

## LXV

Le jour approchait, où l'empereur Nicolas et sa famille allaiert quitter Moscou pour retourner à Saint-Pétershourg. Les ambassateurs étrangers avaient eu leurs auchences de coacé, dans la journée du 28 septembre, et l'empereur, qui fit un capide voyage dans le gouvernement de l'orla, de vait révenir le 4 octobre, pour assister à la fête l'adieu que la secon le capitale de l'empire avait préparée en son houneur.

C'était un feu d'artifice, dont le grand-due Michel, en sa qualite de grand-maître de l'artifierie, n'avait pas decaigné de dir ger les apprêts gigantesques.

Leurs Majestes imperiales vincent prendre place, vers neuf heures du soir, au centre de la colonnade qui décore l'hôtel du Corps des cadets; plus de huit cents personnes de la cour remplissaient la galerie. L'impératrice mit le feu à une pièce d'artifice qui s'éleva dans les airs sons la forme d'une colombe enflammée.

A assitée ou vit briller, en feux de mille couleurs, une allée de palm ers, emblème de la tranquillité, de la gloire et de la durée du nouve a règne; les chiffres de l'empereur et de l'imperatrice, surmontes de la couronne in periale, se



dessucrent au milieu d'un soleit environné d'étoiles. L'u arc de triomphe, en lances de feu, apparet tout à coup, portant cette inscription qui semblant tracée en diamants. A Nicolas, restaurateur de la tranquillité publique. Les applandissements et les hourras éclatérent avec fracas et se prolongérent dans le lointain. Au-dessus de l'arc de triomphe, la Russie, personnifiée sous les traits d'une amazone. montée sur un char et tenant une branche de lauriers, était précédée de deux Renommées et accompagnée de deux apciens Slavous à cheval. Des deux côtés de l'arc s'élevaient huit autels, et quatre colonnes symbolisment la garde, l'armée et les flottes du Nord et du Midi. Entre les trophées d'armes, deux gladiateurs, assis sur des taureaux qu'ils avaient terrassés, agitaient des torches étincelantes, dont la clarié se reflétait a perte de vue sur des milliers de spectateurs émerveillés. La gerbe, composée de cinquantedeux mille fusées, qui firent explosion dans l'espace de cinq minutes, fut suivie d'une salve de cent et un coups de canon, après laquelle la ville et le Kremlin s'illummèrent comme par enchantement. Ce fut le dernier épisode des fêtes du comonnement.

Leurs Majestés, pour se conformer à l'usage traditionnel des tzars, n'avaient plus à faire qu'un pèlerinage au monastère de Saint-Serge, à Troitza, village saué à vingt lieues de Moscou; elles y arrivèrent le 7 octobre, vers six heures du soir, au son des cloches de toutes les églises : les moines du couvent, conduits par leur archimandrite, attendaient la famille imperiale, qui fut reçue solennellement par l'archevêque métropolitain de Moscou en habits pontificaux. Après le Te Deum, elle occupa les appartements qui lui étaient destaux dans le vieux palais, construit pour la réception des empereurs nouvellement couronnes au Krembo

Google

Le leudemain, elle entendit le service divin dans la cathédrale de la Sainte Trindé, et elle visita les reliques de Saint-Serge, ainsi que les tresors d'antiquité sainte que renferme ce monastère, si célèbre dans l'histoire de Russie, et que tous les tzurs, depuis quatre siècles, ont enrichi de leurs offrandes. L'empereur et les impératrices y laissèrent plus d'un temoignage de leur piété et de leur munificence.

Leur retour a Saint-Pétersbourg ne fut pas aussi prompt qu'il aurait pu l'être : l'impératrice Alexandra, épuisée de fatigue, apres tant de jours donnes à la representation et au cérémontal, avait besoin de beaucoup de ménagements. L'empereur, qui la voyait souffrante, l'entourait de sollicitude et la forçait de s'arrêter en route pour se reposer, quoque l'impératrice ne se plaignit jamais de sa sante.

L'impératrice Alexandra posait en axiome qu'une impératrice n'avait pas le droit d'être malade, et, comme elle le dit plus d'une fois a Madame Gleboff, une de ses dames l'honneur qu'elle affectionnait le plus, elle craignait, pardessus tout, d'inquiéter l'empereur, qui, si ferme et si énergique qu'il fût de caractère, n'avait pourfant pas le courage de la voir soutfinr.

Ce fut à son passage dans le gouvernement de Tver, que l'empereur reçut, le 13 octobre, deux courriers qui lui apportaient deux importantes nouvelles : les negociations l'Ackermann étaient closes, et les plémpotentiaires turcs avaient fins par accepter, le 6 octobre, le projet de convention qui leur avait etc proposé au nom de la Russie; l'insolente et mjuste agression de la Perse était deja punie, et l'aute de camp géneral Paskewitch avait mis en pleine deroute l'armée d'Abbas-Mirza.

Cette victoire s gnalée n'avant pas été le premier avantage remporte par les Busses sur l'armée persane. Lorsque cette

Google

Chromita de la Alexandra

armée, forte de trente-cinq a quarante mille homaies, avait passé l'Araxe et s'etait avancée dans le khanat de Karabag, jusqu'aux environs de la ville d'Élisabethpol, le géneral hermonoff avait Johné ordre aux avant-postes russes de se replier en armère devast l'ennemi, pendant qu'il concentrerait, à la hâte, autour de Tiflis, l'armée de Géorgie, qui se trouvait alors répartie dans ses cantonnements.

Le general-major pri see Madatoff avait éte envoyé à la rencontre des Persans la avec quelques hataillons d'infanterie et quelques centaines de Cosaques, nou pour arrèter l'invasion de l'arriée persane, mais pour inquiéter son avant-garde, qui avant pris position sur la rive droite de la riviere de Chambora.

Le prince Abbas-M rza n'avait pas été accueilli partout, comme il l'espírant, dans les provinces musulmanes où ses émissaires préchaient la guerre sainte : ici, les populations n'osaient pas se soulever contre les Russes, dont la domination leur était noins à charge, d'ailleurs, que cette du schah de Perse; lù, les chefs maigènes du pays, les anciens khans, reconnus et sontenus par la Russie, ne voyaient que perils et désavantages pour eux à se séparer de cette puissance et à s'exposer aux effets de son ressentment. Ainsi, le Boghestan était resté dans le devoir, malgré les excitations des agents de la Perse, et le chef se plus influent de cette province. Astan-Khan, loin de repondre à l'appel de l'insurrection, avait envoyé son propre fils et trois cents cavaliers au gouverneur genéral des provinces caucasiennes.

Abbas-Mirza commençait a se preoccuper des resultats de son entreprise, et il hésitait à marcher en avant, quoiqu'il eût fait occuper la ville d'É isabethpol et tous les postes que les troupes russes avaient abandonnes. Son avant-

garde, composee de dix mille hommes, dont deux mille d'infanterie réguliere et huit mille de cavalerie, aver puatre canous et vingt fauconneaux de campagne montés sur des chameaux, se mit toutefois en bataille pour recevoir la division du général Madatoff, qui, malgré l'inferiorite numérique des troupes qu'il commandait, n'avait pas hésité à commencer l'attaque par un feu de mousqueterie tres vif et tres inci. dange Les reguliers et les cavalters persons, quoique organises à l'européeane, étaient incapables de résister longtemps à une attaque vigoureuse et babilement conduite, surtout lorsque le canon ennemi fit une large trouce dans tours rangs. Ils se debanderent, sans opposer aucune resistance à la cava crie cosaque, qui les poursuivit l'épes dans les rems et leur tua boaucoup de monde.

Ce heau fait d'armes avait en heu, le 14 septembre, et son principal resultat fut de démoraliser l'armée persane, d'augmenter les hésitations d'Abbas-Mirza et d'empècher la defection des peuplades musulmanes qui ne s'etaient pas encore prononcées en faveur de la guerre sainte.

On put juger, des ce moment-là, que la Russie atlant reprendre l'avantage et que le sort de la guerre était fixé d'avance. Le genéral Yermoloff vit aussitét affirer dans son camp, autour de Tillis, les mahometons et les Arméniens du Karabag, qui venaient se placer sons su protection, et plusieurs khans qui ne demandaient qu'a servir sous le dra peau russe. L'armée persane était dès lors arrêtée dans sa marche et pacalysée dans ses mouvements. Il ordonna au général Paskewitch de ne pas attendre que sa division eût reçu des renforts et d'operer immédiatement sa jonction avec le genéral Madatoff. Celui-ci, après sa victoire, était entre, sans coup ferir, à Eusabethpol, que lui avant hyrée

la retraite de quinze cents hommes qui ne firent pas nune de défendre la ville et la citadelle, où l'ennem avait formé un dépôt de vivres et de munitions.

La jonction des deux genéraux s'opera sans obstacle, dans la nuit du 21 septembre, pendant que, de son côté, le prince Abbas-Mirza opérait également sa jonction avec son beau-frère Alaiar-Khan, gendre et premier ministre on schah de Perse

Toute l'armée persane se trouve ainsi réunie : elle se composait de vingt-quatre bataillons d'infanterie régulière, comprenant chacun huit cents à mille hommes; de douze mille cavaliers, de huit mille hommes de troupes irrégulières et de vingt-quatre pières d'artiferie. Cette armée semblait impatierte de réparer l'échec de son avant-garde, et ses deux chefs, Abbas-Mirza et Alaiar-Khan, profitérent de ses bonnes d'spositions, pour la conduire contre les Russes.

Le prince Abbas-Mirza avait perdu six semanes à faire e siège de la forteresse de Choucha, et il n'avait pas réussi a s'en emparer. Cette forteresse, en assez mauvais etal et presque dépourvue d'approvisionnements, était défendue par six compagnies de chasseurs a pied, commandées par le colonel Réout. « Mes enfants, avait dit le colonel à ses soldats, si vous ètes comme moi détermines à vous enseveur sous les ruines de la forteresse plutôt que de la livrer a l'ennemi, nous pouvons tenir ici jusqu'à ce que le gouverneur général nous envoie du secours. Si quelqu'un parle de se rendre, nous le punirons, en le privant de l'honneur de combattre et de se faire tuer aver-nous. » Le colonel avait fait des héros de tous les hommes de la garnison, qui soutint plusieurs assauts, et qui, avec quatre bouches a feu, ne cessa de repondre à l'artillene de l'armee per-

-Google

sane. Abbas-Mirza s'était vu obligé de laisser derrière lui cette forteresse, dont le siège aurait pu se prolonger encore pendant un mois.

— Mes enfants, vous avez fait vaillamment votre devoir, dit le colonel Réout à ses braves compagnons d'armes; mais la Providence nous est venue en aide, sans doute parce que notre bien-aimé maître et empereur a prié pour nous le jour de son couronnement.

Le sardar d'Érivan, qui, en dépit de son hostilité manifeste, avait tardé pourtant a se mettre en campagne, vent tenfin de se declarer, en forçant les habitants des districts de Kasask et de Chamchadd à prendre les armes, sous peine de perdre tout leur bétail et de voir leurs terres devastées : it avait évidemment l'intention de se porter sur Tiffis et de chercher à s'emparer de cette ville dégarnie de troupes. Le général Yermoloff, qui n'avait conservé sous ses ordres que trois bataillons d'infanterie, avec douze pièces de canon et quatre cents Cosaques, n'autendit pas l'emient sous les murs de Tiffis, et, comme tout était encore tranquille dans le Dhagestan et sur la ligne du Caucase, il s'empressa de prévenir les dévastations et les représailles dont le sardar d'Érivan menaçait des populations dévouées à la Russie.

Pendant que le général Yermoloff cherchaità rencontrer le sardar qui reculaut à son approche en pillant et en sacrageant le pays, les généraux Modatoff et Paskewitch s'étaient trouvés, le 25 septembre, en présence de l'armée persone. Ils n'avaient à lui opposer, que six mille hommes d'infanterie, trois mille de cavalerre et quelques prèces d'actillerie de campagne. Le prince Abbas - Mirza et son beau-frère Alaiar-Khan, dans l'espoir de les écraser sons le nombre, attaquèrent les Russes sur les bords de la petite rivière de

23

-Google

Dheyam, à sept verstes (deux lienes) d'Elisabethpol, où te général Madatoff avant mis une forte garnison.

L'aide de camp genéral Paskewitch, qui avait pas le commandement en chef, quand sa division s'était réume à celle du génera. Madatoff, et le temps de se préparer à bien recevoir l'ennemi, qui s'approchait en se deployant de mantere à les envelopper de toutes parts : les bataillous russes étaient masses en carré, la cuvalerie au centre et l'artiflerie distribuée sur chaque front des lignes : un feu vif et bien nourri accueillit de quatre côtés à la fois l'infanterie persane, qui arrivait confusément, en tiraillant, après une première decharge générale dont l'effet avait été absolument aul, parce qu'elle fut faite hors de toute portée.

Cette infanterie, encore mal formee à la d sciplane et a la tactique européennes, recula en désordre. Cinq ou se comps de cunon, bien dirigés, y jetérent le trouble et la terreur : elle se débanda et se mit à fair, entraînant dans sa fiute la cavalerie regulière et irrégulière, qui n'essaya pas même de la soutenir. Les canous russes tiraient toujours sur les fuyards, qui fuzent bientôt dispersés, en la saant plusieurs millières d'houu les sur le terrain

La cavalerie, que le général Paskewitch avait lancée pour comper la retraite à l'armée persone, lit onze ceuts puson-niers, y compris neuf officiers et deux khans, et s'empara de quatre drapeaux, de huit canons et de quatre-vingts cassons. Les Ri sses ne perdirent que quarante-trois soldats et trois officiers, dont l'un étant le heutenant colonel Grekoff, mais ils eurent deux cent en quante blessés.

L'armée persane s'était presque évanome, à la sinte de cette beroute qui délivra immediatement de l'occupation ennemie la province de Karabag : Abbas-Muza, à la tête de sa cavalérié, avait repassé l'Araxé, tandis que son man-

Google

terie, dissémnée da 14 les montagnes, regagnant, par groupes 1801és, les frontières de la Perse.

A la nouvelle de ce désastre, le sardar d'Érivan s'était renfermé dans su capitale, et l'ancien khan du Schirvan, qui avait essayé innidement de soulever les habitants du Kouba, se retirait dans les steppes de Monghan, sans oser en venir aux mains avec le genéral-major de Krabbe, qu'en envoyait à sa poursuite

Ainsi donc, le general Yermooff, dans son second rapport sur les opérations de l'armée de Géorgie, avait pu dire en annonçant la victoire remportée par Paskewatch. « Breu a visiblement appesants sa main sur les Persans. Leur châtiment a été aussi prompt que leur politique a été oil euse, et Abbus-Mirza lui-même, avec des forces quadruples de celles qu'il a eues a combattre jusqu'à présent, vient d'essuyer une defaite qui semble décider du soct de la campagne et de la guerre »

L'empereur revuit à Saint-Petersbourg, précéde de la nouvelle de ces brillants succès militaires. Il fit son entre solenne le, avec l'imperatrice et le grand-duc heritier, le 18 octobre, et il descendit à la cathédrale de Notre-Bane de Kasan, ou le métropolitain Scraphun, entouré de son clerge, cut l'honnour de le recevoir, en lui présentant la croix et l'eau bearte. Toute la population était sur pied, pour voir passer la famille impénale et pour lui temoigner, par des acclamations enthousiastes, la joie que son retour a vant mise dans tous les comis.

Le soir, la ville fut splendidement illummee, et le people, qui n'était pas encore rassure, pour amsi due, de la vuc de son auguste maltre, se portait avec empressement sur tous ses points où l'on assurant que la famille impérate s'etait montree, quoique l'empereur et l'impérature ne fussent pas sortis du palais dans la soirée. On aurait pa croire qu'ils avaient été reconnus partout dans la foule, car de nouveaux cris en leur honneur éclataient à chaque instant dans les rues.

Le triomphe des armes russes en Géorgie, il est vrai, avait donné un puissant élan a l'allégresse publique. Ce ne fut pourtant que vingt jours après, que les drapeaux pris sur les Persans à la bataille de Djeham armyèrent à Saint-Pétersbourg : ils furent promenés dans la ville, au son des trompettes, sous l'escorte de deux detachements des chevaliers-gardes. On accourait de tous côtes pour admirer ces glorieux trophees, et chaque passant, qui les saluait avec une noble émotion de patriotisme, adressant tout has une prière d'actions de grâces a Dieu, protecteur de la sainte Russia.

Les rapports du général en chef Yermoloff n'avaient pas mis en retief la part qui revenait de droit au général Paskewitch dans la défaite totale de l'armée persane, masl'empereur savait à quoi s'en tenir sur l'antagonisme irreconciliable qui s'était deja déclaré entre le gouverneur géneral des provinces circassiennes et l'aide de camp général Paskewitch, qu'on regardait comme son futur successeur. Ce dernier n'avait pas même obtenu du général en chef un nombre de troupes suffisant pour tenir la campagne, et s'il n'eût pas eu la prévoyance de réueur sa division à celle du genéral Madatoff, il se serait va dans l'impossibilité de neaentreprendre contre un camema qui disposant de forces considérables. Madatoff avait sans doute fait preuve d'un courage presque térnéraire, en se mettant à la poursuite de toute une armée qui làchait pied à la fois ; mais c'était aux savantes dispositions stratégiques de Paskewitch, qu'il fallait attribuer la déroute si prompte et si complete de cette

armee, quatre ou einq fois plus nombreuse que l'armée russe.

Nicolas fut instruit de toutes ces circonstances, mais il se réserva de récompenser plus tard le général Paskowitch, sur lequel il avait des vues particulières. On put croire qu'il l'avait oublié à dessein, quand on vit paraître un unase en date du 4º/13 octobre, annonçant que l'empereur, pour récompenser le courage brillant que le général Madatoff avait montré et les sages dispositions qu'il avait prises dans la bataille du 25 septembre, lui avait décerné un sabre monté en or et orné de diaman s'avec l'inscription. Pour la valeur. En outre, le général prince Mailatoff était promu au grade de lieutenant-genéral.

Le prince Menchikoff n'avait pas encore été mandé à Samt-Pétersbourg, pour y rendre compte de sa mission, longtemps contrarrée et tout à coup interrompue par le mauvais vouloir et la déloyauté des ministres du schah de Perse; il attendait à Tiffis les ordres de l'empereur, qui lui donna un témoignage public de satisfaction, en faisant insérer dans le Journal de Saint-Pétersbourg les rapports de ce plénipotentiaire, relatifs aux vexations et aux traitements indignes que lui avait fait subir le gouvernement persan, au point d'attenter à sa liberte et de menacet sa vie.

Les armes russes, disait une note officielle annexée à ces rapports, achèveront de venger les maultes faites à la Russie dans la personne de son envoye. ... La Russie n'en déplore pas moins cette injuste agression, de la part du schah de Perse; e le est trop amie de la paix, pour ne pas voir avec peine la nécessité d'une guerre, mais elle ne pouvait desirer d'événements plus propres à faire éclater ses intentions toujours loyales et pures. Le prince Menchi-koff en a été le digne interprête : dans les circonstances les

plus difficiles, sa conduite n'a pas cessé d'offrir l'heureuse altiance de l'habileté et de la modération. Dans les dengers, e le a presenté un i oble exemple de dévouement et de courage.

En même temps, le prince Menchikoff était nommé aule de camp genéral de l'empereur, et un rescrit flatieur de Sa Majesté lui confé art les maignes en diamants de l'ordre de Sainte-Aime de la première classe, en recompense de son acte et en dédommagement de tout ce qu'il avait souffect pendant son ambassade en Perse

Dans la note officielle qui accompagnant les rapports du prince Menchikoff, le Gouvernement de l'empereur s'était plu à reconnaître que le ministre d'Angleterre à la cour de Tehéran avant tout fait pour empêcher une rupture entre la Perse et la Russie, comme pour protéger la personne de l'ambassadeur russe : « Il était impossible de donner un meilleur dément , disait la Note, aux conjectures que les malveillants se sont empresses de propager, et les ignorants d'accueillir, sur la position réciproque de la Russie et de l'Angleterre dans les affaires de la Perse; impossible de mieux attester les hens qui unissent les deux États et la continuation de cette politique, comm me aux grandes cours européennes, dont la paix générale est tout ensemble le premier but et la plus belle récompense. »

Les plénipotentaures d'Ackerman, le courte de Worontzoff et le conseiller privé à exandre de Ribeaupierre, avaient
mieux réussi dans leur mission diplomatique, le traité qu'ila
avaient conc u un nom de la Russie était bien plus avantageux que celui de Bukharest, dont ce traité ne devait être
que le commentaire explicatif : aussi, disant-un qu'il ne serant
pas ratifié par la Porte Ottomane, et l'on supposut au sultan
l'intention de trainer les choses en longueur, de faire miltre



un prétexte de rupture, et de recourir, comme son alhé le schalt de Perse, à la chance des armes, pour échapper aux conditions oucreuses et humihantes que la Russie lui avait imposées.

Le bruit courant aussi que l'Angleterre avant, par l'organe de son ambassadeur à Constantinople, tord Strafford-Cannag, annoncé au reiss-effendi, qu'elle s'était mas d'accord avec la Russie et la France pour arrêter l'effusion du sang chrétien en Grèce, et que, pour arriver a ce resultat par des voies pacifiques, les trois puissances invitaient la Turquie a ne pas refuser leur intervention.

Cependant le sultan Mahmoud se trouvait aux prises avec de si redoutables embarras dans son empire, q i' l n'osa pas retarder d'un jour la ratification du traité d'Ackerman, et il effecta même de l'accepter avec plaisir, comme la garantie d'une paux honorable, puisqu'il envoya, en témoignage de satisfaction, des peusses d'honneur aux plémpotentiaires tures.

L'empereur, en apprenant que l'échange des ratifications avait en lieu entre les negociateurs du traité, adressa le resert suivant au comte de Worontzoff :

Vous avez constamment attiré sur vous notre altention particulière par vos services distingués et vos attres travaux pour le bien de la patrie; maintenant, dans le cours des négociations qui vienne it d'avoir beu avec les plenipotentiaires de la Turquie aux conferences d'Ackerman, vous vous êtes acquis de noi veaux titres à notre reconnaissance. Vos efforts et vos habites dispositions out terminé les dissensions qui depuis longtemps troublaient la bonne intelligence entre la Russie et la Porte Ottomane, et pose les bases de cette paix subde que nous avons lonjours desirée. Vou aut vous donner un témoignage de votre entière satisfaction,

pour un service aussi important, nous vous conférons les insignes en diamants de l'ordre de Saint-Alexandre Newsky, et vous les transmettons ci-joints,

« Je suis votre affectionné,

« NICOLAS.

« Saint Pétersbourg, 19 octobre: 11 nov., nouv. st.) 1810. »



## LXVI

L'empereur Nicolas n'avait plus rieu à craindre du côte de la Turquie : les réformes violentes et intempestives que le sultan Mal moud persistant à inaugurer dans ses États, sans tenir compte des idees religieuses et des mœurs nationales de ses peuples, semblaient devoir entrainer, dans un délai très rapproché, la dissolution de l'Empire Ottoman, Mahmond, qui s'était privé de ses meilleures troupes, en ordonnant le massacre des jonissaires, n'aurait pas eu peutêtre une armée et une flotte à envoyer contre les Grecs, si le vice-roi d'Égypte lui avait refusé les moyens de tenter. un dernier effort pour étouffer l'insurrection grecque, avant que l'Angleterre, la Russic et la France eussent imposé leur intervention aux parties belligérantes.

L'armée de quatre-vingt mille hommes, que Nicolas avait fait réunir sur les bords du Pruth, et qui s'attendait, J'un jour à l'autre, à entrer en Moldavie, ne fut pas dispersée dans ses contonnements, après la signature de la convention d'Ackerman Le cabinet de Saint-Pétersbourg ne songeait pourtant à aucune agression, puisqu'il avait obtenu tout ce qu'i, pouvait demander loyalement à la Porte, c'est a-dire la confirmation pleine et entière de toutes les clauses et stipulations du traité de Busharest; mais, dans la pensée des hommes d'État russes les plus clairvoyants, le gouvernement ture étant aux prises avec de telles difficultés intérieures, qu'il serant incapable sans doute d'en triompher, malgré l'énergie de son souverant. On croyait géneralement, dans les hautes sphères de la politique, à la chute prochame de l'Empire Ottoman.

Il faut donc apprecier la modération de l'empereur Nicolas, qui n'almsa pas de la situation périlleuse où se trouvait le sultan Mahmoud, pour exiger de lui des concessions et des avantages nouveaux, que la Turquie n'eût pas ose refuser à son puissant vossin.

La convention d'Ackerman était seulement destinée a fixer, d'une mamère définitive et irrévocable, le mode d'accomplissement de tous les articles du traité de Bukharest, qui n'avaient pas été exécutés par la Porte depuis 1812. Les plénipotentiaires russes avaient même consenti à envelopper, dans les formes d'une rédaction plus conciliante, ce qu'il y out d'abord de trop impératif et de trop menaçant dans leurs demandes.

Il s'agissait d'assurer la possession territoriale de la Russic sur les côtes de la mer Noire et de remettre en vigueur tous les priviléges dont la Moldavie, la Valachie et la Servie devaient jouir sous l'influence tutelaire du gouvernement mese.

Tout avait été accordé et réglé, au gré des désirs du cabinet de Saint-Pétershourg.

Il était convenu que les frontières astatiques entre les deux empires demeurerment telles qu'elles existaient alors, et que les deux puissances aviseraient, dans le delai de doux ans, a adopter réciproquement les mesures les plus capables de maintenir la tranquillité et la sûreté de leurs su-



jets respectifs. La Porte s'engageait à donner satisfaction le plus promptement possible à toutes les réclamations qui lui seroient adressées par les sujets russes à l'égard des pertes et dommages qu'ils auraient subis à la suite du traité de Bukharest. Elle s'engageait aussi à favoriser i extension du commerce russe dans la mer Noire, en ne metlant aucune entrave à la libre navigation des bâtiments marchands sous pavillon russe dans toutes les mers et eaux de l'Empire Ottoman, sans exception, et en les sauvegardant contre les uttaques des corsaires barburesques.

Quant aux principautes danubiennes, un acte séparé, relatif au rétablissement de leurs droits et privi,éges, stipulait que les hospodars indigènes, élus désormais par les boyards de chaque province, avec le consentement de la Porte, ferment droit cependant aux représentations des agents diplomatiques de la Russie pour la fivation des impôts et le maintien des autres priviléges du pays; en outre, la Porte accorderait aux habitants des principautés la liberté du commerce pour toutes les productions de leur sol et de leur malustrie, en les exemptant de tous tributs et redevances pendant deux années, en égard aux malheurs qu'ils avaient ens à souffrir par suite des dérniers troubles.

Enfin, dans l'acte séparé relatif à la Servie, la Sublime-Porte promettait de discuter à l'amiable, avec les députés serviéns présents à Constantmople, la requête qui la avait été présentée au nom de Jeur nation, et qui réclamait pour cette province la liberté du culte, le choix de ses chefs, l'indépendance de son administration intérieure, etc.

En un mot, la Russie avait ressaisi, par la convention J'Ackerman, toute l'influence de son protectorat sur la Servie et les provinces moldo-valaques.



La Porte Ottomane, en signant cette convention, qui était encore plus blessante pour son amour-propre que desavantageuse pour ses intérêts, ne croyait pas avoir donné pour base aux rapports des deux empires, comme elle le disait : « une parfaite harmonie et une confiance entière réciproque, » mais elle gagnait du temps, et élle empêchait l'entrée immédiate de l'armée russe dans les Princ pautés.

Elle n'avait donc pas survi le conseil de son alliée, l'Autriche, qui lui proposait des moyens dilatoires pour faire trainer en longueur les negociations, et qui ne lui offrait ni un homme, ni un canon, ni un florin, pour défendre ses frontières.

Le schâh de Perse, qu'elle avait poussé à la guerre, non pas qu'elle eût l'intention de lus fournir des troupes et de l'argent pour soutenir cette guerre mégale, mais avec l'espoir de profiter d'une diversion avantageuse à ses intérêts politiques pour achever la soumission de la Morée, le schah Feth-Ali avait fait aunoncer, à Constantinople, par son ambassadeur, que ses armées victorieuses s'avançaient en Géorgie et refoulaient devant elles le peu de troupes russes qui se trouvaient disséminées dans ces provinces, où les populations musulmanes se levaient en masse, ou signal de la guerre sainte.

Mais le sultan avait expérimenté lui-même ce que valaient ses propres troupes formées nouvellement à la tactique européenne, il ne pouvoit donc avoir beaucoup de confiance dans celles que le schah de Perse se vantait d'avoir formées d'après la même tactique. la bataille de Dhéjam venait le prouver, en effet, que l'infanterie regulière des Persans r'était pas capable de tenir contre l'infanterie russe, et l'on apprit bientôt que le prince Abbas-Mirza avait

Gougle

licencie jusqu'au printemps tou e son armée fugaire, à l'exception d'un corps de cavalerie d'élite.

Le schah de Perse, à qui ses ministres avaient promis de rendre la Géorgie et toutes les riches provinces que la Russie lui avait calevées dans la déraière guerre, apprit avec stupeur la défaite et la dispersion de cette armée persane, qu'il était si fier d'aveur organisée a l'europenne. Ce fut son fils Abbas-Mirza lui-même qui lui apporta la nouvelle de ce d'sastre.

On assure que, dans leur entrevue, Feth-Ali, dont l'opinion personnelle avait toujours inchaé vers la paix, adressa les plus vifs reproches au prince Abbas-Mirza, qui l'avait engagé dans cette molheureuse guerre : il menaça son fils de le déclarer indigne de la couronne et de lui faire crever les yeux. Mais Abbas-Mirza ent l'habileté de l'apaiser, en lui persuadant que la campagne procuaine leur serait plus favorable, et que les Russes auraient bientòt reconnu l'impossibilité de se maintenir dans les provinces caucasiennes.

Le schah avait à cœur de venger la mort d'un de ses petits-fils, Seyful-Meluk-Mirzu, blessé mortellement dans to bataille de Dhéjam; il consentit donc a reprendre les hostilites, au printemps de l'annec suivante et à fournir a Abbas-Mirza une armée nouvelle, plus considérable, sinon meux agactrie, que celle qui avait lâcué pied devant le petit corps d'armée des généraux Madatoff et Paskewitch.

Le schalt, qui s'était avancé dans l'Abjerbidjan pour se rapprocher du théâtre de la guerre, quitta procipitamment la ville d'Agar, où il res dait avec sa cour, et alla s'etablir a Douvarkand, au dela de Tauris. En même temps, ordre fut donné à tous les corps persons, qui opéraient dans les provinces de Kouba, de Schirvan et d'Érivan, de se retirer sans combattre, en chassant devant cux les populations neu-

tres ou fideles a la Russie, pour les interner sur le soi de la Perse.

Ces provinces se trouvèrent, en peu de jours, débarrassées de leurs envalusseurs, mais changres en déserts et entièrement dévasiées. Il n'y restait que des bandes de pillards qui se cachaient dans les montagnes, à l'approche des détachements resses.

Le général-major Davydoff avant pourtant rencontre, le 3 octobre, dans la province d'Érivan, une division persane commandée par Hassan-Khan, frère du sardar de cette province, qui s'était renfermé dans sa capitale : ilassan-Khan avait été battu, mis en fuite et poursuivi jusque sous les murs de la ville.

Le genéral-major de Krabbe, qui avait mission de proteger les habitants dans la province de Kouba contre les manœuvres des émissaires musulmans, vit les notables du pays accourir sous ses drapeaux et devenir ses plus fide es auxiliatres.

La tranquillité n'avant pas même éte troublée dans le Daghestan, malgré le voisinage des montagnes qui offraient une retrate sûre aux fauteurs de désordre.

Le gouverneur général des provinces caucasiennes, le genéral Yermoloff, qui n'avait en qu'a se montrer à la tête d'une force imposante pour pacifier la partie méridionale de la Georgie, se proposant de porter son quartier-genéral dans la province de Schekine. Le quartier-général de l'aute de camp général Paskewitch é aut à Koudolan, sur la riviere de Tcherakene, près de Choucha, dans cette province de Schirwan, qui avait été presque toit entière au pouvoir d'Abbas-Muza : il n'y était pas resté un seul débris de cette armée persane, qui avait dispura en quelques heures, sans que le général Madatoff, qui la pourst ivait avec vi-

gueur, en pût atteindre les derniers fuyards. Aucune opération militaire ne semblait devoir s'exécuter de ce côté-là, et le genéral Puskewitch attendait en vain l'ordre de murel er en avant et de passer l'Araxe.

Cet ordre vint du cabinet de l'emperer r, et l'ermoloff ne le transmit pas sans hésitation et sans dépit au general Paskewitch, qu'il ent voulu pouvoir condamner à l'inaction, car Paskewitch était pour lui un rival redoutable, qui ne demandait qu'une occasion de se d'stinguer par un grandfait d'armos.

Le 6 novembre, Paskewitch commença son mouvement au delà de l'Arave : ce fleuve fut traversé a gué par un premier détachement de trui pes russes; plusieurs bataillons d'infanterie franchirent ce gué, peu profond, sur des chovaux de dragons et de Cosaques. Cinq ou six mille hommes passèrent ainsi, dans la journée, sur le territoire de la Perse, sans qu'on leur eût disputé le passage.

Le lendemain, Paskewitch n'hésita pas à s'engager dans des defiles que l'ennemi n'essayait pas de défendre, car il les avait toujours regardés comme inaccessibles, l'artiflerie même de gros calibre put être transportée à travers ces montagues escarpées, et e général cusse penétra dans le pays, à vingt ou vingt-cinq lieues de la frontière : il cherchoit une armée à combattre; il ne rencontra que que que partis de cavalerie, qui se dispersaient à la promière attaque, et quelques groupes de sujets russes, enleves a teurs foyers par les Persans qui les emmenaient en otages.

La saison devenait tous les jours plus mauvaise, le chemin plus difficile, et la subsistance des troupes plus rare Le hut de cette expedition harcie et rapide ctait, d'ailleurs, atteint : on savait qu'il n'exista à plus d'oracée persane et que le prince Abhas Miran, retre a Ardebil, avait congedie ses



troupes jusqu'au printemps; Paskewitch avait prouvé, en franchissant l'Araxe, que les obstacles naturels, que protégeaient la frontière persane, ne pouvaient arrêter les armées russes. Il revint sur ses pas, en rumassant des familles et des individus isolés qui demandaient à retourner dans la province de Karabagh, et il repassa l'Araxe, le 12 novembre, pour aller reprendre ses positions pres de la rivière de Tchérakène.

Cette courte irruption des Russes sur le territoire persan fut désapprouvée hautement par le gouverneur général des provinces caucasiennes. L'aide de camp général Paskewitch crut devoir en prendre toute la responsabilité, et il envoya plusieurs rapports à l'empereur, qui les fit publier par extraits dans le journal officiel de Saint-Pétersbourg.

La Perse s'était émue de l'expédition du général Paskewitch, et Feth-Ali adressait, au sujet de la violation de son territoire, une protestation et une demande de secours à l'Angleterre. On apprit ainsi qu'un traité secret avait été signé à Tehéran, par tequel l'Angleterre garantissait à la Perse, en cas d'invasion de la part de la Russie, non-seulement un corps de troupes auxiliaires, mais encore un subside de deux cent mille livres sterl, par an pendant toute la durée de la guerre.

Le gouvernement anglais se vit oblige, non d'intervenir à main armée, mais d'avertir le gouvernement russe des embarras sérieux que pourrait entraîner une nouvetle invasion de l'armée du Cancase dans le royaume de Perse i, se posa en médiateur, et il fit savoir au schah Feth-Ali que son injuste agression contre la Russie avait autorisé les représailles, que cette puissance s'était permises en violant le territoire persan il invitait donc son allie a faire tous ses efforts pour oblenir la paix à des conditions justes et modérées.

Le cabinet de Saint-Pétershourg, en réponse aux representations amicules que le cabinet de Saint-James lu avait adressées, déclara, dans les termes les moins ambigus, que l'empereur de Russie n'acceptant et ne souffrirait aucune intervention étrangère dans son différend avec la Perse, et qu'i entendait poursaivre la guerre contre un ennemi deloyal aussi longtemps et aussi vivement qu'il le jugerant convenable.

L'Angleterre, qui jugeait cette guerre contraire a ses mterêts et qui en redoutait suctout les conséquences, se tournadu côté de la Perse, pour déterminer un rapproclement entre cette puissance et la Russie; mais, excepté Feth-Ali, tout le monde, en Perse, les ministres, le peuple, la cour, étaient animes des sentiments les plus hamoux et les plus hostiles contre les Russes. La politique anglaise qui avait besour de ménager les deux parties belligerantes, ne repronouca pas entre ches, mais reprocha indirectement au Couvernement person d'avoir été l'agresseur et de s'être exposé à subir une it vasion de son territoire, en ordonnant ou en tolérant l'envantssement de la Géorgie, que les traites avaient placee sous la domination russe. C'était faire entendre au cabinet de Teliéran, que l'Angleterre so considerait comme degagée de ses promesses, et que la Perse ne devait espérer d'elle aucun secours immédiat, ni en hontmes, m en argent.

En même temps, pour protester d'avance contre cette guerre dont le royaume de Perse serant inévitablement le théâtre, la politique anglaise rhercha ses appuis dans l'opinion publique, en faisant repéter, par toutes les voix de la presse, que l'amortion demesuree de la Russie avant eveillé à poste titre les i quictides du Gouvernement persan et que l'administration intolerable du gouven eur géneral des

·



provinces du Caucase avait poussé à la révolte les populations musulmanes de ces provinces, encore mai façonnées au joug russe.

Cette dernière accusation, qui reposait peut-être sur des apparences factices plutôt que sur des faits authentiques, prit tout à coup une serieuse consistance et trouva des échos complaisants en Russie, surtout auprès de l'empereur. Ces bruits fâcheux, plus ou moins fondes, ne firent que se fortifier et se cépandre, et quoiqu'il n'y eût pas de pourparlers pour la paix, les ministres du schah de Perse ne manquèrent pos de signaler, parmi les griefs dont ils avaient à se plaindre, les procédés irritants et souvent iniques, dont le général l'ermoloff aurait usé à l'égard des habitants et des chefs indigènes.

— Yernoloff n'aura fait certamement que son devoir, dit une fois l'empereur au sujet de ces allégations qui se faisaient jour jusque dans le Conseil privé; mais, en ne craignant pas de se faire tant d'em emis qui l'accusent, il a cu le tort de ne pas se faire des amis qui plaiderment sa cause et qui me forcera ent a l'absondre. La position d'un gouverneur général, j'en couvie is, est bien délicate et bien difficile dans un pays à peine soumis et travail é par la malveillance des indigenes, mais ce sont des généraux russes que j'envoie au Caucase, et non pas des satrapes

La decision vigourense, avec laquelle l'empereur Nacolas avait mené à bonne fin les négociations d'Ackerman et conduit les opérations de la guerre contre la Perse, produisit la même impression dans tous les cabinets de l'Europe. On ne doute pas que la politique du nouveau règne ne fût tres ferme et, au hesoir, très énergique, tout en restant pacsaque.

On en vint cependant à conclure que la Russie, qui con-

naissait sa force et sa puissance, ne fût assez portée, en cas de difficultes avec ses voisins ou ses allies, à en appeler au droit des armes. Alexandre l' s'était fait une gloire de maintenir la paix pondant dix ans entre les puissances europrennes; on supposa, bien à tort, que son successeur avait l'intention de suivre une autre voie et d'ambitionner un rôle mil teire dans le reglement des questions internationales, qui no seraient plus soumises a l'arbitrage des souverains et des États signataires de la Sainte-Al iance.

En effet, l'empereur de Rossie demanda tout à coup si l'Angletorre perdait de vue totalement le protocole secret qu'elle avant signe avec lui, par l'entremise de lord Wellington, huit mois auparavant, et qui aurait dû amener, de la part des deux gouvernements, une médiation amiable en faveur de la Grèce mise à feu et à sang par les Turcs. Le protocole existait, quoiqu'il n'eût pas encore été public, et son existence sente avant produit une influence favorable sur les événements de la guerre de l'independance grecque, en faisant rena tre l'espoir dans le cœur des Hellènes et en leur apponeant que leur sainte cause avait enfin trouve des sympathies, sinon des auxiliaires, parmi les grandes puissances de l'Europe obretienne. Le cabinet de Samt-James avait fait adresser sons donte des représentations et des conseils à la Porte Ottomane, relativement a la douloureuse situation des chretiens de la Morce et de l'Archapel, muisces conseils n'avaient pas été écoutés, ces representations avaient etc fort mal accueillies, et l'ambassadour anglais, Strafford-Camping, avant transmis à son Gouvernement la réponse nette et fiere du sultan, qui n'entendait reconnaître a personne le droit d'intervention officieuse entre lui et ses sujets rebelles.

Le Convergement français avait pourtant annoncé qu'il

1

ctait prôt à sontenir, de concert avec l'Angleterre et la Russie, le principe d'intervention en faveur de la Grèce Les flottes anglaise et française étaient mouillées dans les eaux de l'Archipel, mais elles observaient la plus stricte neutralité et se contentaient de montrer leurs pavillons, comme un aignal de delivrance prochame, aux héroiques défenseurs d'Athènes, pendant qu'Ibrah: in Pacha, à la tête de ses Egyptiens, pareourant le Péloponese, mettait tout a feu et à sang.

Le comte de Nesselrode, chef du cabinet de Saint-Pé ersbourg, fut chargé de donnée avis au foreign-office de Loudres, que son souverain voulait absolument que cette guerre d'extermination cût un terme; qu'il était las des lenteurs d'une négociation qui trahait depuis sept ou huit mois. qu'il jugeait nécessaire d'employer un langage plus catégorique vis-à-vis de l'Empire Ottoman et qu'il se faisant fort, en maintenant toujours son alliance avec l'Angleterre et la France, d'obtenir, à Constantinople, une solution prompte, juste et définitive de la question grecque. Or, la question grecque n'avait jamais été mêlée plus intimement à la question d'Or ent, et le Gouvernement anglais voyait avec inquiétude renaître sous une forme indirecte la pretention que la Russie avait déjà mise en avant, de traiter elle-même, et pour son propre compte, avec la Porte Ottomane, des questions d'intérêt général et d'ordre public européen.

Te le fut l'origine de la mission nouvelle de M. de Rabeaupierre, qui s'était distingué, dans les conferences d'Ackerman, par son esprit droit et juste, ferme et coi ciliant à la fois, et qui eut l'honneur d'être choisi pour représenter son auguste maître aupres du sultan Mahmond.

Google

## LXVII

La mission de M. de Ribeaupierre a Constantinopie n'était pas encore comme, qu'on attribuait déjà, en Europe, au Gouvernement russe, le projet de tirer parti des embarras sans nombre, que les réformes y o entes et hâtives du sultan avaient créées à la malheureuse Turquie.

On pensuit que la Russie ne se bornerait pas à s'annexer cefinitivement les provinces danubiennes. Il semblait trop probablé que l'Empire Ottoman, qui n'était pas parveau, cepuis cinq ans, à étouffer dans le sang l'insurrection grecque, et qui n'eût pas en d'armée ni de flotte a lui opposer, dans la dernière campagne, sans l'assistance efficace du vice-roi d'Égypte, serait incapable de souteur une guerre contre la Russie.

On sit revivra alors tous les mensonges politiques, auxquels avait donné heu la supposition du prefendu testament de Pierre le Grand, et tous les journaux s'étent mis a l'unisson pour poser et debattre cette these imaginaire, on en conclut que la guerre était imminente et que le tzar allait déchainer ses immenses armées sur la Turquie. On le voyait déja s'emparant de Constantinople et se foisont counonner empereur d'Orient dans l'eglise de Sainte-Sophie! Ces folles imaginations, qui alimentaient la polemique journalière de la presse, avaient ramené naturellement la discussion sur l'état des forces militaires de la Russie. On chercha un sujet de crainte et de défiance pour l'Europe, dans le fait d'une armée permanente, qui égalaiten nombre toutes les armées réunies des pu ssances européennes, car on portait à 1,500,000 hommes le chiffre total des armées misses, en y comprenant les troupes irrégulières que pouvaient leur fourair les Kirghises, les Baskirs et les Tatacs.

Copendant, on aura t pu, en recourant à les sources d'information moi is exagérées, se rassurer contre des impuétudes chimériques et se convaincre qu'une armée d'un milion d'hommes était à peine suffisante pour défendre un empire, dont l'étendue territoriale comptait 375,174 milles carrés en Europe, en Asie et en Amérique, et dont la population ne s'élevait pas alors à plus de 59,534,000 individus.

Les forces militaires de la Russie, à cette époque, se compositent, en réalité, de quatre armées, formant ensemble un effectif de 480,000 hommes; des corps détachés de la Finlande, d'Orenbourg et de la Sibérie, chacum de 12 à 15,000 hommes, de la garde impériale, qui ne comprensit pas plus de 40,000 hommes; de l'armée du Cancase, qui était ordinairement de 85.000 nommes; des troupes de garnison, représentant environ 70 à 80,000 vieux soldats, la plupart invalides, et enfin, des colonies militaires, dans lesquelles la statistique européenne voyait plus d'un million d'hommes, et qui n'en comptaient a peine que 67,000.

Ces colonies militaires n'en étaient pas moins un épouvantail pour les puissances alliées de la Russie.

Ce système de colonisation n'avait été proposé et adopté, en effet, que dans le but avoire d'entretenir à l'état permanent une force militaire supérieure a tontes les forces rémaies de l'Europe. Dans les bantes sphères du Gouvernement, il est vrai, on s'était laissé d'abord séduire, fasciper, enivrer, par les conséquences inappréciables qui paraisse ent devoir résulter de cette nouvelle organisation le l'urmée russe. On avait dépensé, depuis six ans, des sonnées prodigieuses pour les premiers frais d'établissement; mais l'expérience n'était déjà pas trop favorable à l'institution, que l'en pereur Alexandre ent voule développer encore davantage, suivant les plans gigantesques du général en chef de ces co-onies, le comte Araktchéreff.

Les colomes militaires n'avaient serv jusqu'alors qu'a leranger les hubitudes des soldats et celles des paysans colonisés; à jeter de l'inquietude et du mecontentement dans es esprits; a preparer de redoutables foyers de désordre et d'insulundanation, et à augmenter, lans une proportion monagante, les depenses de l'armée.

Medias, a son avenement, n'en était pas moins encore tout entiché des merveilleux résultats que devait produire la fondation des colonies militaires, à l'établissement desquelles il avait lui-même concoura, en faisant approuver par son frère Alexandre quelques-unes de ses alées personnelles à l'égard des plans primitifs de la colonisation.

Le rescrit survant, qu'il avait adressé au géneral comte Araktehereff, peu de jours apres l'insurrection du 26 décembre, annonça t même l'intention de donner encore plus de développement aux colonies militaires :

a Comte Mexis Ambrérevitch, S. M. Fempereur Alexanlre, de glorieuse men orre, a jugé à propos d'établic des colonies militaires, pour le bien de Notre empire; et vous, en qualité d'exécuteur fidèle de ses volontes, vous avez su remplir le but de ses beenfaisants projets. Avont l'intention, et regardant comme un devoir de continuer cet établissement, l'espère que vous me seconderez avec le même zèle qui vous a to nours distingué, aux yeux de feu d'empereur; et, en consequence, le vous charge le diriger ces colonies, d'après les mêmes reglements et dispositions légales qui ont été rendus jusqu'à présent à cel égard, et le vous ordonne de me faire, en cas de besoin, des propositions, et d'en demander la décision, suivant le même mode que vous avez observé auprès de seu l'empereur.

« Je suis votre affectionné,

« NICOLAS.

и Pétershourg, 19/81 décembre 1825. »

Mais il s'etait fait, en peu de temps, un revicement complet, dans les alées et les vues de l'empereur, relativement au système des colonies militaires

Ce système, en effet, que des hommes eminents et vraiment patriotes avaient presque condamne, était lois de donner les résultats qu'on croyant pouvoir en attendre : les colons faisment de mauvais soldats et n'étaient pas de bons enlivateurs ; leur entretien coûtait auss cher que celui des troupes régulières, et la population ne semblait pas s'accroître d'une manière sensible, dans ces colonies, soumises à une discipline plus sévère et plus pénible que celle de l'armée active.

Les circonstances avaient, d'ailleurs, contribré à modifier l'opinion de l'empereur, au sujet des colonies militaires : la plus grave de toutes avait été l'agitation sédifieuse qui s'était produite, dans plusieurs de ces colonies, a l'occasion du changement de règne.

La révolte n'y avait pas sans doute éclate, mais on avait pu se convaincre que les conspirateurs et les agents de





trouble exerceraient toujours leur funeste influence dans ces agglomérations d'hommes, qui, s'occupant de travaux agricoles et vivant en famille, ne conservaient rieu de l'esprit militaire. C'étaient là des centres permanents de fermentation révolutionnaire, et cependant les sociétés secretes n'y avaient pas encore pénétré, ou, du moms, ne s'y étaient pas propagées d'une manière inquiétante.

Les colonies militaires, en devenant susportes, poul ront tout a coup leur prestige, et leur chef suprême, le comte Araktcheïeff, qui avant espéré d'abord leur faire absorber l'armée entière, fut bientôt impuissant à défendre son œuvre de prédilection contre les déflances et les antipathies de l'empereur : il tomba lui-même en disgrâce, et, quand cet errogent favori d'Alexandre l'eut peulu sans retour la faveur de Nicolas, on vit bien, à des signes certains, que le regne des colonies militaires chat passé avec celui de leur createur.

La disgrace du comte Araktcheïeff avait saivi de près l'avénement de l'empereur Nicolas, et cette disgrace ne fut pas l'ouvrage des anombrables ennemis qu'il s'était faits pendant son long règne de favori. Peu s'en fallut même que le nouvet empereur, n'écoutant que le sentiment de l'exprite, ne déférât aux tribanaux cet homme implacable et cruel, qui avait osé violer la loi pour la faire servir d'instrument à ses hames et à ses vengeauces particulières.

Dans le cours de l'aumre precédente, Araktehorest avait en le matheur de perdre, de la manière la plus tragique, une maltresse qu'il aimant avec passion. Cette semme, d'un caractère violent et brutal, accablant de manvais traitements les gens de sa maison : elle sit sonetter devant elle une malheurense semme de el mobre, qui avait commis une faute legère. Le frère de la victime jura de venger l'ontrage infligé à sa sœur, et, s'armant d'un couteau, il se jeta sur l'indigne femme, qu'il voulait punir, et la perça de mil e coups. Ce meurtre avait eu lieu à Grousino, dans la terre du comte d'Araktebeneff

Celui-ci accourat à cette horrible nouvelle et fit éclater un lésespoir qui tenait du delire : il resta couche auprès du corps de sa maîtresse, refusant de s'en separer et demandant a être enterré avec elle. Pendant plusieurs jours, il s'abs.int de toute nourriture, laissa croître sa barbe, et se livra aux emportements de sa douleur furieure.

L'empereur Alexandre jugea que la religion seule pouvait triompher d'une pareille douleur. Il écrivit au vénérable Photius, archimandrite du couvent de Saint-Georges, pres de Novogorod, et il le pria d'appeler auprès de lui l'infortuné Araktchéieff, pour le i faire entendre de saintes paroles de consolation. Araktchéieff consentit, en effet, à venir s'enfermer dans le couvent de Saint-Georges. Il en sortit bientôt, non pas consolé, mais décidé à vivre pour sa vengeance.

L'assessa était découvert et mus en prison; il avait en des complices parmi les serfs qui composment la domesticité de Grousmo, et son crime n'avait réussi que par la coupable complaisance de ceux qui en avaient été témoins, sans chercher à l'empêcher. Vingt et un accusés se trouvaient ainsi dans les mains de la justice : le procès était donc du ressort lu Senat. Mus Aroktchéfest ne voulut pas que les prévenus fussent renvoyes devant cette haute juride-tion : il les sit juger, sur les heux mêmes, par entégories de sept personnes, et il ne se contenta pas de les faire condamner au supplice du knowt; plusieurs de ces malheureux surent livrés a la tort ire, au mépris de la legisla-



tion existance, et rendurent l'âme au mulieu d'airoces souffrances!

Les autres n'avaient pas encore subi leur peine, quand l'empereur Nicolas monta sur le trône. Arakteheiest craignit que le nouver empereur, en publiant son manifeste d'amnistie, ne suspondit l'exécution des condamnés. Il ne tiut donc auenn compte des delais qui auraient dù protéger ces victimes do son impitoyable ressent ment, et il donna des ordres pour que l'exécution ne sât pas retardée d'un jour. Elle ent lieu a Grousmo, la vei le de la publica tion de l'amnistie, que tout le monde attendait. La plupart de ces malheureux ne survéenrent pas a la peine corporelle, qu'on leur sit subit avec une rigueur insexible : « La Sibérie est été trop donce pour eux! » dit l'auteur de ces sanglantes represaulles.

Nicolas, tardivement i dormé de ces faits, en fut miligné et faillit rendre un ukase qui ent mis en cause le comte Araktehérest lui-même; mais le souvemr de l'empereur Alexandre plaida en saveur de son ancien serviteur. On ordonna sei lement la révision du procès des assassins de Grousmo, et Araktehérest reçut avis da ne pas se présenter devant l'empereur jusqu'a ce que ce proces ent été instruit et jugé à nouvean.

Araktrhéieff n'aurait pasose affronter en face la colère de son auguste maltre; il prétexta le délabrement de sa santé, pour solliciter la permission de voyager à l'étranger. Cette permission au fut accordée sur-re-champ, avec une somme de 50,000 roubles pour défrayer son voyage. Sa disgrâce n'était done pas complete; il se flatta de l'espoir d'obsenir son pardon, et it ne se pressa pas de partir.

Mais une circonstance imprévue ne lui laisse pas le temps de reprendre pred dans la faveur du souverain. Il avait un fils natures, qu'il était parvenu a faire nommer heutenant dans l'arti lerie de la garde a cheval et axie de camp de l'empereur Alexandre. Ce je me officier, qui égalait son père en arrogance et en rudesse, se prit de querche avec un vieillard, qu'il avait heurté en passant, et il l'insulta gravement. Cette odieuse brutahté provoqua une indignation genérale : l'offaire fut portée à la connaissance de l'empereur, qui fit exclure de la garde l'auteur d'une action aussi làche, en l'envoyant dans une garn son lointaine et en sugmatisant « l'immoralité de sa conduite, » dans un ordre du jour du chef de l'état-major général.

Araktelières, si audacieux qu'il pût être, n'essaya pas de justifier son fils naturel, il comput que son nom aveit contribué à l'éclat de la punction du coupable, et il jugea prudent, sinon de se faire oublier, du moins de laisser passer l'orage qui grondait sur sa tête. Il quitto Saint-Petershourg au mois de juin, et, après avoir visité une dernière fois les colonies militaires, dont la direction ne lui avait pas encore éte enlevée, il s'achemina lentement vers la France. Il espérait, dit-on, que l'empereur le rappellerait et lui permettrait d'assister aux cérémonies du sacre

L'accueil peu sympathique qu'il reçut à Paris, ou le roi Charles X ne doigna pos même lui accorder une audience, était ce nature à lui foire pressentir qu'il ne rentrerait jamais en grâce auprès de sou souverain, il vivait très retiré et s'occupait de foire construire une grande horloge à musique, sormontée du limite d'Alexandre I<sup>n</sup>, laquelle devait, tous les jours, a l'heurr où ce prince avait rendu le dernier souvir, exécuter l'air du chant crelesiactique qui commence ainsi : Para au milieu des bimbeureux. Il reçut alors, comme un comp de foudre, une lettre du calmet de l'empe, em , dans laquelle on lui faisait savoir que son ab-

sonce prolongee avant necessité de nouveaux arrangemen s pour l'administration des colonies multairés, et que l'éta major de ces colonies serait réuni désormais à l'état-major general de Sa Majesté, sons les ordres du general baron Dichitsch, encf de cet état-major. Le titre et les fonctions de directeur des colonies multairés se trouvaient donc désormais supprimés.

Araktché eff apprit, en même temps, qu'un ukase, du 30 octobre (11 novembre, nouv. st.) 1826, avant modifié enterement cette institution, dont il se regardait comme chef namovible. Au lieu d'un chef unique, il y en nurait plusieurs, qui relèversient directement de l'état-major genéral Les colonies militures établies dans le gouvernement de Novogorod étaient placées sous le commandement du général d'infanterie prince Chakhowskoi commandant ou corps des grenadiers, et formeraient aussi te corps des grenadiers colonises; le genéral comte de Witt devait exercer les mêmes pouvoirs sur les colonies de cavalerie établies dans les gouvernements de Kherson et d'Ekathermoslaw. Le chef des colonies militaires de Charkow et de Molulow n'était pas encore dés gné

Araktchéreff no pouvait plus douter que sa disgrace ne fut consommée; toutefois, it se hâta de retormer à Saint-Petershourg, avec la pensée de se rattacher, s'il était possible, à ces colomes militaires, dont il avait été le créateur.

A son arrivée, il trouva un ordre du jour du chef de l'état-major de Sa Majesté, en date du 19 novembre 1º décembre, nouve st.), qui retraçait les principales dispositions du règlement pour l'organisation comp été des régiments d'infanterie et de cavalerie colonis: s : tous les colons, chefs de famille, e aient dispenses, une fois pour toutes, du service militaire et n'auraient plus à s'occuper dorénavant que de



leurs travany agricoles et midustriels; ils receyraient un uniforme convenable à leur état; leurs obligations, sons le rapport des logements militaires, seraient allégées; ils n'auraient plus à loger qu'un soldat, au lieu de deux : leurs enfants adolescents, qui jusqu'alors faisaient partie des ca fres régimentaires et étaient incorpores dans les bataillons et divisions d'instruction, seraient rendus à leur famille et pourraient, dans les moments de loisir que leur laisserait le servire, partager les travaux de leurs parents. Quant aux sous-officiers et soldats des bataillons et escadrons actifs des régiments colonisés, la durée du service actif était réduite, pour cux, à vingt ans, au lieu de vingt cinq, sauf le cas où la guerre aurait pénétré sur le terntoire de l'empire. Enfin, tous les officiers des batailions et escadrons actifs et de réserve et des régiments colonises, recevraient, au le me fixé, que demi-armee de solde, en sus de leurs appointements ordinaires,

Le but de ces dispositions était evidenment de développer l'élement agricole et industriel dans les colories militaires et d'y multiplier les colons encore plus que les soldats.

Le premier essai des colonies militaires n'avait pas encore produit les resultats avantageux qu'on en espérait. L'aspect des villages, reconstruits sur un plan umforme, avec des rues alignées, des cours et des jardins fermés, annonçait sans deute toutes les con litions de salubrité et de liten-être, mais cependant les paysans du domaine de la couronne ne s'etaient pas soumis, saus une repugnance visible, à ce régime austère, ou la vie de famille était envahie et comprince par le Code disciplinaire du soldat. Aussi, chose étrange, la population de ces établissements ne s'augmentait que dans une fachse proportion. Il semblait que les colons eus-

sent fait un complot géneral, pour ne pas favoriser un sy co teme qui les privait de leurs enfants en jacorporant ces enfants, des l'age de huit ans, dans des bataillons d'instrucbon et qui les menaçait sans cesse eux mêmes d'être appelés sous les drapeaux.

Vollà pourquoi l'empereur avait eru devoir exempter définitivement du service milita re les colons chefs de famille et leur rondre l'aide agricole et industrielle de leurs. enfants. Ce fut une amélioration considérable dans le régime des colonies, qui farent destinées des lors à la culture du sel plutôt qu'à la transformation de l'armée réguhère. On ne songeast pass à leur faire absorber cette armée et à la remplacer par cinq ou six millions de soldats cultirateurs.

L'esprit pratique de Nicolas n'avait en qu'à comparer les colonies, militaires aux colonies agricoles et manufacturieres des frères Moraves, pour apprécier combien ces dernieres ctaient supérieures aux autres, sous le rapport de la civilisation, de la population et de l'agriculture

L'empereur fut émerveillé, en baant le rapport qui lui fut adressé sur la situation des établissements, fondés, depuis somante ans, en différentes parties de l'empire, par les freres Moraves de la Confession d'Augsbourg. Ces colonies ne produisaient pas de soldats, mais elles doanaient l'exemple du travail, de la piété et de toutes les vertus sociales, nonsculement elles avaient chargé d'immenses déserts en planes fertiles et cree de belles usines qui enrichissaient le pays, mais eurore elles instrussient, elles moralisment le paysan, qui les bémesait et les vénerait, sans s'apercevoir qu'elles appartinssent a une autre religion.

Le plus ancien et le plus florissant de ces établissements, fonde en 1767 à Sarepta, dans le gouvernement de Saratow,

en vertu des lettres pater tes de Catherine II, n'avait obtenu qu'une autorisation temporaire, toujours renouvelée depuis par les successeurs de cette grande impératrice. Les inembres ce la colonie de Sarepta, en présentant leurs humbles félicitations à l'empereur Nicolas en l'honneur de son couronnement, lui demandérent de daigner confirmer les privileges qu'ils tensient de ses augustes ancêtres.

L'empereur s'empressa de répondre à leurs vœux, et leur adressa ce rescrit, rédigé en termes si honorables pour eux et empreuxt d'un si profond sentiment de charité évange-lique.

- « Nons, Nicolas les, empereur et autocrate de toutes les Russies, etc.
- « Les membres de la Sociéte fraternelle evangelique de la Confession d'Augsbourg, colon-es depuis 1707 à Sareptagouvernement de Saratow, district de Tzaritsyne, out pleinement justifié, par leur amour du travail et leurs etablissements d'incustrie agricole et manufacturière, la protection que le Gouvernement leur accorde, ninsi que les droits et les privileges, dont la concession leur a été faite; il enest de même de ceux de leurs confrères qui habitent les gonvernements de Lathuan e, d'Esthonie et de Courlande, ou les payeans et artisans trouvent, dans leurs maisons de prières, l'instruction nécessaire à env état et l'enseignement de la morale chrétienne. A ces causes et prenant gracieusement en considération la supplique que les membres de cette Société Nous ont fait présenter par leur agent, Nous confirmons, par ces presentes, tous les droits et priviléges, que leur out octroyés et confirmes. Nos préducesseurs, de gloricuse memorre, dans des lettres patentes, données en 1767, par S. M. l'imperatrice Catherine II., Notre aïente bienaimee; en 1797, par S. M. l'empereur Paul I", Notre père

bien-nume, et, en 1801 et 1817 par S. M. l'empereur Alexandre l'a. Notre frère bien-a me, et Nous avons la ferme personation que, en jouissant desdites immunités, les membres de cette Société continueront à se montrer dignes de Notre bie iveillance, par leur active industrie, leur moralite, leur fidelite au trône et leur soumission entiere aux lois et reglements. En fin de quoi Nous avons signé les présentes de Notre propre usun et avons ordonne d'y apposer le sie que de l'empire.

Donné a Saint-Petersbourg; le dixieme jour 22, nouv.
 st. du mois d'octobre de l'an de grâce 1826, et de Notre regne le prenner

it Niloeas. 4

La bienveillance speciale que l'auguste chef temporel de l'Égl se russe témoignait aux freres Moraves avait sa source dans un sage esprit de justice distributive plutôt que de tolerance religieuse. l'empereur ne voyait que le bien moral et materiel, que la colonie de Saropta avait fait depuis sa fondation, et il ne sougeait pas à se préoccuper du culte que pratiquaient dans ses États les membres de la Confession d'Augsbourg.

Les admirables résultats socians et economiques de cette colonisation evangelique étaient de nature surtout à faire ressortir les vices et les dangers de la colonisation inflitaire. Des ce moment là, l'empereur n'avait plus si bonne opinion de ce dernier système de colonisation, qu'il voulait restreindre, au heu de l'etendre, comme l'aurait fait son auguste frère sous la fatale inspiration du comte Arakteheneff.

Celui-ci ava t'appris ou devine la reaction defavorable qui s'était operce dans l'esprit de Nicolas, du sojet des co-



n



jonies militaires. Il s'empressa de composer un memoire qui refletait les idees et les sentiments nouveaux de l'empereur sur cette grave question, et il obtint de presenter lui-même ce memoire, dans une audience que le monarque daigna lui accorder et qui devait être son audience de congé

Nacolas le reçuit froidement, mais poliment, et jeta les yeux sur le memoure qui avait pour objet de signaler le vice radical et organique des colon es militoires « Contre toute attente, disait relui-là-même qui les avait fondées en Russie, les sept huitiemes des sol lats colonises retombent à la charge du Gonveri ement : les enfants mâles d'un district ne suffisent amais a pourvoir au recrutement du régiment de son ressort; l'État se voit obligé de faire le sacrifice du total des revenus de ses terres, et les paysans sont partout mécontents de leur nouvelle position. Pour étendre la colonisation à toute l'armée, on absorberait peut-être une scume de quatre milliards, a supposer que le Gouvernement fût à même de consacrer tant d'argent à cette mesure périlleuse...»

L'empereur remercia le cointe d'avoir mis son expérience au service du Gouvernement, mais il parut etonné ou changement subit qui s'était fait dans les opinions du pais actif organisateur des colonies militaires; il ent l'air de croire, comme le lui dit Araktchéřell, que le mémoire qu'on venait de lui soumettre avait été preparé pour Alexandre l'a, et, sans condamner les colonies militaires en principe, il exprima l'intention de laisser faire au temps qui se chargerait de montrer ce qu'elles valaient.

Araktchéressavaittenté cette démarche, pour ramener sur lus, s'il était possible, t'intérêt et la faveur du souverain; il juges, d'après la fournure de l'entretien, que l'empereur

Nicolas etait bun décidé à se passer de ses services; il se resigna en fremissant, mais il eut l'air d'adresser un reproche indirect à l'empereur, en lui demandant la permission de faire imprimer les nombreuses lettres intimes qu'il avait reques d'Alexandre I<sup>ee</sup>.

— Je sais, comme tout le monde, lui dit sechement Nicolas, l'amitié que mon auguste frère avait pour vous; je me plais à supposer que vous en avez toujours eté digne, mais je vous avertis que les lettres de feu l'empereur Alexandre, en quelles mains qu'elles soient, appartiennent à ses sucresseurs et doivent rentrer tôt ou tard dans les archives de l'État.

Le conte Araktcheieff était trop soumis anx ordres de son souverant, pour over lui désobér ou pour s'exposer à lui déplace; non seulement it ne fit jamais paraître la correspondance d'Alexandre I<sup>ee</sup>, mais encore les précieuses lettres qu'il possedant furent brûlées, sinon restituées aux archives de l'empire.

Il s'etaet retire dans sa magnifique terre de Grousmo, pour y vivre dans la retraite, et el ne reparut pas une seule fois à la cour, cuoiqu'il eût conservé nominativement pluseurs de ses emplois, entre nutres celai de président au counte des affaires militaires au Consei, de l'Empire

Le reste de sa vie, qui se prolongeajusqu'en 1834 3 mail, foit en estere à l'espèce de cutte qu'il rendait à la mémoire de son bien-aimé maître Alexandre 1<sup>rt</sup>; son château de Grousmo était, en quelque sorte, un temple, on l'image et le souvenir d'Alexandre brillaient de toutes parts; il avait fait dever, lans l'eglise du village, un splendide cénotaphe, sur lequel on voya t le définit empereur, couronné par la Foi, l'Espérance et la Charité; il forma, dans sa maison, un musee, on il remit tout les calleaux qu'il avant reçus d'Alexan-

dre la et une foule d'objets qui avaient appartenn a ce monarque.

Désireux d'immortaliser un règne, dans lequel il avait joué un rôle considérable, sinou éclatant et glorieux, il déposa à la Banque territoriale une somn e de cinquante mille roubles en papier, dont les interêts accumules devaient servir, pendant cent ans, à décerner un prix à l'auteur de la meilleure histoire du règne d'Alexandre.

Il employa une partie de son immense fortune à des œuvres de bienfaisance, comme s'il cût voulu réparer les actes d'injustice, de violence et de mechancete, qu'on lui attribuait, peut-être à tort. Il n'affranchit pas ses paysans, mais il les traita comme un père et il s'en fit aimer autant qu'il avait été abborré à l'époque de sa plus grande puissance. Il donna un capital de trois cent mille roubles au corps des radets de Novogorod, en statuant que les intérêts de cette somme serviraient specialement à payer la pension de quelques jeunes gens des familles nobles, mais pauvres, des gouvernements de Novogorod et de Tver.

Enfia, quand il mourut, à l'âge de sorxante-cinq aus, les yeux fixés sur un portrait d'Alexandre, il put dire, avec le sentiment d'un oevoir accompli : « l'ai fait maintenant tout ce que j'avais à faire ici-bas, et je puis avec confiance aller, mon rapport a la main, me présenter devant mon empereur. »

Google

## LXVIII

Nico as, en montant sur le trône, avait promis de s'intéresser a toutes les grandes entreprises d'industrie et de commerce, de pro éger toutes les institutions utiles, et de favoriser de tout son pouvoir les arts, les lettres et les sciences. Mais les immenses occupations, dont il fut surchargé pendant la première année de son regne, lui laissèrent bien peu de temps pour réaliser complétement ses promesses; il avait à cœur néanmoins de les tenir, comme il le manifesta dans plus eurs rescrits accompagnés de généreux dons, qui prouvaient que le nouvel empereur ne serait pas moins jaloux que Catherine II et Alexandre I<sup>er</sup> de faire fleurir en Russie les travaux de l'esput et les arts de la paix.

L'Académie des beaux-arts de Saint-Pétershourg, fondée et 1758 par l'impératrice Elisabeth, avait formé une quantité de peintres distingnés, qui, malbeurensement, au lieu de créer une école russe, vramient originale, allaient chercher des naudèles a Rome et ne fatsaient qu'immer les écoles (tabennes avec plus on moins de talent.

Il y avait en pourtant, au dix htáticme acele, une école russe, fort remasquable dans le genre li storique : Antoine Lossenko en était le fondateur, et son élève Grégoire Ougrumoff, mort en 1825, a l'âge de sonante et un ans, avait donné un admirable spécimen de sa manière de peindre, dans ses deux tableaux de la Priss de Kasan et de l'Élection du tzar Michel Féodororisch Romanoff.

La peinture russe, qui conservait quelque chose de l'ancieune peinture byzantine, semblant devoir s'attacher de préférence aux sujets de sainteté et aux compositions d'histoire, qui conviennent si bien à l'expression des figures, à la neuesse des détaits et à l'éclat du coloris; mais la peinture, comme les autres arts, est l'esclave de la mode, et, sous le règne d'Alexandre, on ne voulait plus que des tableaux de chevaiet.

La plupart des peintres obéirent alors au goût de leur temps; Féodor Alevéieff, Iwan Martynoff, Moxime Worobieff peigrarent le paysage, avec un fini précieux; Alexandre Orlowsky peigrit le genre et les ammaux, avec beaucoup de naïveté et d'adresse, Oreste Kiprensky excella dans le portrait et mérita d'être surnommé le Van Dyck russe, mais il eût peut-être mieux fant, malgré ses succès, de ne pas abandonner ent-èrement les traditions des merveilleux portraitistes qui sortirent de l'école de Lampi et de Lewitzky.

La peiature religieuse, qui appartient essentiellement au geme de l'art russe, conservant quelques artistes fideles, entre a îtres Alexis Egoroff, Wassili Chebouyeff, Alexandre Iwanoff et surtout Feodor Brusi. Ce dermer, quoique né à Vidan, n'avart jamais quitté l'Academie de Saint-Peters-bourg, et ses œuvres, animées d'un souffle livin, ne rappelaient la peinture italienne, que par la solidité du dessin et le caractère magistral de l'ensemble

Mais un peintre eminemment russe, aussi jeune que Brunt et comac un eleve le l'Acadenne de Saint «Petersbourg,

Brujoff, avait acquis déjà une grande réputation dans son pays natal, au retour d'un voyage d'Italie ou il était allé, aux frais de la bociété des Amis des aris, sous la protection speciale de l'impératrice Élisabeth. Il avait rapporté, de ce voyage, outre de superbes copies d'après Raphael, une tode colossale représentant le Dermer jour de Pompéi, qui n'avait fait que traverser l'exposition de peinture de Paris, en provoquant un injuste decha nement de critiques, et qui était venu s'abriter triompha ement, au milieu de l'enthousiasme le plus fanatique, dans les galeries du musée de l'Ermnage. Charles Bruloff pouvait passer pour un peintre vraiment original; ses défauts se trouvaient rachetés par des qualités. de premier ordre, et la fougue de sou pauccau, tout en desengulant mal la faiblesse et même l'incorrection du dessin, arrivait à une puissance extraordinaire de colons et d'effet.

La Société des Amis des arts de Saint-Pé ersbourg, qui avait envoyé à ses frais le jeune Bruloffen Italie, etait instituce dans le but d'eucourager les artistes nationaux, en rreant des concours et des expositions de peinture - et en achetant des tableaux, qui se trouvaient répartis entre les souscrapieurs, au moyen d'une loterie. L'empereur Alexandre et la famille impériale avaient encourage cette institution, créée à l'instar de la Société des Amis des arts de Paris, et placée sous le patronage de quelques grands seigneurs, qui avaient pris le goût des arts à la cour de Catherine, entre autres le comte Nicolas Boumianizoff, le grand chambellan Alexandre Naryschkine, le prince Youssoupoff, etc.

La Société avait déjà ren la d'importants services aux arfistes russes : elle acquérant tout les jours plus d'autorité et de développement; elle 11 établir une exposition permanente de pelatures, de dessus et d'onvrages d'urt, dans

un vaste local, qu'e le avait loué sur la Perspective Newsky, et l'empereur, qui eut le regret de ne pouvoir assister à l'ouverture de cette exposition, le 7 février 1826, adressa un rescrit très flatteur à la Société des Amis des arts de Saint-Petershourg, pour lui faire savoir qu'il la verrait aver plaisir prospérer, sque son auguste protection, et qu'il lui accordait une subvention auxuelle de dix mille roubles, au lieu des oriq mille qu'el e recevait du dermer empereur : « Les besux-arts ne sauraient nous être indifférents, disait-il dans ce rescrit, car ils ont toujours été protégés et cultivés par nos ancêtres, de glorieuse mémoire. »

Alexandre les, en effet, à l'exemple de Pierre le Grand et de Cathorine II, n'avait pas dédaigné de manier le cravon, le pinceau et le burin, mais ses essais en ces différents genres étaient restes à l'état d'ébauches et n'attenguaient même pas le niveau ou médiocre; du moins, Alexandre éprouvait une sorte de sympathie chaleureuse pour toutes les formes et toutes les expressions de l'art.

L'empereur Nicolas avait mieux réusse, dès sa jounesse, a faire des croquis au crayon ou a la plume, avec une impénieuse facilité, surtout quand il voulait esquisser des portraits d'après nature ou reproduire des scenes militaires, des uniformes, des cheva iv et des troupes sots les armes on comprend que le temps lui manqua tout a fait, pour s'adonner à ces distractions artistiques, quand il eut cessé d'avoir, comme il le disait, les loisire de sa vie de grand-duc. Mais il continuait a prefèrer, aux œuvres d'art d'un grand style, un genre plus modeste de composition, auquel il avait mis la main naguère; il faisait venir, de France, d'At lemagne et d'Angleterre, tout ce qui paraissait de gravures et de lithographies concernant les exercices et les mœurs inhtaires, la chasse, l'équitation.

Rien no lui plaisait plus qu'un dessin de Carle ou d'Horace Vernet. Il avait dit, plus d'une fois, en admirant que ques études de chevaux et de cavatiers, lithographiées par le second de ces deux habiles artistes : « Si M. Horace Vernet voulait venir se fiver en Russie, je le nommerais mon premier pentire avec une pensio i de cent initée rou-lies, »

Horace Vernet ne vint pas en Russie, du moins à cette époque; il était, d'aitteurs, occupé a péndre pour le due d'Orléans ces immenses toiles qui représentent les batailles de la République et de l'Empire français : mais îl envoya, sons ses auspices, à Saint-Petersbourg, un de ses plus chers éleves, nominé Ladurner, qui s'en alla chercher fortune à l'étranger.

Ladurner, a vrat dite, n'était pas un peintre, quoiqu'il peignit des batailles et des chasses, avec une ardeur infatigable, sans avoir jamais soupçonné ce que c'étaient que la couleur et la lumière. Mais, en revanche, suivant l'expression d'Horace Vernet « Ludurner avait un crayon du diable. » Il ne tui faitai que ring ou six traits, pour trouver une ressemblance et pour esquisser un «ujet, pourvu q « « « ajet fût un soldat, ou un cheval, ou un chien

A son arrivée a Sant-Pétersbourg, il imagina de se recommai der lui-même a l'empereur Nicolas : l'empereur devait passer une revue d'un detachement de sa garde, Ladarner s'arma de son portefemile amplement fourni de papier et de cravous ; il choisit la place, d'ou i pourrait le uneux voir l'eisemble et les détails de la revue, et dés que le tambour battit aux champs, à l'arrivee de l'empereur et de son état-major, il se mit à l'œuvre : pendant que heure, il transporta sur le papier tout de qui passait devant ses yeux : les batantons, les escadrous, les hommes, les chevaux, puis surtout les portraits des chefs de corps, et enfin un excellent croques de l'empereur à cheval pendant le défi é des troupes.

L'artiste français avant été remarqué, épré, entouré; on le laissa terminer son travail, mais tous les dessins qu'il avant exécutés pendant la revue furent portes à l'empéréur. Nicolas fut émerveilles on lui amena l'artiste.

- Yous ne pouvez être qu'Horsee Vernet? demanda-t-il a Ladurner
- Sire, je ne sus que son eleve, répondit modestement le jeune Français.

De ce jour-là, la position de Ladurner (ut faite; il eut un rang à la cour, des décorations, des pensions; il se trouvait sans cesse, derrière l'empereur, aux revues, aux manœuvres, aux chasses, aux fêtes, et toujours il était prêt, sur un signe de l'empereur ou de ses eides de camp, à improviser un croquis de circonstance, vif, spirituel et amusant, qu'il transformait ensuite frop souvent en une peinture monochrome, sans relief et sans éclat. Mais on lui savait gré du réalisme de la composition, de l'exactitule. des details, de la fidélité des ressemblances, et, d'ailleurs, l'empereur, qui s'interessait à lui et qui l'avait pris en affection, peut être à cause de ses boutades malicieuses et : ret égard. Lodurner était aussi l'élève d'Horace Vernet . l'empereur se laissa penulre cinq on six fois, en différents umformes, par cet artiste, qui fut le peintre en vogue à la cour, jusqu'à ce que son illustre mattre. Horace Vernet, en venant à Saint-Pétershourg, l'eût éclipse fout à fait et mis a neard

Nicolas, qui n'avait peut-être pas le sentiment de l'art dans sa plus haute expression, mais qui était bien pénétre de son rôle de protecteur des arts, suivit l'exemple de son prédécesseur, en se montrart généreux envers les artistes, il ne fut pas moins bienveillant à l'égard des poétes et des littérateurs, quoique son goât naturel ne le portât pas, comme Alexandre l'', à se passionner pour des ouvrages de présie descriptive ou sertimentele, et que, c'ailleurs, la conspiration du 26 décembre, où figuraient des écriva na distingues tels que Ryléieff, Bestoujeff, Golovine, etc., l'eût un peu refroali pour la littérature. Il ne devait donc pas exercer sur les tettres 'influence considérable, qu'avait ene Alexandre, per dant son règne, en applandissant aux belies cruvres littéraires et en recompensant leurs anteurs.

Comme A exandre nimait de préférence la poésie, ce fut la poésie qui briliait du plus vif éclat, au miheu de cette rayonnante evocation des muses russes, et tous les genres de poésie étaient cultivés à l'envi par les talents les plus variés et les plus originaire : Joukowsky avant atteint l'apogée du lyrisme dans ses chants guerriers, et son poème intitulé : le Méneures dans le camp des Russes, qui lui valut une pension du cabinet de l'empereur, était justement apprécié comme un chef-d'œuvre de verve et d'enthousissane patriotiques. Aussi, ses émules s'accordament-ils, dans une touchante unamenté, à le placer à leur tête.

Il y avait pourtant d'autres poètes éminents, qui s'étaient font connaître ausse par les poèmes et même par des épopees nationales, notamment Kheraskoff, auteur de la Rossiade et de la Bataille de Telesmé. Jonkowsky s'était distingué, en outre, dans la balla le, qui semble avoir été exprés inventée pour mettre en relief le genie de la langue russe. Le celebre Derjavine, que les Russes regardent à la fois comme leur Pindare, leur Anacreon et leur Horace, vivait encore, et ajoutait de temps à autre quelque uoi vem fleuron a sa courogne poetique

Mais r'etait dans le genre de la fable, que les postes casses ava ent fait la plus riche moisson. Ce genre, qui de mande fant de naiveté et tant de mahee, tant de finesse at tant de raison, trouvait, en Russie plus qu'aitleurs, un accueil sympathique, non pas que l'apologue convienne surtout à l'enfance des peuples, mais parce que le peuple moscovite a dans l'esprit un fonds naturel de hon sens, de sagacité et de bonne humeur, qui le prédisposent à se plaire aux ingunieuses fictions le la fable : aussi, les fabulistes ne lui manquent pas.

Khematser, d'une nature tendre et mélancolique, avait essayé d'imiter l'inimitable La Fontame, et Dmitrieff l'avait traduit avec beaucoup de taleut, avant de chercher à pronver qu'il était digne de suivre un paceil modèle. Mais le premier des fabulistes cusses était, sans comparaison, Kriloff, qui jouissait alors, avec insonciance, de toute sa renommée II la méritait, a bien des égards, d'autant plus que c'est un poète essentiellement russe, qui ne doit rien à l'imitation des littératures étrangères : ses conceptions sont toutes originales, et le charme dit style, le moi vement de la narration, le sens exquis de la morale, le piquant de la pensee, en font souvent de petits chefs-d'œuvre, que tout le nonde sait par cœur en Russie, et qui ont été traduits ou unites avec succes dans différentes langues.

Nombre d'antres poètes, tels que le comte Khrostoff, le prince Chakhovsskoï, Gneditch, Ba iouchkoff, etc., s'étaient fait connaître avantagensement sons le regne d'Alexandre, qui ne paraissaient pas encore être sur le décriu de leur reputation.

Mais une nouvelle ecole avait surgit depuis peu, avec Pouchkure et Gogot, un deficieux conteur et un admirable poète

Google

Arcoles Gogol s'etnit attaché, dans ses nouvelles, a pemdre les mœurs russes, comme Lesage avait peint les mœurs françaises, et ses ouvrages serieux, sous une forme legere, s'attaquaient aux vices et aux rubeules de ses compatriotes.

L'empereur Nicolas avait lu, avec infimment de plaisir, quand il était grand-due, ces johes scenes de la vie privée, qui font rire et pleurer tour a tour, et qui laissent clans le souvenir un plulosophique enseignement; il s'informa, un jour, de ce que devenait l'auteur des houres de la ferme et de Mirgorod, et il exprima la crainte que ce romanc er satirique ne se fût pas fait d'amis dons l'administration, par les portraits peu flattes, mais malheureusement vrais, qu'il avait traces de certains agents du Gouvernement.

C'était à l'époque on l'empereur s'occupait des réformes à introduire dans toutes les branches de l'administration : il apput avec peine que Gogol, en panition de ses épigrammes coutre les employés de l'État, avait en à se défendre de leur mauyais vouloir et végétait dans une misere honorable et fière, sans avoir à se reprocher aucun acte d'opposition vis-a-vis du Gouvernement. Le lendemain, Gogol, àgé de vingt-six ans, était nommé professeur d'l'istoire à l'université de Sant Pétersbourg.

Alexandre Pouchkine etait aussi un conteur charmant, comme Gogol, mais c'était aussi un grand poête, éminemment national, quoique illumine des reflets du génie de Shakespeare et le Byron. Son premier poème, Rouslan et Liouanilla, avait été l'inauguration de la muse romanaque en Russie; cet ouvrage, dont les eclatantes beautés effaçaient les defauts, fut le point de depart de ses succès littéraires, que les vives critiques des partisans de l'ancienne erole ne firent qu'accroître et rehausser.

Par malheur, le jeune poête, que ses beaux vers avaient recommandé aux sympathies de l'empereur Alexandre, et qui semblait destiné à faire son chemin dans la diplomatie, brisa lui-même sa carrière par quelques paroles imprudentes. On l'avait accusé d'être systématiquement l'ennemi du régime impérial. Il fut exilé en Bessarabie, puis au Caucase, puis en Crimée. Ses poésies seules, où transpirait toujours quelque chose de ses idees democratiques et de ses tendances republicaines, circulaient pourtant librement à Soint-Petersbourg, dont le séjour lui ctait interdit.

Il refuso, toutefois, de faire partie des societés secrètes, et il désupprouva hautement, vis-à-vis de ses anciens camarades du lycée de Tzarskoé-Sélo, toute espèce de complot contre l'État. Il ne fut pas moins Jénonce, par le fait d'une vengeance particuliere, et il reçut avis de se retirer dans sa terre, au gouvernement de Pskow.

Il y éta t confiné depuis un an, lorsqu'il fut mande à Saint-Péterebourg, pur ordre de l'empereur. Plusieurs de ses meilleurs amis avaient éte jugés et condamnés dans le procés du 26 decembre; quant a tur, comme il n'avait a se reprocher aucune sorte de complicité avec les conspirateurs, il se rendit saus crainte à l'appel de son souverain.

Nicolas, qui admirait e magnifique talent de ce poête national, s'était réjoul de ne le trouver nulle part compromis dans l'enquête du grand procès qui venait de se terminer par le châtunent des coupables. Il vouiut avoir un long entretien avec lui, et il le reçut, seul à seul, dans son cabinet, au palais d'Hiver.

Pouchkine n'eut pas de peme a se justifier des soupçous, qui avaient plané sur sa conduite en diverses circonstances; et qui n'etaient motivées que par les propos inconsequents qu'on lui attribusit, il exposo, dans un langage moble et

sample, ses opinions politiques, en n'hésitant pas a déclarer que, s'il était ardent instigateur du progrès en matière de gouvernement, il n'avait jamais été partisan du desordre et de l'anarchie; il félicita dignement et sincèrement l'empereur sur le courage et la grandeur d'âme que ba Majeste avait déployés, aux years de tous, dans la journée du 26 decembre, mais il ne put s'empècher de plandre le sort de plusieurs des auteurs de cette fata e insurrection, trompes et aveuglés par teur patriotisme, et qui, mieux diriges, auraient rendus des services rechs à leur pays.

Nicolas l'ecoutait sans impatience et lui repondait avec bonté. En parlant, à son tour, de cette odieuse conspiration qui avait tramé le régicide, la ruine de l'ordre social et le renversement des lois fondamentales de l'empire, il trouva de ces parotes chaleureuses, éloquentes, qui touchérent au cœur Pouchkme et l'émurent jusqu'aux larmes. L'empereur lui tenslit la maia, en lui disant d'un tou pénétré:

— l'aurais cté au desespoir de rencontrer, parmi les comptices de Pestel et de Ryléïeff, un homme que j'aimais de sympathie et que j'estime maintenant de tout mon cœur. Continuez à honorer la Russie par vos beaux ouvrages, et regardez-moi comme un am:

L'empereur ajouta qu'il l'autorisait desormais a resider dans l'une ou l'autre capitale ou sur tout autre point de l'empire, a son choix; il lui annonça, en outre, que ses ouvrages n'auraient plus à l'avenir qu'un seul ce seur, lui, l'empereur.

A la sorte de cet entret en qui rattacha Pouchkine au Gouvernement et qui le rendit soncerement de voue a la personne de Nicolas, le poète rentra au collège des affaires caringères et choisit Moscon pour y fixer su résidence ha-

bitue le. Mais Pouchkine n'avait pas encore accepté la place d'historiographe de l'empire, que l'empereur était dispose à lui offer et qui resta vacante pendant emq ans après la mort de Karamsine.

La munificence imperiale et les houzeurs qui avaient adouci les derniers jours de cet d'astre historien, n'etaient que le probude de la protection que l'empereur Nicolas voi lait accorder aux lettres et aux sciences.

Dans un rescrit adressé, le 9 fevrier (28 janv., vieux st. 1827, à la Soc été agronomique de Saint-Pétersbourg, avec l'annonce d'un don annuel de div ar lle roubles, pour mettre cette Société à même d'agrandir sa sphère d'activité, it avait déclaré qu'it se sentant anime du desir invariable de faire fleurir toutes les institutions utiles en Russie. Il avait répété la même déclaration dans un réscrit adressé, presque en même temps, a la Société agronomique de Moscou.

Il ne refusa donc pas d'assister à la scance publique solemelle, que l'Academié imperiale des sciences de Sant-Pétersbourg devait teur, le 10 janvier 1827-29 décembre 1826, calenor, resse', à l'occasion de la premiere fête seculaire de sa fondation

Cette scance fut des plus interessantes, elle chat honoree de la presence de l'empereur et de la famille amperale, a l'exception du grand-duc Constantin. On remarquait, dans la salle, plusieurs membres du haut clerge. la coar, les amistres, le corps diplomatique, les autorites crylles et militaires, et un grand numbre de personnes de distinction

Le president d'Ouvaroif prononça l'abord un discouren langue russe, dans lequel il traçait rapidement l'historique de l'Academie et surtout des bienfaits qu'el e avait reçus des souverains de la Russie lepnis un siècle. La peroraison de ce discours produisit sur l'assemblee fremissante, une impression indescriptible

« L'ombre de Pierre Fr, s'écria l'orateur, canu lui-mèrre de l'émotion qui se communiquait autour le lui, l'ombre de Catherine et cette d'Alexandre planent, en ce moment, n'en doutons pas, sur ce sanctuaire des sciences fondé et conservé par eux. Il semble que ce temple des lettres se remplisse tout à coup de tous les hommes éminents, qui, durant la siècle le plus mémorable de notre histoire, ont execute les hautes conceptions de ces monarques éclaires, et décoré notre pays de l'immortel laurier des vertus civiles. La presence de cotte invisible, mais imposante assemblée, donne a ma faible voix la force de representer encore une fois devant vous Pierre le Grand, frappé par la mort ou indieu de sa brillante carrière, et, sur son lit de douleur baigné des larines de la Russie, recommandant l'Académie qu'il venait de fonder, à la sollicitude de ses successeurs, et les progrès des sciences en Russie au zele de cette Academie, qui depuis s'est montrée digne de son glorieux fondateur 🤞

Après le discours du conseitter privé d'Ouvaroff, le conseiller d'État fluss, scoretaire perpétuel, prit la parole c donna en français un aperçu complet, quoique rapide, des travaux de l'Académie, pendant le premier siecle de son evistence, depuis sa création en 1726 pisqu'à l'année 1826.

Il ne pouvait mentionner les deux mille cinq cents notues qui remplissent les soixante - douze volumes un - 4° du recueil des Memoires de l'Academie, ni citer les noms de tous les savants qui ont composé ces notices, parmi les quelles il en est d'admirables; mais il cita cependant les resultars scientifiques les plus remarquables obtenus par

Google

--

les fieres Nicolas et Daniel Bernouhl, par Leonard Euler, Nicolas Fuss, Gouriell, etc., dans les sciences mathématiques; par Lexell, Roumowsky, Tarkhanoff, dans l'astronomie; par Leutmann, Aepinus, Krafft, Pétroff, Gellert, Georgi, dans la physique et la chimie; par Gmelin, Pallas, Lepckhine, Fatk, Redowsky, Adams, Titesius et Langsdorff, dans l'histoire naturelle; par Laxmann, Séverguine, dans la minéralogie; par Göldenstadt, Kælreuter, Smélowsky, Burbaum et Trimus, dans la botamque; par Wolff, Boerhave, Zagorsky, Pander; dans l'anatomie; par Muller, Fischer, Lebrberg, Krug, Kæhler, dans les sciences historiques; par Frahn et Grafe, dans la philologie, et cofir, par Schlæzer, Storch et Herrmann, dans la statistique.

Ensurie, il reconta la formation et les développements des musées et des collections en tout genre qui font la richesse de l'Académie. « Il résulte de ce coup d'œil rapide jeté sur l'histoire de l'Acadénne, dit-il en terminant, qu'elle a rempli sans interruption, avec zèle et activité, l'objet de la vocation commune à toutes les Académies, savoir la culture des sciences, l'agrandissement de leur domaine et leur perfectionnement. Elle a détroit de vieilles erreurs, corrigé des principes défectueux, établi de nouveaux systèmes, créé de nouvelles methodes, fait de nouvelles découvertes; elle en a examiné et perfectionné d'autres... et tout ceci, par les efforts réunis des savants, dont elle est composée, et auxquels un Gouvernement éclairé a constamment fourni les moyens de remplir cette importante obligation, d'une mamère digne du souverain qui les protége, de l'empire qui profite de leurs lumières, du corps illustre auxquels ils appartiennent, et de la réputation qu'ils se sont acquise dans le monde savant. 🗊

L'empereur et la famille impériate applandirent les pre-

miers à ce bei cloge de l'Académie, et les applaudissements éclatèrent de toutes parts.

Le président d'Ouvaroß présenta à l'empereur et à sa famille une médaille d'or frappée à l'occasion de cet anniversaire. La medaille, gravée par le comie Théodore Tolstoï, d'apres le dessin de l'académicien Keller, portait d'un côté l'effigie de l'empereur Nicolas, et représentait au revers Minervo élevant une couronne de lauriers au-dessus d'un double buste à l'effigie de Pierre le Grand et d'Alexandre I<sup>n</sup>, avec cette legende : Aux fondateurs et aux conservateurs.

Ensuite, le président annonça que l'Academie avait reçu, avec une vive gratitude, du prince Serge Soltikoff, l'instruction redigée par ordre de l'imperatrice Catherine, pour l'education des grands-ducs Constantin et Alexandre, ses petits-fils, et signée de sa main. L'empereur désira que ce curieux document fût m's sous ses yeux.

Puis, le secrétaire perpétuel, reprenant la parole, donna lecture des sujets proposés par l'Académie pour ses prix de physique, d'histoire et d'économie politique. La séance se termina par un discours de remerchment adressé à l'empereur et a l'assemblée, au nom de l'Académie, par l'academicien de Storch, qui avait été un des professeurs du grand aux Nicolas.

Peu de jours apres, l'empereur envoya une décoration a son ai cien professeur d'économie politique, Storch, aussiqu'à Dupuget, son professeur d'histoire et de langue françoise, l'un et l'autre membres de l'Acadé nœ des sciences de Saint-Petersbourg.

Quant à cet e Académie, dont il fut toujours le protecteur et qu'il combla de bienfaits, il lui fit présent des portraits de ses predécesseurs depuis Pierre le Grand, destrués





a l'ornement de la salle des séances, pour lui faire comprendre, comme il le disait au president d'Ouvaroff, qu'il se rappellerait ce passage du discours de son secrétaire perpetuel : « Les siccles de Péricles, de Ptolémée, d'Auguste, de Medles, de Louis XIV, de Catherine et d'Alexandre, ne prouvent ils pas que l'amour des lettres et le progrès des sciences ont constamment eté le fruit de la considération et de la protection, que des princes écla rès leur ont accordées? »

## LXIX

In changement aussi heureux qu'inattendu s'était opéré tout à coup dans les mœurs administratives de la Russie : la vénelité et la corcuption, qui étaient les pleies myétérées de tous les services publics et que l'empereur Alexandre regardait comme incurables, avaient disparu ou du moins se cachaient avec autant de soin qu'elles avaient montré l'audace et d'impudent sous le dernier règne.

Nicolas de s'était pas contenté de menacer et d'admonester les employes qui oseraient se rendre coupables de prévariention, il en avoit puni un assez grand nombre, quelques-uns avec une sevérité exemplaire : on citait ceux qui avaient été chassés honteusement de teurs emplois ou bien envoyés en disgrâce dans les parties les plus éloignées et les plus sauvages de l'empire, mais on ne parlait pas de ceux qui avaient encourn la peine de la prison, du knout et de la transportation en Subérie.

Les ministres et les chefs d'administrations n'avalent pas voule paraître tièdes ou négligents, en face de l'activité et de l'ardeur que l'empereur mettait à rechercher lai-même, parmi les fonctions aires de l'État, les délies et les infractons à la loi on aux régionnents. Il y ent donc une terreur





salutaire et répressive dans le personnel des ministères et des administrations; les chefs donnérent l'exemple, et les subordonnes le suivirent.

Un mot caractéristique, qui fut prononcé à cette époque ayec un cymsme de naïvelé déplorable, prouvera du mouscombien l'influence réformatrice de Nicolas avait agi déjà sur la moralité des agents subulternes du Gouvernement. In jeune homme fut arrêté la nuit par la police et emprisonni ; il u'avait commis qu'une faute légère, mais son arrestation ne a'etait pas faite sons bruit et sons scandale. Le père accourt et demande la liberté de son fils, une bourse à la main. L'officier, auquel il s'adresse, prend la bourse qui était bien garnie, l'ouvre et compte idencieusement l'argent qu'elle renferme; puis, il y remet, en soupirant, cet argent qui le tente, et, d'un mouvement brusque, il rend la hourse à celui qui la lui avait offerte : « L'an passé, dit-il, pour vous donner satisfaction, je n'eusse pas demandé la dixième partie de cette somme; aujourd'hur, vous décuplenez la somme, que je ne l'accepterais pas, car l'empereur lo saurait une heure après, »

L'empereur s'était montré plus d'une lois mexorable.

Au printemps de l'annec 1826, un conseiller d'État, directeur de la chancellerie du ministère de la justice, reçut ou plutôt fut accusé d'avoir reçu une somme considerable, des mains d'un personnage qui croyait avoir achete ains le gain d'un proces. On assure que, de temps unmémorial, les employés des chancelleries russes étaient dans l'usage de recevoir des présents de cette espèce, qui somblent correspondre aux épica que les plaideurs offracent à leurs juges, selon les anciennes habitudes du Palais en France.

Le plaideur qui avait foit ce don intéresse au directeur de la chancellerre perdit son procès, ce qu'il considéra comme



un deni de justice Il adressa une plainte à l'empereur, en dénonçant le fonctionnaire qui s'était lausé corrompre. Ce fonctionnaire fut mis en accusation, et l'empereur voulait faire un exemple, en le déportant en Sibérie. Le Sénat eût sans doute obtempéré à la volonte de l'empereur, mais les anns du concussionnaire, peut-être ses complices, firent tra ner l'affaire en longueur et obtinrent qu'elle scruit portée devant le Conseil de l'Empire : et e y resta en suspens pendant plus de huit mois, car on avait demandé une nouvelle instruction, qui devait être plus favorable à l'accuse que la première.

L'empereur avait bean se plandre de ces lenteurs interminables, le Conseil de l'Empire ajournait sa decision. Ce n'est qu'après la mort du prince Lapon kniae, président du Conseil de l'Empire, au mois d'avril 1827, que l'arrêt foit rendu Dans un rapport a l'empereur le prince Konraline, qui remplaçant provisoirement Lapoukhine dans ses fonctions de président du Conreil, déclara que le Conseil, en l'absence de preuves positives contre l'accusé, n'avait pas cru pouvoir le condamner, mais que de graves presomptions s'élevant contre l'imagenre de ce fonctionnaire, il ne paraissoit pas digne de conserver sa place, ni d'en occuper une autre quelconque dans un service publie. En conséquence, le Conseil de l'Empire suppliant l'empereur de se bosner à destituer le prévenu, qui n'était peut-être pas coupable, mais qui avait en le malbeur de se mettre en état de s'aspicion.

— Soit det l'empereur, étonné d'un arrêt qui lui paraissait trop indulgent : je le destrine et je l'expulse des fonctions publiques, mais, de plus, je l'envoie passer deux années en Sibérie, pour qu'il art le temps de refléchir sur sa conduite et de foire péintence, si sa conscience lui reproche quelque chose.



Le Conseil de l'Empire n'eût pas eu a se reprocher un pareil acte de faiblesse, si son présulent Lapoukhine avait véeu assez longtemps pour voir le dénoûment de cette affaire; car, s'il était parfois leut et indécis, par suite de son âge avancé, il n'aurait jamais prêté les mains à une injustice flagrante.

L'empereur le savait bien, quand il lui adressa le rescrit suivant, qui fut la récompense et le couronnement d'une longue v.e., consacrée au service de l'empire sous quatre régues consécutifs :

- \* Ayant examiné avec une attention particulière le rapport que vous M'avez présente sur les affaires qui ont éte l'objet des déliberations du Conseil le l'Empire, pendant le courant de l'année qui vient de s'écouler, l'eprouve une veritable satisfaction à vous adresser, ainsi qu'à tous les membres du Conseil, par votre organe, les témoignages de Ma reconnaissance pour vos travant réunis qu'ont signalés de remarquables succes
- a Messeurs les membres du Conseil de l'Empire, et leur digne président, savent apprécier toute la gravité des hautes fonctions dont ils sont revêtus, et, dans le courant de l'année dernière, qui a été si fert le en événements et si penible sous quelques trapports, ils out donné de nouvelles preuves de cette conviction, par la rigoureuse exactitude avec la quelle ils ont accompli leurs importants devoirs. Il m'est agreable le penser que non-seulement ieur de vouement at trône et à la patrie ne s'est pas ralenti, mais qu'ils redoublent d'efforts pour M'auder a mûrir les améliorations qu'enge l'administration de l'empire.
- « Vous n'ignorez pas, vous et vos collègnes, que tous Més soins et Mes vœux les plus chers ont été jusqu'à ce jour et ne cesseront d'avoir pour objet d'établir un ordre stable.

Google

qui prisse garantir le honheur de tous et les mtérêts de chacun.

« En vous réitérant les expressions de Ma gratitude particulière, le suis votre affectionné.

## « NICOLAS

- 4 Smet-Pétersbourg, \$ 15, nouv. 8t., janvier 1827.
- Ah! Sire, je puis mourir maintenant 's'écria l'honorable vieillard qui semblait pressentir sa fin prochaine. Votre Majesté a daigné signer ma fe ulle dans la matricule de l'empire.

Pour comprendre le remerciment que le prince Laponkhine adressait à son auguste maître avec un sentiment de légitime orgueil, il faut savoir que tous les fonctionnaires russes, depuis l'empereur jusqu'au dernier de ses sujets, sont inscrits sur un registre matricule, qui contient le détail sommaire des services qu'ils ont rendus à l'État, des charges qu'ils ont remplies, des distinctions qu'ils ont obtenues, et, en un mot, de tous leurs actes publics.

Un autre resent, adressé simultanément au prince Labanoff-Rostowsky, min stre de la justice, avait pour objet de lui témoigner sans doute la satisfaction de l'empereur pour les résultats obtenus, la première aunce de son regne, dans l'administration de la justice; mais, néanmoins, on y remarquait, sous la doucour des formes du style, une sorte de séventé, qui prouvait que l'empereur était éclairé sur des abus que ce ministère avait couverts trop longtemps d'une sorte de tolérance et a'impanté.

Nicolas, en rédigeant ce rescrit qui reçut immediatement la plus large publicaté, vouloit faire connaître a tous qu'il aurait désormais les yeux ouverts sur l'autorité judiciaire à tous les degres de juridiction, et que, dans le cas ou vien di aient à se produire quelques actes llégaux, ce n'était pas bui qu'il en faudrait accuser, car certainement il n'en aurant pas en connaissance. Il faisant ainsi un appel indirect aux avis, aux renseignements, aux révélations, aux plaintes, qu'on aurait à lui tronsmettre et dont il ne manquera i pas de terur compte.

De ce jour-la, en effet, le nombre des lettres qui lui furent a bressees de tous côtes par la voie de la poste s'augmenta dans une telle proportion, qu'il fut obligé d'avoir un secrétaire spécial pour enregistrer et depouiller cette énorme correspondance. Quant aux lettres anonymes, l'empereur avoit ordonné qu'elles seraient brûlées, sans qu'on daignât leur accorder la moindre attention.

Voice le réscrit au prince Labanoff-Rostowsky, dont l'empereur n'accepta pas encore la démission, motivée par l'affaiblissement de la santé de ce fidèle serviteur:

 l'a) lu avec une vive satisfaction le compte abrégé, que yous Mavez présenté pour l'année 1826, de la situation du ministère qui vous est confié. Il Ma été très agréable de remarquer que, malgré la quantité extraordinaire d'affaires qui ont été soumises cette année a la décision des divers tribunaux de l'empire et dont le nombre s'est élevé à plus de 2,850,000, il en est resté proportionnellement fort peu en litige, et que, par suite de l'impulsion qu'a reçue ainsil'administration de la justice, le nombre des détenus qui, dans le courant de l'annec, s'était élevé à 127,000, a parfout dumnue d'irre manière remarquable et ne dépasse pas maintenant 4,900. Cette louable activité des tribinaux, qui à ete suivie d'un résultat si consolant pour Mon comr, dont être attribuée a vos efforts, à ce zèle qui yous a distingné dans la carrière du service, et cuje, en ligne chef, vous avez st inspirer à vos subordonnes.

1

- « Recevez le témoignage de Ma sincere gratitude, et chargez-vous d'assurer de Ma bienveillance ceux de vos subordonnés qui vous paraîtront s'en être rembis dignes, par leur zele et leur assiduité à remplir leurs devoirs, et surfout par leur désintéressement et leur impartialité.
- « Parmo à croire que l'avenir amenera, sous ce rapport, des succis encore pais importants, et réalisera le vœu, cher à Mon cœur, de voir l'accumulation des procès, prévenue par une accumistration de la justice, tout a la fois prompte, exacte et refléchie, a sûret et la propriété individuente, en un mot, tous les droits de Nos sujets bien-aimés, garantis dans tout l'empire par une justice impartiale; er fin, ceux à qui en sont confiés a garde et le maintien, prandre pour seuls gu des de leurs actions le sentiment de leurs devoirs et le respect pour la sai atete des lois, des serments au trône et des principes de l'honneur. Que le Dieu tout-puissant qui bénit les entreprises verlueuses dangue Nous aider a cette fin!
  - Je suis votre affectionné.

Nicetas.

a Sone Determining, is 2.18 presion \$827 a

L'empereur projetait de grandes réformes dans la pénalité, comme dans les dispositions légales de la justice crimnelle, car il avait toujours eté opposé à l'application des pemes corporelles; mais d'jugea nécessaire d'attendre, pour modifier le Code russe, que le reciteil des lois de l'empire edit été formé par les soins de Michel Spéransay, qui s'en occupait avec zele, sous ses yet y mêmes, et qui espérant lui presenter hientôt la première par le de ce visse travait.

Cependant, ayant appris qu'en Petit-Rossien, nommé

Klimoff, incarcéré pour un délit dont il niait être l'auteur, avoit été soumis à de mauvais trailements qui équivalaient a une véritable torture, puisqu'il y avait succombé dans sa prison, Nicolas rendit un ukase, en date du 9 (21, nouv. st.) février 1827, par lequel il intimait l'ordre, aux autorités, de ne tolérer rien qui ressemblât, de près ou de loin, à la torture, que la loi avait abolie irrévocablement sous le rèque d'Alexandre I". Il ne craignit pas de vouer à l'horreur publique les atroces circonstances de la mort du matheureux Klimoff, « événement affreux, disait l'alase, et qui prouve que les autorités locales ne sont rien pour empêcher ces actes de crusuté. »

La mois plus tard, par un ukase du 5 mars, il abolit à toujours un châtiment corporel, qui était en usage lans certaines parties de l'empire, et surtout chez les Cosaques du Don. Ce supplies consistait à river le pied du condamne à un énorme bloc de pierre ou de hois inébrantable. Souvent les vict mes soumises à ce genre de torture périssaient dans des souffrances horribles, qui se prolongesient plus ou moins, selon le caprice du juge. L'empereur né se horna pas à l'abolition de ce terrible supplies; il ordonna que les blocs de pierre ou de bois, qui en avaient été les instruments, fussent détruits dans tous les gouvernements de l'empire.

Ses ministres étaient accables de travail et suffisaient à peine aux affaires de leurs départements, car l'empereur exigeait d'eux que toutes les questions administratives ou politiques fussent mises à l'étude aussilôt qu'elles se présentaient, et il voulait que sa décisie i suivit toujours de près l'examen d'un projet, d'après ce principe qu'il posà t, en 2 m val : Tout retard dans la solution d'une affaire quel-rouque peut créer une difficulté nouvelle. En verta de ce prin-

ope, il le souffrait pas qu'aucune affaire, même la plus minime, restât en acrière dans les bureaux de ses ministres.

Ceux-ci, la plupart d'un âge avancé, ne pouvaient s'imposer une activité égale à cette de l'empereur. C'est ators que l'empereur leur donna des adjoints ou monaça de leur en donner, si les travaux de leur ministère n'étaient pas au courant. Ainsi, le conseiller d'État actuel Bloudoff avant eté nommé (7 décembre adjoint du ministre de l'instruction publique et des affaires ecclesiastiques; le conseiller d'État acti el Dachkoff, ancien conseiller d'ambassade à Constantinople, nommé (17 lécembre) secrétaire d'État de l'empereur et adjoint du ministre de l'intérieur.

Le senateur prince Dolgorouky, sur qui l'empereur avait jeté les yeux pour le placer comme adjoint au munistère de la justice, ne pri, ce titre que plus tard, au moment où le prince Labanoff-Rostowsky tomba gravement malade, mais il participait auparavant aux ac es ministèriels, et il s'était dejà distingué par la rédaction d'un rapport que l'empereur lui avait demandé sur les medleurs moyens d'ameiorer l'état du gouvernement de Koursk, rapport qui fut examiné en conseil des ministres, et qui portait cette note autographe : « Témoigner au prince Dolgorouky ma parfaite considération pour la maméro distinguée dont il s'est acquitté de la conmission qui lui avait été confiée. »

La création des adjoints de ministre causa d'abord quelques embarras et quelques tirai lements dans les ministeres auxquels ils étaient attachés. Il fallut que leurs attributions fissent nettement definies par un nouveau règlement, qui expliquait que ces adjoints n'étaient nommés, que « pour aider les ministres dans leurs occupations, concourir à ce que les affaires n'éprouvassent aucun retard dans leur marche, et diriger les ministères seulement en cas de maladie ou d'absence des ministres. » En un mot, l'adjoint etant un auxiliaire que le n inistre pouvait employer, au besoin, ou laisser de côti, pourvu que les affaires n'eussent pas à en souffrir. Ce fut, pour ainsi dire, un système d'émulation permanente, imaginé pour empêcher ces hunts fonctionnaires de négliger leurs devoirs.

Cependant, les deux ministres, à qui incombait le plus d'occupations, le ministre de la guerre et celui des affaires étrangères, n'avaient pas d'adjoints et pouvaient s'en passer, cur l'empereut leur en tenait heu, pour minsi dire, et prenait à sa charge une partie des travaux de leurs ministères. Il y avait alors, dans l'un et l'autre département, un surcroit le laheur et un redoublement d'activité

Le genéral Tatistscheff hâtait les préparatifs de la campagne prochaine en Crimée et mettait sur le pied de guerre l'armée du Sud, dont le général en chef, prince de Wittgenstein, avait été mandé à Saint-Pétersbourg. Le comte de Nesselrode entretenait, avec le calanet de Londrés, un échange continuel de notes diplomatiques relatives à la Grèce et à la Turquie.

On pouvait prévoir que l'annéé 1827 aménerait de grands événements militaires et politiques, mais nen ne transpirant encore du nouveau rôle, menaçant et agressif, que le Gouvernement russe allait prendre vis-à-vis de la Porte Ottomane. L'empereur neanmoins ne perdait aucune occasion d'éveiller les idées et les sentiments belliqueux du soldat et de faire appel aux souvenirs midtaires de 1812.

Ce fut avec cette intention qu'il avait Jonné au régiment Jes Cosaques de la garde deux étendards, portant l'image de saint Georges, avec cette inscription en russe; Pour les serrices distingues rendus, tant en 1812 dans les rectoires remportees sur l'ennemi et lors de son expulsion du territoire, qu'a la bataille de Leipzig, livrée le 1" octobré 1813. Ce fut sous la même inspiration que l'empereur ordonna la cérémonte commémorative, qui eut tieu au palais d'Hiver, le jour de Noël, pour l'anniversaire de l'évacuation du territoire par les armées ennemies en 1813.

Les officiers, sous-officiers et soldats, qui avaient servi dans la campagne de 1812, avaient été convoqués, en grand uniforme, pour cette céremonie; la cavalente et l'artilleme étaient rangces, par ordre de regiments, dans la salle Blanche; l'infanterie, dans la salle de Saint-Georges. On chanta un Te Deum devant ces plorieux défenseurs de la patrie, pendant que le Te Deum était chanté aussi dans la chapelle où la famille imperiale avoit entendu la messe.

Au sortir de l'égl se, Leurs Najestes firent le tour de la salle Blanche et de la salle de Saint-Georges, en passant devant le front des lignes de cette brave étite de l'armée russe; puis, elles alterent assister à la bénédiction solennelle de la nouvelle galerie militaire, qui vensit d'être achevée, et qui était ornée des portraits, peints par Dawe et divers habites artistes, de tous les généraux employés pendant la guerre de 1812. Cette immerse et magnifique galerie était toute pavoisée des drapeaux d'honneur, qui avaient appartent aux régiments de l'empereur. Alexandre.

Le grand-duc Constantin, qui s'était fait une belle part, non sculement par sa bravoure, mais encore par son humanité, dans cette terrible guerre de 1812, n'assista point a une ceremonie où sa place se trouvait marquée.

Il avait écrit à l'empereur, qu'il se voyait retenu encore à Varsovie par les dermères opérations de la Commission d'enquête, qui lui soumettrait, d'un jour à l'autre, un rapport sur l'origine et les machinations des societés secrètes en Pologne II devait donc, à son grand regret, manquer a la reunion de la famille impériale, qui l'attendait pour le jour de l'an, mais it se promettait de ne pas tarder à venir présenter à l'empereur ce rapport, qui servirait de base à un proces criminel aussi complique et aussi dou oureux que celui des accuses du 26 decembre.

Le césarévitch ajoutait, dans cette lettre, qui était empreinte d'une amère tristesse, que le rapport du Comite d'enquête serait moins périble et moins affligeant, quel qu'il pût être, que le sujet dont il aurait à entretenir l'empereur dans leur procliaine entrevue. La lettre n'en disart pas davantage, mais on pouvait deviner, sous le voile des mots, que ce rapport, redigé par une commission mixte de hauts fonctionnaires russes et poionais, ne renfermerait que l'expression très imparfaite de la vérité, et nurait besoin d'être amplement complété, expliqué, éclairei, par des communications verbales et confidentielles.

Nicolas fut pourtant moins attristé de ces mauvaises nouvelles, que de l'absence du césarevitelt; il soupçonnait ce que devait être le rapport, mévitablement tronque et atténué, du Comité d'enquête, il avait, d'ailleurs, reçu, de differentes parts, des détails très cotégoriques sur l'effrayante propagation des sociétés secrètes en Pologne et sur l'état des esprits dans ce pays, ou fermentait sans cesse le levain de l'indépendance nationale; mais il apprit aussi, avec el agrin, que le grand-due Constantin, quoique tonjours prêt a justifier et à lefendre la nation polonaise, était en bulte à des haines implacables, malgré son mariage avec une femme de sang et de nom polonais.

On ne pardonnait pas, en effet, au grand-duc Constantin, dans les provinces polonaises, d'avoir refusé, avec indignation, de proclamer le rétablissement de l'ancien royaume

Google

de Pologue et d'accepter la couronne de ce royaume, au moment où Nicolas montait sur le trône de Russie. Jusque-la, le césarevitch avait été considéré, à Varsovie, comme un pro ecteur et un libérateur; on lui pardonnait, à ce titre, ses bizarreries, ses caprices, ses emportements de caractere; mais, depuis lors, on ne lui savait plus aucun gré de tout ce qu'il avait fait, depuis dix ans, dans l'intérêt le la l'ologue et des Polonais

On ne voyait en lui qu'un ennemi acharné, un Russe mevorable, qui serait toujours un obstacle à la résurrection de la patrie polonaise; on lui imputait à l'envi des forts qu'il n'ava t pas vis-à-vis des nationaux ; on l'accusait d'avoir été placé au poste qu'il occupait, pour être le geòlier et le bourreau d'un peuple opprimé; on le calomniait de la façon la plus atroce et la plus injuste, en la attribuant des raffinements de barbarie et des noirceurs de méchanceté, qui n'éta ent que d'odieuses inventions, dont l'invrasemblance seule aurait dû faire justice. Loin de là, l'opinion publique avait 46 fellement pervertie à l'égard du grandduc dans l'espace de quelques mois, qu'elle avait fait, de ce brave et genereux prince, si loyal et si bon même, quand il n'était pas hyré à ses accès de violence naturelle, un être monstrueux et fantastique, qui devenait ainsi l'objet de l'aversion et de la terreur générales.

La fête du nouvel an fut donc assez morne, à la cour de Russie, où l'on ne vit arriver aucun des membres de la famille impériale, qui résidaient dans les cours étrangères.

L'impératrice, dont la grossesse n'avait pas éncore éte nunoucée, etait toujours d'une sante bien délicate; elle avait en beaucoup d'inquiétudes aussi, au sujet du grave accident qui faillet mettre en danger les jours du roi son père, lequel a'était brisé le pied dans une chute. Elle assista ce-

ii.



pendant, avec l'empereur, le grand-duc Michel et la grande duchesse Hélène, au grand bal masqué, qui eut lieu, le soir du premier de l'an russe (13 anvier 1827), au palais de la Tauride.

Les six premières classes de la noblesse et les deux promières guildes des marchands avaient été invitées à ce bal L'immensité et la beauté du local, la richesse et le goût avec lesquels les salles et le jardin d'Hiver étaient décorés, l'élégance, l'éclat et la vanété des costumes, tout contribuait à la magnificence de cette fête.

Il y eut d'autres fêtes et d'autres bals, au pala s d'Hiver, qui furent tres brillants, quoique la cour eût pris le deuil à l'occasion de la mort du duc d'York; mais on s'étonnait de ne pas voir arriver le grand-duc Constantin, car tout le monde savait la promesse qu'il avait faite à l'empereur, après le couronnément, de venir passer en famille, à Saint-Pétersbourg, les fêtes de Noël et du jour de l'au. On attribuait donc son absence au mauvais vouloir et a la froideur, que la princesse de Lowicz, depuis son mariage avec le césarévitch, manifestait à l'égard de la famille impériale

On apput tout a coup que le grand-duc Constantin était arrivé, à l'improviste, dans la soirée du 19 février.

Il ne resta que neuf jours dans la capitale, et il ne s'y montra pas en public, à ce point qu'on doutait de son arrivée. Il ne prit aucune part aux plaisirs du carnaval; on ne le tit pas même paraîtte à la mascarade, qui fut donnée au palais d'Hiver pour la noblesse et les marchands, le 21 février, et qui se termina par un splendide souper dans les galeries de l'Erm tage.

Le cesarévitch n'etait pourtant pas indispose, mais il avait tià cliàgrio qui le consumat. Suivant le temoignage des personnes qui puient l'apercevoir, il semblait avoir

Gougle

vieille de dix ans depais quatre mois. Il allait, presque tous les matins, seul avec son chambellan Groholski, pleurer et prier, agenouillé devant la sépulture de son frere Alexandre, dans la cathédrale de Saint-Pierre et Saint-Paul. Il passait de longues houres, enfermé avec l'empereur, et leurs entretiens, qui sans doute roula ent moins sur la politique genérale que sur les affaires de Pologne, n'eurent ni témoins su échos.

On disnit seulement que le césarévitch avait apporte avec lui le Rapport du Comité d'enquête, relatif aux accuses polonais qui n'avaient pas été compris dans l'instruction du procès du 26 decembre, mais on pensait que ce Rapport ne serait pas publié, du moins avec les developpements qu'on lui avait donnés, et pourtant il était certain que ce document ne renfermait pas la moitié des révélations imprévues qu'on avait fait sortir de l'enquête.

Le césarévitch eut, aussi, de fréquen es conferences chez l'impératrice-mère. Il passant, en tête-à-tête, auprès de son frère Michel, tout le temps qu'il ne consacrant pas aux àffaires politiques : alors il faisait trêve aux preorcupations qui l'obsédaient, et il s'abandonnait avec confiance aux épanchements de l'austié fraternelle.

— Crois-tu donc que je sois heureux' dismitil au grand duc Michel, qui lui reprochait doucement son air sombre et son humenr taciturae. Ic me trouve au milieu d'un guépier de Sociétes secrètes et de conspirateurs. Si je n'avais pas sous mes ordres une home armée, sur laquelle je pais compter, si je n'avais pas la police du genéral Gendre pour me gander, la position ne serait pas tenable, et il faudrait quitter la place... En bien! malgré tout, malgré les périls et les embarras de la situation, j'aime la Pologne.

Le cesareutch reparht, le 28 fevrier, emportant les n-





 tructions que l'empereur lui avait données pour faire commencer le procès des accusés polonais.

Le Rapport du Comité d'enquête, qui portait l'empreinte de l'hésitation et de la défiance des commissaires russes et polonais, ne fut pas livré immédiatement à la publicité; il ne vit le jour que cinq mois plus tard. On en avait retranché des parties importantes; on en avait fait disparaître une foule de noms, qui furent écartes du proces : on n'y avait laissé que des renseignements assez vagues et presque misignifiants sur les projets et les trames des Sociétés secretes en Pologne.

On avait cherché, en un mot, à dimmuer les proportions et à étouffer l'éclat du nouveau procès politique, qui allait être jugé à Varsovie. Toutefois, en soumettant ce Rapport a une analyse minutieuse, et sachant tirer parti des aumières qu'on en peut faire sortir, il n'est pas impossible de se rendre compte exactement de la formidable organisation des Sociétés secretes polonaises et de leur marche leute, mais sûre, vers une grande tentative d'insurrection nationale.

Que pouvait être une enquête dirigée par le comte Zamoyski, président du sénat de Pologne, avec le concours de plusieurs sénateurs et généraux polonais? Ces nobles citoyens avaient eu pourtant le courage de faire leur devoir, si doutoureux qu'il fût, et de dévoiler au Gouvernement russe une partie des machinations criminelles de leurs compatriotes.

## LXX

Les Sociétés secrètes polonaises n'avaient aucune analogie avec les Sociétés secretes russes, et elles pouvaient se dire nationales, puisqu'elles n'admettaient dans lour sein que des Polonais et qu'elles ne se proposaient pas d'autre but que de reconstituer l'ancien royaume de Pologne. Leur origine remontait à l'année 1814, c'est-à-dire à l'époque même où l'empereur Alexandre, s'étant déclaré le protecteur des Polonais, s'occupait de refaire un nouveau royaume de Pologne, en l'annexant à la Russie, mais en lui donnant un gouvernement à part, une Constitution spéciale et une armée indigéne.

Cette première Société secrète, qui s'était formée sous le titre de Purs Polonais, ne se proposait qu'un soul but, du moins en apparence, celui de conserver, de réveiller et de répandre l'esprit national. Chaque membre s'engageait, sous le sceau du serment, à taire des prosélytes et à garder le secret de cette Assoc ation patriotique. Les Purs Polonais portaient, comme signes de reconnaissance, des anneaux aux couleurs nationales, avec un certain nombre de points qui rappelaient le nombre des statuts fondamentaux de la Société, et avec les lettres initiales de son nom. Cette

Société, qui no comptait pas plus de douze fondateurs, fit peu de progrès et finit par se dissoudre d'elle-même, au hout d'un an, sans la sser d'autres traces de son existence, que les principes de trouble et de révolte qu'elle avant propages, et qui continuèrent à fermenter dans le pays.

Diverses tentat ves fi rent faites alors pour créer, sur de nouvelles bases, une Socié é secrète, in itée de celles que le carbonanisme avaient rendues si formulables en Italie pennant l'occupation française; mais, de tous ces projets, il ne sortit rien, que de l'agitation inutile.

L'illustre chef des legions polonaises, le général Dombrowski, qui avait vu de près en Italie l'organisation des premiers carbonari, he firt pas étranger, dit-on, a un mouvement, qui avait pour objet la résurrection d'une Pologne indépendante. Dans un entretien particulier avec un de ses anciens officiers, il avait, un jour, exprimé ses regrets et ses espérances, en disant que la brave nation polonaise avait retiré bien peu d'avantages de son devouement et de ser sacrifices pour la patrie, car l'existence d'un peuple fractionné en différentes parties pe lui paraissait guere assurée ; il faisait donc des vœux, pour que le courage des Polonais se ranimàt, et pour qu'ils reprissent confiance dans leurs propres forces, afin de pouvoir se compter, sans s'inquieter de la différence des gouvernements auxquels ils étaien) momentanément soumes . « C'était, ajoutait-1, en ravivant leur énergie, en rassemblant toutes leurs forces et en concentrant tonte leur action en favenr du souverain actuel dans le royaume de Pologne, qu'ils pourraient profiter des circonstances et recouvrer tôt on tard leur indépendance et se réunir sous le sceptre d'un roi élu par la nation. »

Ces paroles, répétées de bouche en bouche, retentirent

dans le cœur de la jeunesse polonaise; Dombrowski, sur son lit de mort, en 1818, prophétisa, d'un accent inspiré, le rétablissement procham de la Pologne indépendante, avec son acceone Constitution et dans ses anciennes limites Cette prophètie i t renaître tout à coup les Sociétés secrètes.

Il y eut d'abord, dans les Universités, des associations, dont le but estensible semblait purement scientifique, mass qui n'avaient pas d'autre objet que d'entretenir et de réchausser l'esprit national. Les professeurs eux mêmes etaient les instigateurs de leurs élèves, et le savant Joachan Lelevel avait fait, de sa claire, à l'Université de Wilna, un atelier de propagande insurrectionnelle

Les poursuites, exercées avec beaucoup d'indulgence contre les auteurs de ces complots d'enfants, ne servirent peut-être qu'a enflammer davantage l'enthousiasme des appreutis conspirateurs. L'étudiant Thomas Zan n'eut pas plutôt fondé la Société des Philarètes ou Amis de la Vertu, que tous ses condisciples voulurent en faire partie et se dévouèrent à l'œuvre commune pour la délivrance de la Pologne.

Il y avait des lors d'antres centres d'association secrète, qui se formaient sous le nom de franc-maçonnerse nationale. Le prince Antoine Iablonowski et ses amis les lieutenants-colonels de Krzynawoski et Pradzinski, depositaires des dernières volontés de Dombrowski, avaient introduit cette franc-maçonnerie dans l'armée polonaise, ou elle n'eût fait que des progrès lents et incertains, si le major Lukasinski, du 4º régiment d'infanterie, homme audacieux et déterminé, ne s'était pas mis en quête de lui recruter des adlerents lans le corps des officiers.

Les membres de la Société s'engageaient, nu moment le



teur réception, à se soutenir mutuellement dans tous les événements de la vie, en travaillant à l'affermissement de l'espert national et à la conservation du souvenir des faits glorioux du peuple polonais. Le but véritable de l'association était suffisamment indiqué par les noms illustres de Boleslas Chohri, Batori, Zamoyski, Poniatowski, etc., qu'elle avait adoptés comme devises et signes de ralliement. Mais, néanmoins, cette franc-maçonnerie nationale, qui se composait déja d'un nombre considérable de membres, manquait d'unité dans ses sent-ments comme dans ses projets et ses opérations : il en résultait des tiraillements cont nucls.

Le major Lukasinski, en acceptant la digenté de grandmaître de la franc-maçonnerie nationale, s'etait fait une une foule d'ennemis et d'envieux pai mi ses freres d'armes. It jugea que la Société, ainsi constituée, ne pouvait rendre aucun service à la cause de la Pologne. Il n'hésita donc pas à la dissoudre, au commencement de 1820; mais le Chapitre de la franc-maçonnerie, ou plutôt son comité secret, qui était resté inconnu à tons les membres de l'Association, ne fut pas atteint par cette mesure de dissolution pénérale, que la prodence avait fa tadopter sommairement.

A partir de cette époque, il n'y ent plus de francs-maçons dans le duché de Varsovie, et le Gouvernement russe, qui s'était en s'tardivement à leur recherche, en vertu de l'u-lasse suppriment la franc-maçonneme en Pologue, ne trouva plus personne à poursuivre, quosque les Sociétés secrètes fussent alors en pleme activité.

Cependant la franc-maçonnerie subsistant toujours dans le duebé de Posen, où l'avait introduite un anc-en officier polomis, Szczaniacki, lequel était venu de Yarsovie se fiver dans cette province polomise. Le duché de Posen devait niusi devenir le berceau d'une nouvelle Société secrète. qui porta d'aboul le titre de Porteurs de faux. Plusieurs Potonais de distinction, appartenant à l'armée de Pologne, entre autres le lieutenant-colonel Pradzinski et le général Uminski, passèrent dans le duché de Posen, pour se faire recevoir membres de cette Association nationale. Szczaniacki, qui l'avait fondée, retourna lui-même à Varsovie, pour se mettre en rapport avec Lukasinski, qui était à la tête du comité secret de l'ancienne franc-maçonnerie de Varsovie, et qui travaillait à reformer une bociété secrète.

La création de cette nouvelle Société secrète fut discutée, à Lasienki, dans une conférence, à laquelle assistaient le général Uminski, les heutenants-colonels Pradzinski et Kosskowski, le référendaire d'État Wierzbolowiez, un riche propriétaire de la Wolhynie, Sobanski, plusieurs hauts fonctionnaires et quelques employés civils. On décida que la Société serait politique et qu'elle aurait pour unique objet l'indépendance de la Pologne. Il fut convenu que les fondateurs de cette Société se rassembleraient, la nuit du 4<sup>er</sup> mai 1821, pour en arrêter les bases, à Potock, dans un bois à un quart de mille de Varsovie.

Lukasinski se trouvait à cette réunion, avec Pradzinski, Kosakowski, Oborski, Sobanski, Mozawki et Szreder, mais son patriotisme l'avait dissuedé de toute prétention au rôle de chef, qu'il abandonnait au généra. Uminski, Celui-ri arriva tout à coup, monté sur un cheval blanc, coiffé d'un bounet brodé d'or et portant le costume national polonais.

Après avoir fuit ranger en cercle les assistants, que la vue des couleurs nationales avait électrisés, il les harangua, et, dans ce discours plein de chaleur, il leur représenta que les Polonais, divisés sous divers gouvernements qui s'étaient formes des lambeaux de l'ancienne Pologne, n'avaient pas de patrie, qu'ils devaient donc travailler

sons relâche a réunir, en un seul tout, les membres séparés de la malheureuse Pologne, et que, pour assurer l'indépendance de l'État polor ais, ils n'avaient qu'à s'associer à leurs concrtoyens, qui ne deviendraient jamais les sujets de la Prusse et de l'Autriche. Il proposa, en conséquence, de prêter le serment qui avait été sanctionné par la Société de Posen.

Aussitôt Pradzirski tira son épée et la planta en terre, pour suspendre à la poignée un médaillou en fer représentant Koscivszko. Les assistants attendaient avec anxiété la fin de cette initiation mysiériense. L'impsai prit un conteau en guise de poignard, et le tint élevé en l'air, pendant que Morawai lisait, à voix haute, la formule du serment, conçue en ces termes, emprantés presque textuellement au serment des carbonart :

 Je jure, en présence de Dreu et de la patrie, et j'engage ma parole d'honneur, que j'emploierai tous mes efforts pour rétablir mon malheureux et bien-aimé pays. Je jure de sacrifier, pour sa liberté et son indépendance, non-seulement ma fortune, mais ma vie même. Je jure que je no trahirat jamais, ni ne revelerai à personne les secrets qui m'ont été. ou qui me seront couliés; enfin, que je n'aurai rien de pais à cœur que les intérêts de la Société. Je voue l'obéissance la plus entière à celles de ses lois qui existent déjà et a celles qui pourraient être rendues par la suite. Sans aucun égard a quelque circonstance que ce soit, je n'éparguerai le sang d'ancun trattre, ni même de tout autre individu qui agrea t contre le bien de ma patrie. Si je vennis à être traluou decouvert, j'aimerais mieux perdre la vie, que de faire connaître les secrets et les membres de la Soc eté. Je promets également de n'avoir entre les mains aucuns papiers qui la concernent, de ne jarrais porter sur moi de listes



contenant les noms de ses membres, à moi is que mes superieurs se m'en aient chargé.

« Si je venais à violer ces saints ongagements, contractés en présence de l'Étre suprême, puisse la mort la plus affreuse être la peute de mon crime! puisse mon nom être transmis de houche en bouche à la postérité, et mon corps abandonné aux bêtes féroces! Que telle soit la récompeuse de mon infamie, afin que mon exemple effraye ceux qui von braient marcher sur mes t aves. Je prends Dieu à témoin! Et, vous, mânes de Zolkiewski, de Czarniecki, de Poniatowski et de Kosciuszko, fortifiez-moi de votre esprit, afin que je persévère dans ma résolution! »

L'exemple d'Uminski fut suivi, et tous les assistants prétérent serment. On se sépara ensuite pour se retrouver la nuit même, à Varsovie, chez Kosakowski. Dans ce conciliabule, que présiduit le général Uminski, on arrête définite venient la créat on d'un comité central

La Société devait être composée de communes, qui ne nommeraient chacune que dix membres plusieurs communes formeraient un arrondissement, et plusieurs arrondissements, pué pròvince. La Société embrassant tous les pays où l'on partait la langue poionaise, ces pays furent divises en six provinces : le royaume de Pologne, le granddinché de Posen, la Gallicie, la Lithuania, la Woltyn e, et la république de Cracovie. L'armée polonaise scraft considerée commo une septième province. Chacune de ces provinces aurait un représentant dans le comité central, dont les sept membres furent nommes à titre provisoire : Wierzbolowicz, Lukasinski, Kosakowski, Pradzuski, Kocinski, Moraveki et Sobanski.

Le général l'unuski se reservait provisoirement la direction suprème de la Societe, en attendant qu'on pût trouver un homme, d'une grande renommée, qui accepterait ce rélidifficile et périlleux. Les généraux Dombrowski et Kosinski n'existant plus, on pensa tout d'abord au général Kniaziewicz, qui se défia des intermédiaires qu'on lui avait envoyés, et qui refusa de se compromettre en se déclarant chef de la révolution; il artorisa seulement son ami, le général Lininski, à se servir de son nom et à le mettre cu avant, pour la propagation de la Sociéte, qui s'intitula Société patriotique nationale.

Les seances du comité central devenaient de plus en plus orageuses : on n'était d'accord sur aucun point de doctrine politique; l'un voulait rétablir la monarchie élective en Pologne; l'autre, la monarchie héréditaire; celui-ci penchaît pour la république; relui-là demandait une confedération polonaise. On dépensa ainsi beaucoup de paroles, en pure perte, et on ne finit pas par s'entendre.

Le comité central n'était que l'instrument aveugle et docile d'un Comité supérieur, qui se cachait dans l'ombre et dont les agents mystérieux restaient inconnus. Il y avait, en outre, un chef suprême, que représentait le général l'minski, et dont le nom fut toujours un secret pour tons.

La Société continuait à s'étendre et à se développer dans les provinces; divers membres, chargés de chercher partout des adhérents, s'étaient acquittés avec zèle de leurs commissions; les comités provinciaux suffisaient à peine pour recevoir les nouveaux inités. Cependant le serment terrible, qu'on leur faisait prêter sur la pointe d'un poignard, avait lû être modifié, d'après l'observation du prince Radzivill, qui s'était ret re, en lisant qu'il voulait être mieux éclaire sur l'esprit et la but ne la Société, avant de jurer oberssance absolue à ses volontés.

Cardeur des sociétaires les plus dévoués commençait à



se refroidir, lorsque le comité central de Varsovie invita le comite de Lithuanie à redoubler de propagande et à rechercher soigneusement s'il n'existant pas des Societes se-crètes en Russie, en Courlande et en Prusse, car le moment viendrait bientôt de risquer un coup decisif.

Eu effet, Gruszewski, que le comité l'il nanien avant envoyé à Varsovie pour s'aboucher avec le comité central, écrivit à ses collègues : « Tenez le sabre prêt pour le printemps! » Et, à son retour, il s'informa du nombre de fusils que pouvait contenir l'arsenal de Wilna et qui devaient être employés à armer les habitants de la ville.

- Quand il y aurait là vingt on trente mille fusils, repartit vivement le nommé Romer, qu'importe, tant que nous ne serons pas maîtres de l'arsenal!
- Aussi, faut-il s'en emparer, reprit Chodzko, et les ciudiants de l'Université se chargeront de l'entreprise.

Le secret était si bien gardé par les membres des Sociétes polonaises, que la Société patriotique nationale ne soupconnaît pas encore l'existence d'une autre Société, qui fonctionnaît à côté d'elle et qui était dirigée, par une voie indirecte, vers le même lut. C'etait la Société des Templiers, qui avait porté d'abord le nom de Société de bienfaisance, et dont le fondateur fut Maiewski, capitaine au premier régiment de hulans.

Cette Société, créce en 1820, ne se proposait pas d'autre but, en apparence, que la bienfaisance, la morale et la vertu, et chaque récipiendaire jurait solennellement, lors de son initiation, de se conformer aux statuts de la Societé, de garder ses secrets, d'être toujours prêt à sacrifier pour la patrie sa fortuno et son sang, et de tenir tête, dans la lutte, aux trois eanemis. Mais on ne faisait connaître à personne quels étaient ces trois eanemis, et les secrets de la



Societe restaient confiés à quelques grands dignita res; Maïewski s'était fait nommer grand-maître; Stanislas Karwicki, vice-grand-maître; Logowski, grand ocateur, etc.

Le numbre des initiés avait augmenté considerablement en Wolhynie, lorsque des membres influents de la Société patriotique na ionale, qui avaient été reçus templiers, s'efforcèrent de fondre les deux Sociétés en une seule.

Le grand-medtre suppléant Karwicki s'était laissé gagner à ce projet de fusion; mais Maïewski ne voulait pas que la Société, dont il était le chef absolu, fût absorbee par une autre Société, dans laquelle il n'aurait qu'une position secondaire, puisque la principale autorité de la Société patriotique était converte d'un voile impenétrable. Il soutint energiquement que sa Société ava t trop de ramifications, surtout dans la Russie-Blanche et la Petite Russie, pour avoir besoin de se réport à aucune autre association politique : il ajonta que les tendances des deux 5ocietes ctaient, d'ailleurs, dissembables, à beaucoup d'égards, « yu que le but que ponrauivant la Société patriolique était execusivement le rétablissement et l'indépendance de la Pologne, tandis que les Temphers pouvaient avoir, avec le temps, des buts plus généraux. « Il ne dit pas ce qu'il entendait par ces buts plus généraux, mais on devina ou on supposa que Maiewski se préoccipait moins de reunir en un seul État les anciennes provinces de la Pologne, que de favoriser et d'aider les efforts généroux do tous les peuples opprimes qui combattraient pour leur indépendance.

Les assemblées, dans lesquelles ces graves questions furent debutiues, sons amener un resultat utile à la cause des Sociétés secrètes, amoindrarent cependant l'influence que Natewski everçaits it les Temphers, et comme on lui contestant la capacité necessaire pour diriger avec succes les



opérations de cette Soc eté, on le mit en tutelle, pour ainsi dire, sous la main du comte Pierre Moszczynski.

Ce demier, de concert avec Eszewski, réorganisa ta Société des Temphers, en conservant toutefois les quatre grades qui existaient déjà : le premier n'impliquant, comme devoir, que l'amour du procham et l'assistance matuelle; le second regardait la conservation de l'esprit national; e troisieme concernait l'amour de la patrie, et dans le quatrième grade, le templier s'engageait à se dévoi er entierement à la patrie et à lui faire tous les sacrifices qu'el e pour-rait exiger.

Une entente cordiale s'établit alors entre les Templiers et la Société patriotique, qui eurent de fréquentes relations et qui travaillerent ensemble, d'un commun accord, à multiplier les moyens de propagande et d'action revolutionnaires

Leur activité même fai lit les perdre, en éveillant les soupçons de l'autorité; il ne s'était pourtant pas rencontré encore un seul délateur parmi les membres des Sociétés secrètes; mais, à la fin de 1822, ce fut la police française, qui avertet le Gouvernement russe des dangers qu'il pouvait courir en Pologne, par suite de l'existence des Sociétes secrètes qui s'étaient formées dans tous les pays de langue polonaise. La Prusse et l'Autriche, qui n'étaient pas moins intéressées que la Russie à poursuivre et à détruire ces Sociétés secrètes, transmirent des avis analognes à Saint Petersbourg

Des ordres immédiats furent transmis, de Saint-Petersbourg, pour l'arrestation du major Lukasinski, le seul qui cut été designé nominativement comme chef de la Société secrete qu'en croyait decouveir. Au moment ou les gens de petre se presenterent au donn de de Lukasinski, ils te





ž

surprirent en pleme seance avec ses complices Machnicki, Dobrogowski, Dobrzycki, l'avocat Szreder et beaucoup d'autres, qui s'occupaient des affaires de la Société interdisaient toute espèce de communication écrite, on ne trouva pas un seul papier compromettant

Les prévenus n'avaient point eu le temps de se concerter sur la conduite qu'ils tiendraient vis à vis de l'instruction judiciaire; ils avaient fait serment de garder le silence sur les secrets de la Société : ils tiurent leur serment.

Lukasinski était dens une position plus difficile : un de ses compatrioles, un misérable qui s'était vendu à la police, l'accusant, en face, de l'avoir fait recevoir dans la Société, dont ce dénonciateur ne connaissait ni le nom, ni les statuts, ni les membres Lukasinski, en présence de ce témoin, ne ma plus avoir appartenu à une Société secrète, mais il soutenait que cette Société n'avait jamais en d'existence réelle, et qu'elle s'était dissoute nature lement, dès la publication de l'ukase d'Alexandre I<sup>er</sup> contre la franc-maçonnème.

On ne parvint à obtenir de lui aucua autre aven ; prieres, menaces, promesses, séductions, tout fut inutile; non-seu-lement il lassa, par son inflexible obstination, les juges qui l'interrogeaient, mus encore il sut les derouter et leur faire croire que les Sociétés polonaises n'existaient qu'en théorie

Cependant on a prétendu que, pour lui arracher des révétations, on l'avait soumis à des traitements barbares, en fui refusant même des aliments; en le tenant renfermé dans un cachot, de huit pieds carrés, sans jour et sans air; en le chargeant de chaînes et en le privant de sommeil. Ce sont là sans doute de ces calomnies que l'esprit de parti ne se fait pas faute d'inventer contre l'autorité qui applique la Lukasuski resta donc au secret le plus rigoureux, pendant plusieurs mois, sans pouvoir communiquer avec sesparents et ses amis. Enfin, traduit devant un conseil de guerre, avec cinq de ses complices qui avaient perséveré comme lui dans un système de dénégation complète, il fut con lamné à la dégradation et à neuf ans de travaux forcés. Le 1" octobre 1824, cette sentence était exécutée, à Varsovie, devant les troupes, en présence d'une fou le immense de peuple, qui ne voyait dans le condamné qu'un martyr de la cause nationale: Lukasiaski, dont la chaîne avait été rivée à la brouctte du galérieu, partit, au milieu d'une expece d'ovation patriotique, pour la forteresse de Zamose ou il adoit subir sa peine

Les poursurfes exercées a la même époque contre la Societe des Philarètes, a Wilna, n'éclairèrent pas davantage le Gouverneurent sur l'organisation des Sociétés polonaises, avec lesquelles, d'est vrai, la Somété des Philarètes avait peu de relations directes, car cette Societé, composée exclusivement de professems et d'élèves de l'Université, s'occupait plutôt de théories philosophiques et politiques que de projets d'insucrection. Il y avant en pourtant un plantrès habilement concerte, entre quelques chefs de l'association, pour s'emparer de l'arsena et de la citadelle de Wilna. Ces chefs furent mis en jugement. Une première enquête, grâce a l'indulgence des juges, ne produint que des charges assuffisantes pour intenter un procès criminel. L'empereur Alexandre avait ordorné une seconde enquête; il en chargea Nicolas Novossiltzoff, curateur de l'Université de Wilna et commissure supérieur spécial dans le royaume de Pologue. Cette fois, on trouva des coupables. Mais le chefsuprême des Philarites et le fondateur de leur association, Thomas Zan, revendajna go jerensement la responsabilite des faits dont ils étaient accusés et fut envoyé en Scherie.

Dès les premères arrestations qui eurent heu à Wilna et a Varsovie, le comte Victor Ossobnaki avoit donné avis au comte Moszczynski d'arrêter sur-le-champ l'action des Societes secrètes, de suspendre toute espèce de réunion, et de ne procèder à aucune réception nouvelle, jusqu'à ce que l'orage fût passé. Grèce à cette toctique de prudence, il y eut un temps d'arrêt général dans tous les centres révolutionnaires de la Pologne, et le travai, des Sociétés secrètes cessa portout à la fois. Mais l'instruction du procès de Lukasinski et de ses co-accusés trainant en longueur et aucun des prévenus a'ayant fait de révelations, les countés de la Société patriotique reprirent confiance et se remirent a l'œuvre.

Celui qui siegeait à Varsovie n'avait rien perou de sa force et de sa prépondérance, car il se composait de personnages considérables, qui, par leur position sociale, leur richesse et leurs emplois, se trouvaient à l'abri d'un soupçon. C'étaient le heutenant-colonel Sévenn Krzyzanowski, le prince Antoine Jablonowski, le maître des requêtes de Grzymala et le secrétaire Plichta. La Société patriotique venait de faire alors une acquisition bien importante, en s'adjoignant le sénateur et châtelain comte Soltyk, un des hommes les plus illustres et les plus puissants de la Pologne.

Soltyk, quoique âgé de pres de quatre-vingts ans, était toujours animé du même dévouement à sa patrie, dont il révait la résurrection nationale. Il se consacra dès lors tout entier à cette entreprise audacieuse—il entra résolument dans les societés secretes, avec l'ardeur et l'enthousiasme d'un jeune homme; il n'hésita pas à servir, de son nom, de son crédit et de sa fortune, une cause qu'il avait deja soutenue,

Google

en 1791, avec autant d'abnégation et d'énergie; il consentit d'abord à se placer à la tête de la province de Varsovie, et il ne tarda pas a devenir le chef suprême de la Société patriotique. Les reunions du Conseil supérieur de cette Société se tenaient dans son châ eau, et, par son influence seule, la Société fit, en quelques mois, plus de progrès qu'elle n'en avait fait en plusieurs unnées.

Toute la noble-se polonaise voulut être affilice à une association, dont le comte Soltyk était le chef avoué. Des ce moment là, on conspira dans tous les el âteaux de la Pologne, et le mot d'ordre, qui retentit dans les cœurs polonais, fut le rétablissement de la nationalité polonaise.

Pour atteindre ce but, tous les moyens paraissaient bons, et cependant on n'avait pas encore adopté un plan de conspiration, qui pût aboutir à délivrer le pays de la domination russe.

Sur ces entrefaites, le prince Jablonowski et le comte Ossolinski, que leurs affaires appelaient de temps à autre cans le gouvernement de Kiew et en Podolie, où ils avaient des terres, remarquerent du mécontentement et de l'agitation parmi les officiers des corps de troupes russes cantonnés dans ces provinces. On disait, tout bant, que l'état de choses actuel ne pouvait durer et que l'empereur Alexandre setait forcé d'abdiquer ou de donner une constitution à ses peuples. Ils n'enrent pas de peine à decouvrir qu'une Societé socrète existait dans la première armée et qu'elle avait pour objet de changer la forme du gouvernement en Russio.

Le Conseil superiour de la Societe patriotique polomise apput avec jo e l'existence de cette Société secrète russe et chercha les moyens de s'aboucher avec elle, car si les deux Sociétés ne pouvaient pas marcher d'intelligence vers un



hut unique, elles pouvaient s'amer mutuellement pour la réassite de leurs projets respectifs. Les rapports s'établirent promptement, mais d'une maniere indirecte, entre les deux Sociétés.

Le lieutenant-colonel Krzyzanowski fut envoyé à Kiew, en qualité de délégué de la Societé patriotique, l'Association russe du Muli avoit choisi pour délégués Serge Mourawiess-Apostol et Bestoujess-Rumme. Le comte Chodkiewicz, qui avait servi d'intermédiaire aux deux Sociétés secrètes, réunit chez lui leurs representants, dans une première conférence où l'on n'aborda aucune question de principe. Krzyzanowski se montra très discret et tres reservé, à cause de la présence de Chodkiewicz, qui ne lui inspirait qu'une ruédiocre confiance; il dicelara seuloment que nes amis de Varcov e ne lui avaient pas reinis de pouvoirs, pour prendre, en leur nom, des arrangements défin tifs avec les membres de l'Association du Midi, et qu'il était venu, de son propre mou vement, à l'effet de juger ce qu'il serait possible de faire dans l'intérêt commun des Societes russes et polonaises.

Il ne fut pas moins prudent, à la seconde entrevue, qui eut heu le lendemain; il commença par déclarer de nouvent à Serge Mourawieff-Apostol et a Bestoujeff-Rumme, qu'il ne pouvait être question, entre eux, que d'ouvertures réciproques, dans l'espoir d'un rapprochement des deux associations politiques. L'entretien s'entama sur ces bases

Mourawiell-Apostol débuta, d'une mamère un peu solennelle, en Jisant que la haine nationale, qui separait les Russes et les Polonais et dont l'origine remonte aux temps de la barbarie, devait cesser entin, la cause de tous les peuples étant la même, et que la Société russe offrait, en consequence, au peuple polonais, le moyen de recouvrer son ancienne indépendance. Krzyzanowski répondit avec calme, qu'il faudrait beaucoup de temps pour extirper les racines de cette vieille hame; que les Russes auraient beaucoup à faire pour faire naître la confiance parmi les Polonais, mais que, néanmonts, sans songer à une réconciliation assez douteuse, Russes et Polonais pourraient s'aider mutuellement dans leurs affaires et leurs intérêts, si toutefois les deux Sociétés parvenoient à s'enten l're.

Les delegués russes demanderent aussitôt que le corps d'armée de Lithuanie ne mit pas obstacle à ce que l'Association du Midi voudrait entreprendre contre le Gouvernement impérial. Krzyzanowski s'empressa de repondre que la Société polonaise se faisait fort de désarmer ce corps d'armée ou de le réduire à l'inaction, s'il se déclarait pour le césarévitch, lorsque l'Association russe donnérait le signal d'une révolte militaire.

Bestoujest-Rumine objectaque la Société polonaise devrait agir de concert avec l'Association russe, lorsque la révolution aurait écleté en Russie. Là-dessus, Krzyzanowski, voulant savoir vers quelle époque à peu près l'Association russe serait en mesure d'agir, parut tres étonné d'apprendre que men n'était à saire avant cinq ani. Il peusa qu'on lui cachait la véraité, et, pour mettre à l'épreuve les deux délégués russes, il leur demanda dans quelles limites devrait être circonscrite la Pologue indépendante, une sois la révolution accomplie. Bestoujest-Rumine répliqua, non sans emburras, que cette question ne pourrait être traitée que plus tard, les opinions de l'Association russe étant divisées sur ce point; il avoua même que certains memores de cette Association insistaient pour que l'on respectât l'intégrité des limites actuelles de l'empire

Krzyzanowski eut beaucoup de peme à se contenir, en écontant cet aven qui prouvait que la Société polonaise et



l'Association russe n'avaient rien à espérer l'une de l'autre. Aussi, quand Mourawieff-Apostol ent l'improdence de lui lemander quelle forme de gouvernement la Pologne adopterait dans la suite, le délégué polonais lui répondit dedaigue teement, qu'il serait temps c'y penser, quard il y aurait lieu de s'occuper de cette question. Alors, Bestonjeff-Rumine, insistant pour avoir une réponse plus explicite, déclara, d'un ton doctoral, que ce n'était pas une simple curiosité qui portait la Société russe, à vouloir connaître les vues des Polonais a cet égard ; que, quant à elle, elle avait pour but l'établissement ce la république en Russie, et qu'elle pensait que l'union des deux nations russe et polonaise n'aurait pas de meilleure garantie que la sim litude de leurs alées en matiere de gouvernement; en conséquence, elle serait bien aise de voir que la Pologne fût disposée à adopter, comme elle, une organisation politique analogue à celle des États-Unis d'Aménque.

Krzyzanowski l'interrompit froidement, en lui disant qu'il mettait trop de cha eur dens une discussion absolument oiscuse. « Sans enthousiasme, murmura Bestoujeff Rumine, on ne fait men de grand! »

Enfir, les délégués russes abordèrent le point le plus important de la conférence; ils demandèrent positivement, au nom de l'Association russe, que les Polonais fissent usage de tous les moyens en leur pouvoir, afin d'empècher le grand-du : Constantin le rentrer en Russie, quand une révolution y aurait éclaté.

— Je vous ai déja promis, reprit brusquement Krzyzanowski, que la Société patrictique prendrait des mesures pour prévenir le retour du césarévitch en Russie, au moment où la révolution y commencerait.

1

- Mais quels move is s'écria Bestonjeff-Rumine : le

Google

meilleur, le plus sûr et le plus prompt, c'est un coup de poignard.

— Ah! Monsieur! reprit avec horreur Krzyzmowski : jamais un Polonais n'a trempe ses mains dans le sang de ses souverains!

On se sépara poliment, assez mécontents les uns des autres, en convenant que les deux Associations russe et polonaise aviseraient à s'entendre et à se prêter un appu. réciproque.

La Société patriotique, dans laquelle venaient de se fondre la Socié é des Temphers et quelques autres Sociétés secrètes moins importantes, et qui connaissait ses forces, ne jugea pas utile à ses intérêts de faire cause commune avec les Sociétés secrètes russes. Elle envoya cependant un nouveau délégué, le prince Jablonowski, à Tourtchine, pour se mettre en rapport avec Pestel, qui prenaît le titre de dictateur dans la seconde armée, et qui était le véritable chef de l'Association du Midi

Dans l'entrevue de Jablonowski avec Pestel, celui-ci prit le premier la parole. Il exposa la tâche que s'était tracée la Societé secrète, au nom ce laquelle. I parlait, le lait qu'elle vou ait atteindre, les ressources immenses qu'elle avait, selon lui, à sa disposition : « Tout le pays, dit-il, est prêt, ainsi que l'armée, à secouer le jouge du despotisme. Les provinces allemandes, qu'ne demandent qu'à rester unies a l'empire, suivrout l'impulsion des gouvernements dont la population est originairement russe. Quant à la Pologne, qui formoit autrefois une nation distincte, elle a des vuos à elle propres, qu'il nous importe de connaître d'avance, afin d'agir de concert avec elle. »

— Il n'y a point de milien, s'écria-t-il, il faut que vous soyez avec nous ou contre nous. Nous pouvons conquérir

Google

notre liberté, sons votre secours; mais, vous, si vous perdez l'occasion qui vous est offerte, vous devez renoncer à tout espoir de recouver jumais votre existence comme nation.

Inhlonowski gardant le silence et laissait s'reouler ce flux de paroles Tout a coup, Pestel la exprima le les inde connaître les intentions des Polonais à l'égard de la forme de gouvernement qu'ils compta ent adopter, quand ils auraient reconvré leur indépendance lablonowski répondit avec franchise, que le but exclusif de la Société patriotique étant de reconquérir l'indépendance nationale avec les limites antérieures au second partage de la Pologue, il avait besoin de savoir, avant toute autre explica ion, si l'Association russe du Midi souscrirait à cette prétention, aussi juste que modérée. Pestel répliqua que la question ne souffurait pas de difficulté; que, dans le cas où des doutes viencament à s'élever, on laisserant aux populations la liberté de décider, par un vote, si elles voulaient être russes ou polonoises.

Alors Jablonowski ne refusa plus de s'expliquer sur la forme du gouvernement, et, tout en déclarant qu'aucine détermination n'avoit été prise à ce sujet par la Société patriotique, il re balança pus à reconnaître que le gouvernement monarchique constitutionnel était celui qui convendrait le mieux a son pays. Pestel insistait pour le gouvernement républicai i, sur le modèle de celui des États-Unis. Jablonowski coupa court a toute discussion, en disant que les Polonius n'admettaient pas que les Russes pussent avoir la pensee de s'immiscer dans le gouvernement intérieur de la Pologie : « Aussi bien, ajouta-t-il, si les Russes avaient la pretention d'imposer un gouvernement à la Pologie, autant vaudrait pour elle rester soumes à un seul mattre, common oux deux nations. »



Orgina from UNIVERSITY OF CAUFORN A Pestel passa outre et aborda la question que Mourawself-Apostol et Bestoujelf-Rumine avaient dejà posée à Krzyza-nowski avec plus de réserve : « Que feront les Polonais du grand-duc Constantin, quand la révolution aura éclaté en Russie? »

- Que voulez-vous qu'ils en fassent? reprit vivement Jablonowski. Un roi de Pologne peut-être!
- Je trouverais bon qu'il fût traité comme le seront les autres grands-aues en Russie, réplique Pestel. Lu encemi mort ne peut jamais nuire
- La Société patriotique n'a pas besoin de verser du saug, dit Inblonowski; elle s'engagera seulement à n'accepter ni les promesses ni les concessions du césarévitch, qui tendraient à enrayer la révolution.
- Mais se les Polonais, repartit Postel, avaient la malbeureuse idée de l'élire roi de Pologne, sur les bases de leur Constitution du 3 mai 4791...
- Monsieur Pestel, interrompit Jablonowski, la Pologne n'aspire pas à briser ses entraves pour se mettre en tutelle. Si nous avons un roi, ce sera un roi polonais.

L'entretien de Pestel et de Jablonowski eut cependant quelques resultats avantageux aux deux Sociétés. On convint de propager simultanément, dans le corps détaché de Lithuanie, l'Association du Midi et la Société patriotique, à cette condition qu'aucun Russe ne serait reçu cans la Société polonaise, ni aucun Polonais dans la Société russe. On convint aussi d'établir des relations permanentes entre l'une et l'autre Société Pestel voulut exiger de Jablonowski la promesse que la Société patriotique u'entreprendrait rien, avant que l'Association du Midi n'eût donné le signal de la révolution.

- La Société polonaise, répondit fièrement le comte





Jahlonowski, n'avait point vu la possibilité d'atteindre son but en si peu de temps, d'autant mous que la situation présente de l'Europe paraissait y mettre obstacle; elle s'était donc contentée de tout préparer à l'avance, pour le moment où l'on voudra t agir, en entreteaant l'esprit national dans toutes les parties de l'ancienne Pologne. Maintenant la révolution politique qui doit bientôt éclater en Russie est une éventualité plus favorable qu'ancime autre; il serait absurde de ne pas l'attendre, de ne pas saisir une si beile occasion. L'intérêt de la Société patriotique est donc la meilleure garantie, qu'elle puisse donner à la Société russe, de la sucerité qu'elle me tra dans sa coopération fraternelle à l'œuvre commune.

Ces pourparlers, dans lesquels se dessinaient les antipathres et les défances nationales des deux parties, n'amenerent pas des relations solides et profondes entre les deux Sociétés, et, peu de temps avant la mort d'Alexandre I<sup>17</sup>, Lukaszewicz, qui avait été chargé d'une mission auprès de l'Association du Midi, au nom de la Société patriotique, diseit avec indignation à Matewski : « Les individus qui font partie de l'Association russe sont des exaltes qui nourrissent des idées dangereuses et perverses. Non-seulement je les éviterai soigneusement, mais encore J'avertirai mesomis de faire comme moi. »

La Société patriotique se tenant donc sur ses gardes et ne livrait pas ses secrets à l'Association russe, elle attendant, pour se prononcer et pour prendre les armes dans l'intérêt de l'indépendance polonaise, que la révolution eût commencé en Bussie. Toutefois, ou moment de l'ausur-rection de Saint-Pétersbourg, au moment de la révolte de Mourawieff-Apostol, elle s'était abstenne, non qu'elle dortêt du succes des conspirateurs russes, mais parce que



le grand-due Constantin, averti du danger de la situation, avait pris des mesures promptes et énergapies, qui ne permuent pas à la Soc été de faire appel au dévoncment de ses membres et de donner le signal d'une révolution nationale en Pologne.

Tout avait été si nen préparé pour une explosion générale dans les villes et dans les villages, que les prisonuers d'État de la citadelle de Zamose étaient eux-mêmes d'intelligence avec les conspirateurs, et que Lukasinski, en trainant sa chaîne de forçat, avait projeté de s'emparer de la forteresse et d'y arborer le drapeau national polonus. On découvrit son plan, on remit en jugement ce malheureux, en ne lui épargna pas les soufrances et les amertumes, on lui fit croire que ses amis l'ava ent trahi, on irrita sa colère et son ressentiment, on lui arracha ainsi des aveux.

Ce farent ces aveux, vainement rétractés depuis, qui mirent la justice sur la trace des principaux membres de la Société patriotique, et qui Jonnèrent lieu à la poursuite dirigée contre les auteurs d'une conspiration essentiellement polonaise.

Le Rapport de la Commission d'enquête, dans lequel on no trouveit même plus une partie des faits que le procés des accusés russes du 26 decembre avait mes en lumière, ne contenait probablement pas la moitie des charges qui pesaient sur les accusés polonais, et qui enveloppaient dans l'accusation les plus grands noms et les plus puissontes familles de la Pologne.

Le grand-due Constantin avait obtenu, de son auguste frère, qu'une foute de coupanirs illustres ne seraient ni recherches ni punis, car, comme le disait ce Rapport trouqué et mitigé, il n'était resulté de l'enquête aucune preuve certaine que la proposition de faire périr le césaréviteh on de

le livrer aux rebelles russes, cut été acceptée, déubérée, ou même faite dans des conciliabules, qui n'avaient pas eu, en réalité, le moindre résultat ni la moindre ufficence, sur les mouvements séchtieux dont la Russie avait été le théâtre, à l'avénement de l'empereur Nicolas.

Cependant, après avoir trocé le tableau de l'origine et de la ten lance des Sociétés polonaises, ainsi que des moyens dont ces Sociétés s'étaient servies pour atteindre le but qu'elles se proposaient prim tivement, ou celui que la perveraté de quelques-uns de leurs membres était parvenue a lui substituer depuis, le Comité d'enquête avait classé en sept catégories les individus accusés d'avoir fait partie de quelque Société secrète, avec ou sans connaissance du but et des tendances desdites Sociétés. Rien n'était plus vague, plus inappréciable, plus illusoire, que cette classification des accusés, qui n'avaient pas été normés tous dans le Rapport, et dont le nombre, d'ailleurs, pouvait être indéfini, puisque, suivant toute probabilité, les Sociétés polonaises n'avaient pas eu moins de vingt cinq mille inities et adhérents.

On voyait, pour la première fois, après le traité de Vienne, la Pologne, oublieuse des bienfaits de l'empereur Alexandre et ne tenant aucun compte de la prospérité admirable que ce genéreux souverain lui avant donnée, courre aux aventures et aux abimes, pour retrouver son indépendance perdue depuis un derm-siecte, et pour évoquer le fantôme fugitif de sa nationalité.

- La Pologue ne sera jamais sage, avait dit prophétiquement l'empereur Alexandre; c'est à nous de l'être pour elle.



## LXXI

Le Rapport du Comité d'enquête sur les Societes secretes polonaises ne présentait sans donte que la moindre partie des faits, qui avaient été réveles nux commissaires, par les interrogatoires et les aveux des accesés plutôt encore que par les déclarations des temoins eités dans cette instruction preliminaire; mais tout ce qui ne se trouvait pas dans ce Rapport, tout ce qui en avait été éliminé par prudence, c'est à-dire les charges es plus graves à l'égard des personnages les plus considérables de la Pologne, tout ce qui faisait, en un mot, le corps du proces criminel, le grand-duc toustantin en avait eu comaissance.

On a prétendu que, pour obéir aux instances de la princesse de Lowiez, il n'arrait pas communiqué à l'empereur la noitie des tristes documents qui é a ent entre ses mains. Quoi qu'il en soit, il y eut, entre lui et con frère Nicolas, accord parfait sur la marche à suivre pour juger et punir les principaux coupables. Quant à poursuivre tous ceux qui avaient joné un rôle actif dans l'organisation des Societés secretes, il n'y fallant pas songer, sous peine de mettre en cause des milliers d'individus, au jugement desquels tous les tribunaux du royaume de Pologne n'auraient pu suffire pendant plusieurs années consecutives. Les prisons de Varsovie étaient, d'ailleurs, remplies, et il avait fallu, faute de place dans les casemates de la forteresse, laisser en liberté un grand nombre de personnes suspectes.

Le cesarévitch revenait done à son poste, avec l'autorisation formelle de faire relaxer immédiatement la plupart des prisonniers qui n'étaient qu'un embarras pour le Gouvernement; il s'agissuit seulement de choisir, parmi les plus compromis et surtout parmi ceux dont les noms avaient le plus de notoriété, un groupe d'accusés qui payeraient pour tous, et dont la condamnation sorvirait d'exemple aux autres. Ce choix était abandooné entièrement a la sagesse du cesarévitch, qui dut se consulter, à ce sujet, avec les membres du Comité d'enquête.

Ce Comité, qui avait accompli sa tâche difficile, sous la presidence du comte Stanislas Zamoyski, président du senat de Pologne, ne s'était pas livré aux travaux minutieux d'une enquête longue et difficile, sans éprouver des tiraillements et des chocs qui avaient failli plus d'une fois le briser. Il se composait, par portions égales, de Russes et de Polonais, qui, tout en se ménageaut réciproquement, étaient toujours en lutte sourde et intestine les uns contre les autres.

Cependant les deux sénateurs palatins comtes Stanislas et François Grabowski, le conseiller privé Novossitzoff et le general-impor Kriwtowi, quoique Polonais, n'avaient pas ren pli leur devo r'avec moins d'intégrité, que les commissaires russes, le genéral de division Hauke, le heute-nant-géneral comte Kourouta, le genéral Rautenstrauch, le conseiller d'État baron de Mohrenheim et le capitaine-commodore kouzakoff. Ils avaient tous montré le même zèle à rechercher l'origine des Sociétés secretes, mais les commissaires polonais s'étaient elforces, en s'attachant aux foits

seuls, de dégager la responsabilité des personnes notables qui avaient plus ou moins participe à ces faits gravement répréhensibles; ils auraient vouluinnocenter tout le monde, oprès avoir constaté que l'état-major de l'armée polonaise, la noblesse, le corps des fonctionnaires civils et la haute bourgeoisie avaient. J'un commun accord, organise une vaste conspiration, dont le but était le rétablissement de l'ancienne Pologne en royaume indépendant

D'après le résultat des travaux de cette Commission d'enquete, ou l'element russe avait été constamment domné par l'élément polonais, on ne pouvait douter qu'un tribunal exclusivement polonais ne se montrât animé d'une sympathie toute nationale, pour des accusés qui avaient comploté la délivrance de leur patrie. Cependant l'empereur Nicolas, en prévision de l'acquittement des coupables, n'eut pas l'idee de les enlever à leurs juges naturels et de faire juger en Russie une affaire dans laquelle tous les prévenus étaient Polonnis.

L'empereur avait, d'ailleurs, été touché de voir que ces conspirateurs, fanatiques de patriousme, avaient toujours repoussé avec horreur la pensée du régicide, malgré les instigations perverses de leurs affiliés russe, il excusa peut-être, au fond du cœur, l'intention de ces hommes égarés, qui n'avaient pas en d'autre but, que de refaire la Pologne de leurs ancêtres et de compléter aussi l'œuvre d'Alexandre l'et, en realisant les premiers projets de ce monarque, qui avait, plus d'une fois, dans sa jeunesse, promis a son ministre et ami, le prince Czartoryski, de rétablir le royaume de Pologne tel qu'il était avant le partage de 1792.

On peut deviner plu ôt qu'apprécier les hésitations qui eurent fieu a l'égard de ce procès criminel, non-seulement dans le Conse.l de l'empereur, mais encore dans celui du cesarévitch. On avait même propose d'abandonner les poursuites et d'envelopper tous les compabies dans une espece d'aum sue tacite; mais on fit observer, a l'empereur, que cette amustie ne pouvait avoir raison d'être, qu'au monicut où il se ferait couronner roi de Pologue. Ce couronnement clant ajourné, le procès dut suivre son cours et être juge par le tribunal de la Diete, aux termes de l'article 152 de la Constitution de Pologue.

La ukase, en date du 7 (19, nouv. st., avril 1827, ordonna la formation de ce tribunal suprême, en déclarant que l'egarement de quelques personnes ne troubierant pas la jouissance des droits assurés aux sujets polonais.

« L'esprit de trouble et de désordre, qui a exerce sa finceste influence dans queiques parties de l'empire et attire une jus e punit on sur la tête des coupables, disait l'empereur dans cet ukase, cet esprit deplorable s'etant aussi manifesté dans Notre royaume de Pologue, et les enquêtes faites par l'administration ayant mis en lumière l'existence d'associat ous secretes qui ont une tendance et un but politiques, Nous avons, pour obtenir une conviction plus intime, en recours aux mayens que les lois de la Constitution polonaise mettent à Notre disposition. »

En conséque ree, par un second ukase, en date da même jour, la Hauto Cour nationale de Pologne était sause de l'affaire de huit accuses principaux : Sévern Krzyzanowski, le comte Stamslas Soltyk, François Maïewski, l'abbe Dembek, Stams as Zablocki, Albert Grzymala, Andre Phebta, et le comte Zaluski. Le président du sénat, comte Stamslas Zamoyski, avant preside le Comite d'enquête, ne pouvait être appelé à la présidence de la Cour nationale; il devait donc être supplee, dans les fonctions de president de ce tribunal, par le sénateur palatin comte Pierre Bielinski, lequel sérait,





en cas de maladie ou autres empéchements, remplacé par le senateur comte Vincent Krasmski. Les fonctions de procureur géneral, près la Haute Cour, etaient confiées au consciller d'État Antoine Wyczechowski; celles de greffier, a Clément Ermowski, juge d'appel.

Il n'y avait donc que des Polonais parmi les membres du tribunal extraordinaire, qui etait appelé à juger huit de leurs concitoyens appartenant presque tous à la vieille noblesse de Pologne et accisés de complot contre le gouvernement de l'empereur de Bussie

On s'etorna généralement de ne pas trouver au nombre des préverus plusieurs personnages, dont ses noms avaient figure dans le Rapport du Comité d'esquête, et qui n'étaient pas moins compromis que les huit adividus traduits devant la ffante Cour. On ne prit pas garde que l'omission de leurs noms, tons l'okase qui évoquait l'affaire au tribunal de la Diete, n'était qu'une bienverllante concession faite à des familles puissantes, et que, suivant les termes mètre de l'ukase, la Haute Cour avait aussi à connaître de l'affaire d'autres prévenus qui auraient été découverts dans l'enquête et l'instruction.

Ou savant pourtant qu'une fou le de seigneurs et de grands proprietaires avanent été arrêtés, jusqu'au fond de la Lithuanie, de la Galfiere, de l'Ekraine et du duché de Pesen la plupart étaient encore dans les prisons de Varsonie. Ordre vint d'y faire transporter ceux dont la Haute Cour ceclamerait encore l'arrestation. Ce fut alors seulement que plusieurs chefs nes Societes secretes, Jean-Néponiucène Uminski, Louis Szizaniecki, Jean Stadnicki, etc., qu'on n'avit pas même interroges pendant l'enquête et qui étaient restes libres dans le us terres, furent mes a la disposition du tribunal de la Dicte.

솔)

Le prince Antoine Jablonowski et quelques autres, qui avaient en la plus large part dans l'organisation des Sociétés secretes en Pologne, n'étaient pas même inquiétés. On pretendit que leurs révelations, surtout celles d'Oginski et d'Alexandre Oborski, n'avaient laisse aucun point de l'enquête douteux ou obseur, et que leur impunité se trouvait garantie par les interrogatoires que le grand-duc Constantin leur avait fait subir.

Cependant la Haute Cour était convoquée, o, ceux qui la composment ne paraissaient pas très empresses de commencer leurs travaux. « Nous avons deux à trois cents personnes dans les prisons, écrivant le césarévitch à l'empereur; leur culpabilité est flagrante, mais il est impossible de tirer d'elles le moindre aveu; nous manquons de preuves, nous ne trouvons pas de temonis a charge, et, au moment de prononcer une sentence, je ne sus pas certain que nous trouvions des juges. »

Nicolas avait des lors de fâcheux pressentiments a l'égard de la Pologne; il voyait, dans l'avenir, de sérieux embarras, que curerait, à son gouvernement, ce pays qui restait et voulait rester tout à fait sépare de la Russie, quoique incorporé dans l'empure; il ne partageait pas, à ce sujet, les illusions de son frère Alexandre, illusions que le defunt empereur avait, d'ailleurs, à peu près perdi es lui même au moment de sa mort, car on attribue et tre parele amère au généreux souverain, qui avait refait un royaume de Pologne et qui lui avait donné une Constitution « Les Polonais sont nés ingrats! »

Au reste, es ministres d'Alexandre, que le nouveau regne avait laissés à la tête des affaires, ne manifestaient que de la defiance pour la Pologne, ce qui n'invitait pas l'empereur Nicolas à traiter avec eux les questions relatives à ce

Google

royaume qu'ils considéraient presque comme étranger a la Russie. C'était toujours la vieille haine des Russes contre les Polonais. L'empereur s'en était explique plus d'une fois tres catégoriquement, vis-à-vis du prince Lapoukhine, à propos du Code russe ou Svode, auquel Michel Spéranski travaillait, avec l'ardeur et l'activité d'un jeune homme, sous les yeux de son auguste maître.

- Rappelons-nous, disait Nicolas, que nous travaillons pour notre sainte Russie, et non pour la Pologne.

L'empereur out le chagrin de perdre ce fidèle et illustre serviteur, Pierre Lapoukhine, qui, président du Conseil de l'Empire, était, pour ainsi d're, le vivant dépositaire des traditions de quatre regnes. Ce noble vieil aul mourat, au mois d'avril 1827, à la suite d'une courte maladie, et, a ses obseques qui farent rélébrées avec beaucoup de pompe, Nicolas daigna venir, en personne, dans la maison du défunt, pour assister aux prières et à l'enlèvement du corps.

La contemporam de Lapoukhme, le prince Labanett-Rostovski, ministre de la justice, était tombé gravement malada en même temps que Lapoukhme On ne croyait pas qu'il pôt, vieux et cassé comme il était, trompher d'une a cude atteinte, mais son énergie morale le soutiat et le sauva il avait écret, de son lit de douleurs, au souverain, pour le supplier de ne pas lui donner encore un successeur au ministère de la justice, que son adjoint, le prince Dolporouki, occuperant, par intérim, jusqu'a ce qu'il fût rétabli. Il se rétablit, en effet, contre toute probabilité, et deux nous apres, il venant reprendre uvec empressement t'énorme fardeau de sa charge de ministre.

Des maladies épidemiques, notamment la petite vérole, avaient fait de grands ravages parmi la population de Saint-Pétersbourg, à ce point que le chiffre des décès s'était



Cogna UNI√ERSITY OF - Un eleve presque au myeau du cluffre des naissances. La sante de l'empereur et de la famille imperiale n'avait pas souffort, heureusement, quoique l'impératrice Alexandra ent
ete tres éprouvée par la fatigue d'un commencement de
grossesse et que l'empereur fit abus de ses forces pour
suffice aux immenses labeurs du gouvernement, en presence des sérieuses complications de la politique exterieure.

La campagne allait s'ouvrir sur les frontières de la Perse, et des préparatifs considerables avaient etc faits pendant l'hiver, pour que cette campagne terminat la guerre.

Le schalt Feth-Ali n'avait tenté auçune Jenarche dans un but de conciliation; loin de songer à demander la paix, d'avait ressemblé une nouvelle armée, qui ne comprensit qu'une vingtaine de regiments d'infanterie et trente ou quarante escadrons de cavalerie exercés et disciplinés à l'européenne, mais qui comptait plus de cent mille hommes de troupes irrégulières. Cette armée, placre sous les ordres d'Abbas-Mirza, comme cet e qui avait éte aniant e ou plutôt dispersée dans la campagne precédente, a'avait pas d'autre artiflerie que de petites pièces portées par des chanceux; mais ede pouvait opposer avantageusement aux Cosaques de l'armée russe ses cavaliers hurdes, montés sur d'excellents chevaux et mamont la lance avec une merveillense dextérite.

L'armée russe n'était pas aussi nombreuse que cette d'Abbas-Mirza; elle possedant, néanmoins, une formidable artillerie. Muss elle ne parvenant pas a se concentrer, tant les services de l'intendance avaient eté mal irganises, et elle ne pouvait agir que par divisions isolées, dans des provinces que l'invusion persone avait transformées en déserts

Google

On accusa le general Yermoloff d'avoir manque ce prévoyance et de ne s'être pas préoccupé le la subsistance du soldat, qui avait eu, il est vrai, à subir bien des privations pendant la dermere campagne. Yermoloff, dont le caractère altier et violent ne supportait nu reproche nu contrainte, renvoya ces accusations à l'admin stration supmeure, en cherchant a faire retomber sur le ministre de la guerre et ses agents les torts qu'il n'acceptait pas pour son propre compte. Le ministre de la guerre se plaignit à l'empereur.

Certes, le talent inditaire du general Yermoloff était incontestable, il en avait donné de brillants témoignages, depuis qu'il commandait en chef l'armée de Géorgie et celle du Cancase; il était, aussi, merveillensement servi par la connaissance parfaite qu'il avait acquise du pays et de ses habitants. Moss, pur malhour pour lui, il se croyact indispensable, et il ne parlait qu'avec dédain des annemis que lui avaient faits ses manieres hautaines et arrogantes. Des plaintes motivées arrivaient de toutes parts aux oreilles de l'empereur ; le mécontentement que ce chef avait provoqué par des mesures arbutaires et par des actes impolitiques. dans les provinces soumises à son pouvoir absolu, se traduisait par d'éclatantes récriminations : on allait jusqu'à pretendre que l'agression inomie de la Perse contre la Russie n'avait en pour cause prennère qu'une insulte d'Yermoloff, au sardar d'Érican, sejon les uns, au prince Abbas-Mirza, selon les autres.

L'empereur youlut connaître la vérité; il envoya sur les lieux le chef de son état-major genéral. Dans cette misson difficile, ou il fit preuve d'une impitovable importialité, le haron Diebitsch out le regret de trouver Vermoloff reprelamenble et même conpable : le commandant multaire des

Google

UNIVERSIT A JOAA

provinces circassiennes avait évidemment contrarié de toute son autorité les opérations du géneral Paskewitch, en laissant le corps d'armé commandé par ce général manquer de vivres et de munitions.

Sur le rapport de Diebitsch, que l'empereur récompensa de son habite intervention dans une affaire aussi épineuse et aussi délicate, non-scalement le général Yermoloff fut rappelé, mais encore plusieurs de ses meilleurs genéraire, entre autres Madatoff, se trouvèrent compris dans sa disprâce, qui fut complète, car il n'obtint que plus tand d'être conservé dans les cadres de l'armée, avec son traitement intégral et le droit de porter l'uniforme.

Par ukase en date du 1" (13, nouv. st.) avril, le général Paskewitch fut nommé, à sa place, commandant du corps détaché du Caucase. Par un ukase antérieurement adressé au Senat-dirigeant, Paskewitch avait été chargé de diriger l'administration civ le et les affaires de frontières en Géorgie, ainsi que dans les gouvernements d'Astrakan et du Caucase, avec tous les droits et prérogatives dont jouissant son prédécesseur. Sous sa direction immédiate, l'aide de camp genéral Sipinguine, nommé gouverneur militaire de Tiffis, devuit avoir en mains l'administration civile de la Géorgie. De plus, l'empèreur envoyait à Paskewitch des instructions spéciales, par l'intermédiaire de l'aide de camp général Benkendorff, qui avait demandé la permission d'atsister à l'ouverture de la campagne et de prendre part aux operations militaires du commandant en chef.

On s'attendat aussi a voir la guerre recommencer, d'un autre côte, on printemps; mais, suivant toute apparence, cette guerre, qui n'avait pour objet que d'empêcher l'extermination des chrétiens grees, n'engagerait d'abord que a flotte russe, qu'on achevait d'armer dans le port de Cron-



stadt, et dont une division, sous les ordres de l'amiral Greig, crossatt déjà dans la mer Noire

Depuis six mois, l'emporeur avait donné tous ses soins à l'augmentation de cette flotte. Plusieurs navires de haut hord, entre autres l'*Alexandre-Nicosky*, vaisseau de 74, avaient été construits dans les chautiers d'Okhta, tandis qu'un grand nombre de bâtiments plus légers étaient lancres à Odessa et à Simphéropol. En même temps, l'armée de Bessarabie récevait des renforts et des approvisionnements.

Nicolas regardait comme inévitable la guerre avec la Turquie.

L'Angleterre n'avait rien fait ou plutôt rien pu faire pour exécuter les clauses du protocole secret du 4 avril, car la Porte Ottomane refusait péremptourement d'accepter aucune mediation entre elle et ses sujets révoltes; la France, obéissant à l'opinion publique qui se prononçait de plus en plus en faveur de l'insurrection grecque, était résolue à la soutenir et demandait à l'Angleterre et à la Russie de s'unir avec elle pour empêcher l'egorgement de tout un peuple chrêtien el s'agissait donc de remplacer, par un traité entre les trois puissances, le protocole qui était resté à l'état de lettre morte et qui avait eu pourtant, sans être connu d'une manière officielle, l'influence la plus directe et la plus favorable dans l'intérêt de la cause de l'independance hellénique.

Ce protocole, dont la teneur n'était plus un mystère, avait posé les bases de la médiation, qui serait offerte à la Porte Ottomane, et ces bases étaient cedes que les Grecs avaient approunées dans l'Assemblée d'Epi laure. La Gréce formerait un État libre sous la dépendance de l'Empire Ottoman, à qui elle payerait un tribut annuel ; les Grecs seraient gouvernées par des autorités qu'ils nommeraient eux-mêmes

avec l'agrément de la Porte; ils jouiraient d'ane pleine therté de commerce, et auraient la direction exclusive de leurs affaires interieures, ils seraient tenus d'acheter tous les lacus appartenant aux Tures, soit sur le confinent de la Grèce, soit dans ses îles, afin d'effectuer ainsi une séparation compléte entre les deux nations. Il était expressement dit, dans le protocole, que le refus de la Porte n'entraînerait pas, de la port de l'Angleterre et de la Russie, l'aliandon du principe de leur médiation; qu'elles s'efforceraient, au contraîre, en toutes e reonstances, d'amener la réconciliation des deux partis belligérants, et que, quant à elles, elles « ne chercheraient, ni l'une ni l'antre, aucun accroissement de territoire, aucune influence exclusive, aucun avantage de commerce que les sujets de toute autre nation ne pussent obtenir. »

Le 9 janvier 1827, le comte de Nosselrode adressait, par ordre de l'empereur, au prince de Lieven, son ambassadeur à Londres, une dépèche très pressants, pour décider le cabinet de Saint-James à offrir sa médiation entre la Porte Ottomane et les Grees. Dans cette longue dépêche, très ferme et très explicite, on remai quait les passages auivants : L'experience nous a démontré que le soul argument qui fasse quelque impression sur les autres cabinets, est la crainte de voir, en dermère analyse, la pacification de la Grèce s'opérer par l'ascendant seul de la Russie. Les conduire à l'alternative de nous laisser maîtres alzolus du tertant ou de s'associer à nous pour diriger de concert cette œuvre de paix, c'est nous assurer le meilleur moven Cobtenir leur concours à l'exécution du protocole du 23 mars 4 avril, nouv st \ 1826.. Pour éviter le reproche de déchier une proposition provoquee par le ministere anglais, l'empereur accepte celle de la France et consent à la con-



version du protocole en un traité formel. Il consent à ce que ce traité soit coucht entre tontes les puissances qui voudcont le signer... Mais la combition à laquelle il le subordonne est une condition sine que non : la vraie mesure que nous signalons est la réunion des escadres, dans le but d'empêcher les secours tures ou égyptiens, d'hommes, de vaisseaux et de munitions. »

En ce moment même, l'ambassadeur anglais à Constantmople employait toute son habileté à faire accepter la médiation de l'Angleterre par le suitan Mahmoud, qui ne vou-lait rien entendre au sujet de la question grecque et qui ne da gnait pas même répondre au ministre de Sa Majesté Britannique. Le Divan, avec plus de courtoisie, évitait aussi de toucher a une question qu'il considerait comme outrage use pour sa dignite, et, d'aitleurs, il espérait que d'un jour à l'autre la prise de l'acropôle d'Athènes trancherait définitivement cette question, en dominait le dernier coupà l'insurrection et à l'indépendance helléniques.

M. de Ribeaupierre était nommé déjà ambassadeur extraordinaire a Constantinop e; mais il se tenait sur les frontières de la Turquie, observant les événements et attendant le resultat des dernières démarches que M. de Minciaky, charge d'affaires de la Russie, avait dû faire, auprès du Divan, de concert avec l'ambassadeur anglais, lord Strafford-Canning. I ne pensuit pas que ces demarches pussent aboutir, et il se préparait à son importante mission, en se pénétrant bien des vues de son souverain et des idées politiques du comte de Nesselrode.

Cet énument homme d'État lui adressant, le 11 janvier 1827, une lépéche où les conséquences des sanglantes réformes du règne de Mahmor d'étaient jugées comme fatures a l'Empire Offornan : « Si l'in consolere, disait le

sage et prévoyant ministre, que les réformes ont été commencees, avec des finances délabrées, au milieu des symptômes d'une décadence progressive, et que le Grand-Seigueur étoufe dans des flots de sang des projets de révolte. qui semblent cependant renaltre tous les jours, il est difficile de croire à la longue durée de son règne et de son gouvernement. Dans aucune hypothèse la Russie ne peut considérer d'un œil mdifférent cette vaste entreurise. Si elle réussit, ce succes peut retremper, pour ainsi dire, le gouvernoment ture et lui donner une confiance dans sesforces, dont la Russie éprouverait aussi les suites; si elle échoue, elle peut amener la chrite de l'Empire Ottoman... Il est de toute necessité qu'une telle révolution ne nous prenne pas au depourvu, et vous aurez bien mérité, Monsieur, de votre souverain et de votre patrie, si vous aous faites connaître les signes précurseurs de cotte catastrophe assez à temps, pour que l'empereur paisse préparer ses mesures et exercer une influence conforme à ladignité et aux besoms de la Russie sur les combinaisons politiques qui remplacemient l'Empire du Groissant. 🔻

Cette dépêche si explicite ne laisse pas de dontes sur la pensée qui dominait dans les conseils des ministres de Nicolas, où l'on prévoyant la ruine prochaine de l'Empire ture, et l'ou voit que la mission de M. de Ribeaupierre était surtout dest use à l'etude minutiense et approfondie de la question, sur les heux mêmes ou elle allait se resoudre.

Le chargé d'affaires russe ayant échoné, ainsi qu'on pouvait s'y attendre. l'ambassadeur extraordinaire de Russie partit de Bukharest et arriva, le 14 février, à Constantinople les premières notes que l'ambassadeur anglais avait transmises au Divan, quoique appuyces par les muistres de France, de Russie et même d'Autriche, n'obturent que des réponses verbales, moit é évasues, moitié menaçantes Le sultan s'obstinait à leclurer, avec bauteur, qu'il n'admettrant jamais d'intervention entre lui et ses sujets rebelles M. de Ribeaupierre se flattant de peser, par sa seule présence, sur les résolutions du Divan; mais, quosqu'il fôt venu en Turque précèdé de l'imposante réputation qu'il s'était faite dans les conférences d'Ackerman, il sollicita inutilement du Saltan une audience de réception : elle ne hu fut accordée qu'au bont de trois mois

Les fêtes du Bairan étaient le prétexte invincible qu'on mettait en avant pour ajourner la présentation de ses lettres de créance, et M. de Ribeaupierre, profondément indigné de ce mauvais vouloir, avait loué une campagne à Bouyakdéré, où il vivait très retiré, sans prendre part aux pourparlers qui avaient lieu entre tous les ministres étrangers et le reiss-effendi; il laissait le Divon sous la menace de cet ultimature, que Mincially avait formulé dans sa dernière note di plomatique . « Si les Grecs succombent, la Porte Ottomane ne doit pas se tivrer à l'espoir que l'empereur Nicolas reste témoin paisible de la destruction de ses co-religionnaires. »

L'empereur de Russie avait sans donte quelques dontes à l'égard de la sincérité de l'Angleterre dans les négociations entances avec la Porte, mais il comptait sur la lovale coopération de la France pour la protection et la délivrance de la Grèce ; en revanche i n'avait pas la moindre confiance dans les protestations amicales de l'Antriche, qui encourageait sous main la résistance du gouvernement ture à l'intervention russe.

Il comptait encore en Europe un allié, qui ne pouvait jamais lui manquer, mais qui n'avait à exercer aucune influence dans la question. C'était son bean-père, le roi de Prusse, Frédéric-Guillaume, à qui Nicolas venait d'offrir, comme un émoignage d'amitié, de superbos chevaux de remonte destines au régiment prussien 6° cuirassiers, qui portait son nom. Le colonel Grémyald, des chevaliers-gardes, avec escorté jusqu'à Berlin cet envoi de chevaux, avec quelques officiers et un de arbement tiré des regiments de cavalerie de la garde.

Frédéric-Guillaume fut très touché du présent que l'empereur faisait à l'armée prussienne. Le 31 mars, jour anniversaire de la capitulation de Pans, le colonel Grünwald eut l'honneur d'être présenté, avec ses officiers et tout son détachement, au viens roi, qui s'efait revêtu, à cette occasion, de l'uniforme russe. Fréderic-Guillaumé fit passer le colonel dans un appartement voism, et le chargea de dire, de sa part, aux soldats : « que l'alliance étroite entre la Russie et la Prusse serait toujours chère à son cœur; que cette alliance lui rappelan surtout avec transport son amile plus intime, feu l'empereur Alexandre, que les liens de la plus tendro affection l'un ssaient aussi à leur monarque. actiel; qu'il avait reçu de l'empere ir la médaille institure en commémoration de la capitulation de Paris, et qu'il avait chois: ce jour même, anniversaire de cette capitulation, pour se décorer la première fois d'une médaille qui évoquait de si glorieux souvenirs. •

Ensuite, Frédéric Guillaume prit congé du détachement i isse, et il embrassa comme des frères d'armes les véterans qui portaient sur teurs poitures la médaille ronnuemorative des campagnes de 1814 et de 1815. Dans le rescrit qu'il daigna ensuite auresser au colonel Grônwal l'et a ses oficiers, pour les remercier d'avoir accompli leur mis son avec autant de zèle que de succès, malgré les difficultes de la route et de la saison, il se plut encore à raviver les souvenirs de la grande coalition européenné contre l'empereur Napoléon : « Plus j'ai eu orcarion, dira.t-d, pendant les années à jamais mémorables de 1813, 4814 et 1815, d'apprendre a contaître les britlantes qualites de l'armé e masse, plus il m'a été agreable de retrouver dans ce détachement le même esprit de discipline, d'instruction et d'ordre, qui a toujours été le caractère distractif de l'armée imperiale. »

Pendant les trois mois que ce detachement de la garde imperiale avait séjourné a Berlin, la population lui avait fait le plus cordial accueil, et la vue des triformes russes avait reveillé dans tous les cœurs, comme dans celui de Fredéric-Guillaume, les sentiments patrietiques de la coalition des rois et des peuples de l'Europe.

Ces mêmes sentiments semblaient aussi renautre en Russie, où la probabilité d'une guerre prochaîne cautre les Iures, pour la defense ces chretiens grees, trouvant beau-coup de sympathie dans le peuple. On put en juger à la grande purade, qui ent lieu, le 16 mai 1827, au Champ le Mars de Saint-Péters œurg et qui exerta l'admiration et l'en-thoustasme des spectateurs

Plus de vingt-e nq mille hommes de la garde ctarent réunis sous le commandement du grand-duc Michel, qui fit manœuvrer, en présence de l'empéreur, emquante-trois és cadrons de cavalerie, vingt-emq l'ataillons d'infanteme et dix compagnies d'actillerie. L'immense étendue des lignes, la diversité et l'éclat des uniformes et des armes, la beaute des chevaux, la parfaite tenue des troupes et l'incroyable precision de leurs mouvements, tout contribuait à la magnificence de cette solemnte militaire. Un sentant courir dans les rangs un souffle impétueux qui annonçait la guerre. Les

impératrices et la grande-duchesse Hélène assistaient, en voiture découverte, à cette brillante parade, et le grand-duchéritier y figurait à cheval. Ce n'était pas la première fois que le jeune prince se montrait en public, avec l'uniforme de son régiment, et la foule se précipitait sur son passage pour le voir et pour le saluer de joyeuses acclamations.

Le grand-duc héritier, qui achevait à peine sa neuviène année, était hien au-dessus de son âge, par suite du développement précoce que l'éducation avait donné à sa nature morale comme à sa nature physique. Cette éducation, suivant le desir de ses augustes parents, avait été aussi complète et aussi étendue que possible. L'intelligence du prince s'y prétait de la manière la plus heureuse, et it avait appris, presque en se jouant, tout ce qu'on avait voulu lui apprendre.

Il s'était perfectionné de bonne heure dans tous les exercices de force et d'adresse; l'équitation, l'escrime, le maniement des armes, avaient ete ses premiers jeux, mais, par goût comme par caractère, il leur préférait des occupations et des plaisirs plus sédentaires; il aimait surtout la lecture. I avait étudie les langues, les mathématiques, l'histoire et les sciences militaires; il montrait des dispositions pour le dessin et pour la musique.

Son précepteur était loukowski, un des premiers poêtes de la Russie, et qui, quelle que fût sa réputation poétique, regardait comme son meilleur ouvrage l'esprit éminent, qu'il avait formé chez son auguste élève.

Toutes les personnes qui approchaient alors du granddue héritier s'accordaient alors à donner de justes éloges au système d'education qu'on avait adopté pour ce jeune prince. Le but de ce système était de faire de lui un homme et de préparer un empereur. En effet, son extrême

Google

politesse envers tout le monde, son affectueuse bienveillance, sa hame pour le mai et son amour du bien, avaient été les heureux fruits des leço is qu'il recevait depuis son enfance. On l'avait accoutumé aussi à la reconnaissance, cette vertu si rare chez les hommes et plus rare encore chez les princes. Le dernier de ses futurs sujets ne lui reuduit pus le plus leger service, sans obtenir de lui le plus affable remerc ment

On a peine à concevoir l'ocheuse et noicule calomme, qu'on avait répandue dans les campagnes, à l'apoque du couronnement de Nicolas : on disait que le petit prince, pendant le trajet de Tzarskoe-Selo a Moscou, se trouvant obséde par la foute qui enveloppait sa calèche de voyage, avait pris le fouet des mains d'un postillen, pour en cingler la figure des plus e upresses et les plus curieux. Cette fable miserable, inventre par des mechants et destinée à la crédulité des sots, trouva pourtant un écho complaisant dans les feuilles publiques de l'étranger.

执者

On aurait dû dire, au contraire, que ce voyage de Mosco i avait été l'origine de la popularité, que le grand-duc heritier s'était acquise par le diarmant accueil qu'il faisait a chacun, comme par les grâces de son sourire, de son regard et de sa parole.

Son gouverneur, le loyal et vertueux coionel Moerder, donnait autant de sons à la culture de son caractère qu'a celle de son esprit. Il s'était appliqué à fortifier en lui des qualités, qui, pour être inhérentes à la nature du peuple russe, n'en sont pas moins peu communes chez les princes cet instinct du courage, ce mépris de la douleur et cette insouciance du périt, qui font les grands hommes.

On en out un exemple frappant, pen de temps avant le couronnement. Le personnel des deux ambassades francaises, presentes simultanément à Saint-Péterspourg, était alte visiter le château et les jandins de Tzarskoc-Selo. On s'apprétait à traverser le lac, sur des bateaux dores, qui convrent sa surface pendant l'etc. Le grand-due Mexandre, debout dans son canot, qu'il dirigeait lui-même avec beaucoup de desterite, tenait la barre du gouvernail : il offrit, de l'air le plus aimable, à quelques personnes de la suite du due de Raguse, d'entrer dans la légere embarcation donil était le pilote. En de ceux qui acceptérent cette gracieuse invitation sauta dans le canot et lui imprima un mouvement si violent, que le prince faillit tomber dans l'eau, tandis que la barre du gonvernai, le frappait au cô c L'enfant fut sur le point de s'évanour, et l'expression de ses traits décela une vive douleur; comme on s'empressait autour de .u., son gouverneur s'écria brusquement : « Ce n'est rion; un Russe souffre et ne se plaint pas. »

A ces mois un somme forcé reparut sur le visage du prince, qui feignit de ne plus sentir aucune souffrance et qui, ae s'occupant que de la manicuvre de sa barque, donna lui-même le signal du depart et promena sur le lac les passagers qu'il avoit pris a son bord, sans que sa figure donce et souriante laissat apercevoir la moindre trace de la douloir aigué qu'il é prouvait encore par intervalle.

— Ce n'était men' dit-il, de l'air le plus naturel, à quelqu'un qui s'incun tait des consequences fàcheuses que pouvait avoir cet acculent : il s'en est falsa de peu que je n'allasse au fond du ae; par bonheur, je me seraes bre d'affaire tout seul, car, Dien merci, je sais nager, grêce a la sage prévoyance de mon gouverneur.

FIS DE DEUXIEME VOLUME.

# TABLE DES MATIÈRES

#### CHAPITRE KXXV.

Le mademain du 25 décambre 1826. — Revue de l'empereur. — Son ordre du jour aux armées ruises. — Le grand-due Michel nommé inspecteur général du génie. — Nucolas pardonne aux maries de la garde. — La belle conduite du régiment de l'Empereur récompende. — Le régiment de Moscou obtient su grâce. — Nouvelle bénération des drapeaux. — La trasquillité rétable à Samt-Pétersbourg. — Précoutions militaires. — Becherches de la police. — Trois infile arrestations. — La Soule sur les place du Sénal. — État moral des esprits. — L'empereur interroge lui-même les accusés. — là pe vest recevoir personne. — L'impératrice Alexandra attende d'une fièvre nervouse. — L'impératrice-mère gravement malade. — Nouvelles rassurantes de l'impératrice Étisabeth. — Effet produit en Europe par la mort d'Alexandra. — Étoga de l'empereur défunt dans le Moniteur ausservei — Chation d'un discours de M. Villemain à l'Académic française. — Un most du roi Charles X, au sujet de la succession d'Alexandra. — Bouteur du roi de Presse. — Il fait prendre le deuit à l'armée prussierine. — Son ordre de cabioet adressé au général communicant les grenadiers de si garde . Pag. 4 à 16.

# CHAPITRE XXXVI.

Nicolas annouse con avénement au roi de Prusse, à la grande-dachean ils Saxe-Weymar et à la princesse royate des Pays-Bas. — inquiétudes au sujet de la conspiration dans les différents centres de l'armée russe. — Pas de nouvelles des arrestatsons ordonnées par Diebitsch, dans la première et la seconde armée — L'empereur forme sa mauson militaire. — Ses aides de camp généraux et ses aides de camp. — En couvenir du 26 décembre, il prend le titre de chef des régiments de Préabragensky, de Sessionowsky, d'itensilaussky, des grandiers, et du bataillou des sapours de la garde. — Il ajouene tout changement de ministère. — Il aime à se persuader que con frère n'a pas cesso de régner. — Le grand-duc Michel appelé au Conscil de l'Empire. — Carculation de fausses nouvelles, — On dit que le grand-duc Constantin proteste contre l'usurpation de son frère. — On parle d'un soulèvement des colonies militaires. — Commission entraordinaire

30

10



pout instructe l'affaire du 96 décembre. — Son presséent le courte Alexandre Tatistéheff. — Sen huit membres : le grand-duc Michés, le prance Alexandre Gallissyne, les ation de camp générais. Alexandre Tcheruscheff, Golematcheff kontomoff, Benkendorff, Levachoff et Potapoff. — Son necrétaire, Drastri Blaudoff — Manifesta impérial du 18 (31) décembre — Obseques du pénéral Misoradoratels

#### CHAPITRE EXXVII

Interrogatores des accests du 66 décembre, dans le calunet de compresur. — De engre de dimender Nicolas d'autories à ces sulcreogatoures. - Il persone -Bangapa qu'il en d'enne. - Belle parole à se sujet. - Il cherche à diminuer la nombre des nœmés. — Il élogue, your ses ranver, trèss personnes de son entouraga. — Comment il prétend les punts de leur ingratitude. — Un de ses aides de como ha acreso um des reseites. — L'empereur privége la list contre l'indiguation de perr et les fait grâce - Le peritélle du grand Souwaroff accusé et estaté, - La hormatella incarable de trahit son touterais. - Clemente de Nicolor. - Tristes résultate des premiere interrogatoires. - Le complet n'avail. pour lint, que le managre de la famula impériale. -- Le colonel Pentet en était le paracipal organisateur -- L'empereur s'applique à restreinées les proportions du procès crimaneis — Les prévents qui avaient emplement prin part à la révolte millinige mis hors de cause. - Les affinés aux Sociétés accrètes, ul recherchés, ni inquiétés. — Les regionées et seurs adhérents souls compris dans le pro-Page 43 à 41. . . . . . . .

## CHAPITRE XXXVIII.

Comparation del accules devant l'empereur. — Eva » il conserve seut son calmb et qua mag-froid. — il délizagne de reposère aux injures de me completes. — Le prince Troubetskol verse des latmes et déclare qu'il un se accurent de rien — Dans une réanion des comparés d'avant project des represent de peute grand-duc. Alexandre et de le proclamer empereur. — Son manifeste autographe. — L'austitution d'un gouvernement provincire. — il avons qu'il avant compté sur l'abdu mailes de l'empereur Ricolas. — Le faibleme peut devenir un crime. — Le prince Décirenty livre per son oncte Desiret Lanckot. — il avait fails périr de froid. — lien avente enthemment. — Bicolas sus rappelle qu'il set du nang de lients —

Le grince Oboleasky, conerni personnel du grand-duc Nicolas -- [] avai, formó la pramière Société secrets à Saint-Pétersbourg - Il était l'intermédiaire entre l'Amostation du Midi et crite du Nord. — L'empereur demande qu'en se l'intreroge pas pur la regierde. - L'accusé expose la plan de la conspiration - Sea espirances sur le succès des consurrateurs de l'armée du Sud. - Boute lost, anmen colonid des grenadiers du corpe, manifeste un violent repentir. - Sa faihiesen de true, par suite à une maladia émicusique. - Su let tre foire au grand-duc Machel. - It so two dans as prison. - Le capatainse Yakoubovilch nie tout projet. de régichée. — Il avoge son ressentiment contre Abraundre le. - Il dit que ce where do complet we but insurrance through conflance. — It s'était entendu avec Boulatoff pour se pas prendee part à l'ansurrection du 56 décembre — Il soutient qui il n'avast pacost avec les comparateurs qui avec i intention de les dénonces. .... La acceptant Kakhowsky so défend d'avoir voule aftenter à la vio de l'emparour. - Il reconnaît aveir ammainé le courte Miloradovatch et le colonel Stürler. - Ce m'était pas lui qui avait dirigé son pissolet contre le grand-duc Mi-. . . . . . . Pag. 48 6 52.

#### CHAPITRE ELECT

Erderation que Kakhowsky inspiralt à Nicolas. — Il parasto à nier qu'il edit conqui la ponside du régicide. - Ses instancia féroces et anngunnaires. - Il proteste de non respect pour la personne de l'empereur. - Ses récrimagations congre hybridf. — II l'accons d'avoir voits faire assaigner le obserégitée, en mettant cet personient par la compte de l'empereur - Rivièrell répond avec mèters à seccalemones. - Kakhowsky préte à Lyléfell les projets dont lui-même était l'apteur, - Ryidiell, doos ses interrogatoires, montre besuccup de caractère. - Il inspire do "intécht à l'emperant — 31 expere ses théories politiques. — 11 révèle les vices. du Gouvernement. — Il me fuit aucus aven et n'accuse personne. — Il est partima des fossitations conscitationnelles — il protesse course l'accusation du régicide. -- Il avoue avoir été sur le point de se léporer de ses complices. -- Il se reconnaît l'anieur principal des événements du 26 décembre. — Il s'aperçoit trop tard que ses projets n'étaient que chimères. - Il essaye d'impocenter son aux Destoujeff - Alexandre Bestoujeff avoit fait partie de la section des Croyones. - Il prétend in avoir cherelte qu'un protexte de parter et de se faire applaudir. - Sa proposition de tirer au sort les noms des assassurs de l'emperaux. - Il repousse toute complicaté avec les rég cales. - Il finit par ce réjouir d'avoir tout sacr. lié à sa cause. - Prestige de la parole éloquente. - li empereur lait offre ea grice. - Bestoujeff refuse de l'accepter. - La Hostenant Arbousoff veulait une Constitution. - Sa violente animosite contre Alexandre. - Le grand-due Michel vest lui farmer la bouche. -- L'empereur donno tort à son irère. -- Lettre de Mathieu Mourawich à son frore Serge. . . . . . . . . . . . . Pag. 53 à 46

#### CHAPITHE XL.

L'empereur témoigne le la bienveillance mix accuset reprotents. — La bierre de Steinheil avait éprouvé des remeeds, des le jour de l'évairection. — C'était pour tou qui avait rédigé le manifeste des conspirateurs. — La capitame Michel Pousichine volt les charges qui pessient sur lus méaunder sur son frere Jean. — L'empereur trompé par l'accioque des nome de l'oustehme et de l'ouch-

#### CHAPITHE XIL.

Les conspirations reases d'avaient pocume afficiel avec le céréodoritée destinée. — Un seul français, decréent congressie. — Se justification — Les présents se vident, par ordre de l'empereur. — A trivée de lures Destinch — Bentagnaments qu'il apparte à l'empereur, dur le mosphet et au chefe — Biorise feit generale benanchée vis-à-vis de qu'élète serviteur. — Bruite alemants our les troubles de Eleve. — Partet et deuse officiere sepérieure primeures. — Détain ser l'arrestation de Foutst. — Se confluence dans une Code rures, — L'empereur l'interrupe — impossibiléé froide et mente de l'occué. — Bévélagions du approprieur major Weill, à per sejet. — Son pouver d'appropre dans le Amenadon du Meil. — Sen but duit d'établir le répubaque et d'établir le masteur régrante. — Il voolet four major major note, — En quermitaire par le limitement Progre. — Ce qu'il autordait per une ourse. — Bionième à l'accordes de l'avénement (2) jurveur 1984) — Desponsants de cut acte de alémente et d'amenation — Les nesses du M décombre mois crouptie — » — » , l'ag. 17 à 64.

#### CHAPITRE SEAL.

Peter du nouvel un et du L'Epiphonis. - Suspension du dovil général - Edenglisch über i amperior et im impirolitikat. — Récompanies et promotions du jour de l'an - Pouvesur suits de camp de l'angersor : prince Meuchikall, baron Prindrichs, etc. - Le général-major Orioff romand course - Basces que ius agreens l'empercur. — Namuna innue dans les arvices. — Beixe parair de Maniga our l'ingratitule des princes. — Il honore la mémoire de Mileandovitch. — Il pavoie des présents pas motropolitaies de final-Péterhouse et de filow - fin hetirs à l'archevèque Philorète. — Il no montre en public pour la première fife. - It visite in Dourse avec Prospiration. - See thecome and adjectants of appromises an inver do commerce. — Le latine de l'emperour, — Telamakaff, Siche merchand de Kirrany. - Den d'en menangrit à la hetitethème imatrule. - Louistrour devant le binte d'Alexandre - Bouwerts Inquistante à Saunt-Pétermourg - Précautions prises par la public. - Agritateurs dans le paspir. -Le monte de faction annoces la révote de houtenant missel finge blaggagies. Apantel — Le général Teherbatell enveyé sectre les rédeting. : L'incorrection ne propage du note de grand-des Grantantie. — L'ettracteur africes en gracett

# CHAMPER RUIL

Baintion de la révolte de Berge Mourewiel-Apostol. — La Bocifié de Mais poregarde pas l'avénement de Nicolas nomme définité. - On bêteme Pessei de s'être faunt serèter. - Résquers des granzets à Toutichine. - Le lieutenant-colonel Poggis somme le prante Serje Wellamky de faire révoter see régiment. -Borge Wolkenter e appear à tent attental contre le comte de Wittgenelois .... Paul Einstoff, that d'état-major de la seconde semin. - Les donz major de Paggio. - Il on that me, otion is colonel Bando Dawydoff. - Paggis on offer east your frepper l'empereur. - Serge Mourawiell à abouche avec le comis polousis Pierre Montavacky - Il propose de faire assauster le grand-duc Constantio. -- Mouszymaky refuse de se charger d'une seture pour la Société patrio-Lique de Vargoria. - Las deux fréres Serge et Mathieu Mouraviell arreies, --Different par fours gamplices, in capitaine Solovieff, ha liculements Economics. Spektenoff, etc. ... Le ectonel Chahol, leur firit, reçoit figuriorie blemorit. ... Serge Monpowieff prood in generaldement, du régiment de Tehermquis. Il in misles soldate à « servir Dies, et la religion pour le liberté, » — Il envoye des étinesaires dans les cassonnements du régiment. — L'improvetaire se propage bouq-Bestl. - Le sous-hestenant Bestoujeff-Bassino vent laire preter aurarest à la résoblique. - Découragement de gonquerens de un complicre. - Le sonnestenant Alexandra Wadkowsky - Bipocitic Mourawell west rejoides on freren - Entrés des robri es à Waanthow. - Le major Trophèses majtrasti par pas actidate. — On approach l'approche du général Scherhotoff. — Les chefs de la révolte tiennent congrét. — Lecture éta caréchisme politique et religionet de lorgie Mourawiell et de Bonoujell Bumang. -- Fing la febredet Vine Coustantin. -- Lan releting as metions on marchy. - Lour purpostre area to greending at his montpotteren. - Serge Mourwere ff went leur faste trier . Fan in Republique, - Bon sens a'un vieng grennder - La République, avec un tur? - La capimuse Eculoff empêche la défection des grenadiers. - Leurebrilles à Motovilowin. Le chitum des noutre Branicks mounts du pringe. — Le général Roth et le miadreit major Grismor à la poursuite des réfeites, — La Foculté des Riaves rémais ecoveque ses membres à Trilemià - Mathem Mourawiell ecopera ses jouan frire Repolitte du 10 reteret. Buttageff Bamene offic Cassamener l'omparour, — Guismar autorit les robotles our les hanteurs d'Oupanirenks. — Il his noming de su rendre. - herry Mourawiell executes um troupes à la bouche des agames, - La matrialle incloudrose, - Les publics jettent leurs armes es s'enforent. -Berge Mourn wiell, beend, non feere Happal yer tod. — Town to chiefs princemous. — Louming or fast mater is correcte. - La loutenant Scokhanoff arreité en Maiânvio et remus suz audorités remes.



#### CRAFITRE SLIV.

llerge Bourna sell et ner principaus samplicen temptérés à Bunt Petershourg - La pinpart que reheijes de regeneral de Teberatgow jugie nor un large, por its conseils de guerre, -- L'empereur récongune le général Beth, le mojet Proubbles, in expitation Region at in Lieuterant Provide - La proudire compagaio des graculture de Tabertogray proce tout estière deux la garde. — Ausan trouble à Varnevic, as à Mosseu. - Moukhauoff, aput accusé de la finçaité segrete de Moscos. — L'empereur se décide à faire instruire à Yarmivie le procis des accures potonges. - apprendient die prefesteur Kurfteilenberber, qui auget entref de terr is grand-duc Michel - Morte laborator de art perced. - Big relations abor for liberary francisc. — Le monodicier Grégoroff, récomposit avec éclet. — L'empereur anne significat revers, ... Attachement du sordat recte anne ann attaprovide ... Proposition à part de l'empreser que la Proposition housit ; .... Qui comunic era incogrâte. — La repres du pérsoni T., remaio pur un praete, ut demande unities. - Il int promet d'être non avecut au Connel de l'Emesse --🖰 og fakt gagner og laung 🕳 i, songe å enangerer men rigger par i itimbocappioni. des pareires — Ambender, comme un parient de l'abortice du servige — Béspies so research divice to plus grand abouttonate do la Source — bot econoties privé Michal Spéranthy has pervande el ajourner l'émandinables, en les montrant ion persus du reite mireure. — Inscience travail paquel es livre (integereur. — II) vent se rendre comete de l'étai des affaires du pays. - Il découvre du préverentione de toute nature. — La mui qui existait depuis longtomps. — Il disiare à ear ministres, qu'il autoné sempatire à fond toutes les questions — En asseptimb la concenne, il a est promos de commerce as viu sux satéréts de la obses publi-. . . . . . . . . Pages 149 h 110

# CHAPITHE SAT.

Bruite Can diangement de mentiture - L'emerte s'diabite appre l'amprente at the manufacture — five services of a favoral — 1 implications for interestings and want on save not be transiered it presides in this - Bitastion remotive des déparlaments mannetraria. — Por ratta et caràsteris des cormères de manetere, — Les prance d'innanches Galistonné, accures unimeter des suites, élange de la directions des queles et de la poèter receive des rottes productions, — La des Abezandre de Wear semberg, directour general du corse des vous de communantees. - Le sunoral conte Post Goleumenell Lontourell, deretrur des teute matteren de Principe. - Le péréral comte de par àrabichteeff, lisses eur des estemns auditaires. - Son rôte de (avori sons les règnes de Paul 🗎 et d'Alexandre, - Se police seerite. — Bust diveniment à l'empereur Alexandre. — Se erisisse des solucion militaires. - See diffeute et um qualitiés. Dijet de la heles générale. - Prébude de sa diagrates. — Le gendral proces Alexandre Tatistebull', reinigtes de la guerre, - Reserct our l'empereur lui mirents (18 janviur 1816). - La vinc-amiant Mater, un nutre provincies de la marine. Les consister Laorbas, mantre de l'anteriore - Le courte limiter Generalli menerale de la mange de l'accordant.-Laprence Pleres Wolhomby desired a businessides. - L'amors Chuchbaff, mimatre des cultes et de l'instruction publique. - L'ompresse le prie d'accepter na

adjoint. — Il repouse Léon Perovsky, que lui désigne l'anteré — Il avait jeté sus yeux sur Davité Roudoff — Le prince Boutel Labanoff-Routowski, ministre és la justice. — Le prince Pierre Lapoukhine, président du Cancell de l'Empire. — Cancelle, ministre des finances. — Le Colével de la Justic. — L'empireur l'homore d'avoir pour mattre, en matière de fluances, son ministre Cancelle. — La comte de Residentele, ministre des affaires étrangères. — Le comte Capo d'intria, secrétaires d'Elat, absent en verta d'un congé. — Notés de non adjour en Grece, sa patrie, — Sympathie de Nicolas pour les Grece et gions leur cause.

Pag. 140 à 230.

#### CHAPTER NEVL.

M. da Mineraliy, abased d'affaires de Rome à Constactinorie. — Instructions puti reçoit de con Gouvernement, qui domando i endoction du traité de Holchetent - Mestauringener de en Armete et de la Turquie sonn le regree d'Alexandre .--Le comin de Neuerrode annonce aux cours étrangeres que l'imprevit est discidi à de laire publice, in la Porte les refuse satifaction. - Jous les calamets e effrayent des complications de la question à Or ent. - La prétendu testament de Pierre le Grand — Il Autriche et l'Aucteterre a inquiétent des poéteratons de la Bound sur Constant nople et ser les Principaules. - Récoins complimenté par les cours Mestageres, à l'occazion de son avenuncat. - Le roi de Prince envoie non fân, le armes Caulaiane, à Saint-Pétersbourg - Le grand-duc béréfinaire de Mechlesthoung-Schwerin, je margrave Levy-id da Dada et je prima d Dranga pradrat Finite & I emperezz, - Ils s'étonnest de na pas rencontrer le grand-duc Cossisation Supren de son frere. - La pripos d'Orange excusu le cénarévitch. - L'empereue d'Autriche in fait représenter par l'archidux Ferdinand d'Ente. -- La soir de Bavière, par le prince de Wrede. -- Le roi de France, par le comto de fasoi-Priest. - Charles X, & l'auverture de la assassa ligislative, déplors la mort l'Alexandre. — Le duc de Wellington est chargé de féliester, un nous ée l'Angisterre, le nouvel empereur de Russie. - Motifs de ce choix très agrésble à Nicolas, — Le jeurnai officiel de Baist-Pélersbourg auxonce la mission de lord Welfungton. -- Toos fee year tournes year to younge function do corpreil d'Asexandre à travers la Rassee. - Remouvellement des faux brunts relatifs à la conspiration, - L'empereur juge suile de rendre publics les résultats de l'enquete, -- Origine des ascietes accrétes en 1915, -- Complet contre la vie d'Asenandro 1º, on 1117. — Formation de la Société d'Associat de bien public en du Levre perf. à Moscou, en 1810. - Dissolution de cette merété en 1991. - Nonvelles associations de Nord et du Mid : - Institution des sensités staliennes. -La societé des Sémes efficies - Laprit et bas différents de pas Bociétés prorque. - Daviets projets d'alterstat contre I côtpe reur, - La Providence avast déjoué con Wiftes obsesses. - Le nombre des conspiraleurs peu coundgrable. - Les travasa de la Lammanori d'inquele foacharmi à leut terme — Bon effet produit 

#### CHAPTER NAVE

Namins s'occupe des rélutions administratives — Barres évaluells que les donne l'imperatrice-mere. — Ses economies dans les dépenses de la maison, — Il réduét aues les depenses de l'empire — Son écemble trouve des limitateurs dussiles

Digitized by Google

administrations publiques. - Barerit au prince Battle Delgorouby, may le Miquert des économies abtenues dans le service des écuries et des decuesams de la coar -- L. empereur, frappé des besteurs de la Jantice es Bustin.-- 2,354,000 cousse productes devant les trabament. — 187,000 fadavates dans les princes — Travaux du Minat dans le coues de 1893. — L'importur présent d'expédier prempbetacet et rèpe terement les allares en temperet. En mouse d'une arrede, l'hrritréjudiciaire est mas à jour. - Un recueil efficiel des tais papars n'existait pas encore - Catherine II avait ordinant in reduction 4'un Code national. - La Companies on, accumie a cut effet, fouctions as toutours et n'avait non achievil. - L'empereur admine en rescrit su priver Lapsobleme (11 jage 4864, extend. Puntei. - La unction sint loss réunis à la chancellerie un périale. - Michal Sofrandig chargé de la direction de travail. - Canno des retards de en grand corrige deputs dix-tept gas. - Difficultifs d'une parette mouve, - II, le bares Modeste de Korff, savent collaboraceur de Spéramity. -- L'ampereur s'efferes de genelistics in vicarité et le vel porus les fonctionnaires de l'Eust. But visites et nas Loopensone dann fen dishilmemonip publique. — Il nappin den generalisation examinatours dans he chefi-later de grovergement. — 2,747 mbane du Singi man exécutor. — Póbe d'un an, pein de traja moss, pour l'exécutors de aus takana. - Etat diplomble de govvernement de Lourse. - Marine de nienteur prince Bolgorocky. - Le efeateur Pierre Pelenka chargé d'une révision générale dans le genversement de Saint-Pitershourg - Vérification dus easure déficits ésormes. — Poletiko a la courage da dare la váritá à l'empereur — Sen diffijrend a von la generatent éval de légresa — fi denne en éénomien, man poinces. de manytote tutiti. — Commission parintennos approprio pour matera andre A tous les abun. - Sen préniéent le sénateur Engel. - Elle propose à l'emperson d'importante metatre é amélieration. - L'atapareir l'encourage à asquirage au recherches et ers emports. — il in révoque (mai 1997). — Notel de quile révo-

# CHAPTER ELVIOL

Arrives du das de Weilington & Saint-Pitenhoung 'f une 1890', -- Sin vernau triomphal à travers l'Allemagne - fion entrés dans la empitate de la Bornie fion uniforme de la Mesaréchel, provonant de la gardareha d'Alexandra IV. ... Sa riception à la cour. — L'Sbie de l'emperour. — Le unitie bui fait me accuell avengathique - Son dirango figure. - Conflique de Nicolas dans la grafa politique de Wellington. - Il de ju de perprenencer que les affaires de la Torquie di de la Grece — Resolu à ne pas faire qui pas en armera. — Disposé à a entendre avec l'Angieverra sur la question grecque,-il dessande des councie à le clington. - Ses causeries familières avec [m. - 1] lai racorde l'estembre. Il großt aveir dié inspiré du ciel. — Son nerment devnat l'install, — fin fat. religiosas. - Son émotion apole na victoire. - Le prince Lalocky à Saint-Pétershourg - Amitié de Xivolse pour de personnage, - fion entretien our la \$6 électrice. — Luberky hai adresse un reproche. — Les grands de la terre n'assessi pas la vérité. - L'empereur west conjours l'assendre. - Beug ans après, il éprouve Labechy - il lui rapprile on mot d'ordre : « Tu mout, Alcorati bara a a a a a a a a a

Google

#### CHAPITRE ILII.

La deut officiel. — Lettre de Marie Féodorova. un comie Ketchochef (18 février 1896 — Préparants des funération à Sout-Pétershourg. — Produ-mailon des hérants d'armos du deutl. — Brants sinustres. — Prétendus compration des poudres. — Recherches et précautions de la police, — L'empereur se promons auss source. — Revue des grenadiers du corps et du régiment de Moscou. — Éparation de ces régiments. — Les compalites su démonssest entre mêmes. — Le grand-due Michel les harangue, — Ils partiest pour le Canque sous les sedres du général Chipoff (11 mars 1896). — La guerra du Canque, — Campagne d'hiver coutre les Tehetchènes. — Expéditios du général Termotoff (février 1896). — Le lieutenant-colonel Kovaleff. — Destruction des villages externis. — Routes militaires dans les forêts. — Le colonel Soretchase. — Avantages du Gaucass, actos le général Dichetch. . . . Pag. 161 à 171.

#### CHAPITER L.

Le corps d'Alexandre excluenté à Taganrey. — Énergie morais de l'impératrice à limiteth. — Le corps transferé an couvert de Saint-Amandre. — Il y est expusi jusqu'au 9 justier 1836. — Départ du convoi et marche du cartége. — Concours des populations lésoiées. — Intempéres de la saint. — Ordre de réception du cercueil. — Actes de hienfaistance publique en l'honneur du défunt à Touta, à Kounk, à Mouseu. — Ilinéraire funches. — Entrée du corpu à Mouseu. — Cardimouve dans la cathédrale de l'Archange. — Suite du voyage à Tour, à Tarjok, à Novogoved. — L'empereur et l'impératrice-mère vont à le renembre du que vei, — Ouverture de sercueil, à Torens. — Arrivée du corpu à Tarretoi-béte. — Le prince Alexia Rourakine, staréchel suprême du deuit. — La Camille impérais devant le cercueil d'Alexandre. — Transport du corpu en château de Tehenmi. — Le corpu astroit de la biére et mis dans le cercueil de puride. — Prème lireit.

## CHAPITRE LI.

Relation du tenérailles (15 mars 1916). - Description du cortége - Les étodantes des gouvernements de la Russie. - Les ordres es régaux du défunt. - Le corbillard, — Le cocher Iliu. — Le clergé. — L'auchiprétre Fédoloff — La garda ampériale. — L'empereur et les amistants. — La famille ampériale. — Réception du corps à non entrée dans la capitale. - Marche du cortége. - La froid et la neige. — Aprivée du corps à la cathédrale de Noire-Dame de Kosas. — Le métropolitain Seraphim l'y reçoit. - Trastes souvenurs. - Décoration de l'égiles. -Cérômos le religiouse. - Exposition des corps pendant huit jeun. - A fluerter et suspressement de perple. — L'inhomation (46 mars). Oursgan, - Transistion du corps à la cadiditate de Saint-Pierre-et-Saint-Paul. Ordre de la marché Su convoi. — Cérémonie des obsèques. — Douleur de la famille impérade. — La perqueil descendu dans le careau impérial. — Deroière saive de destit — L'estpercur envoic le grand-duc héritier à sa mère, pour la comoier. — Le combe Christophe de Lieven, ambassadour de Rossie à Londres, - il perte à l'impératruce-mère I cuée d'Alexandre. - Tanuman de la parz de l'Europe. Pag. 181 à 191.

## CHAMITAE LAK

Revue de la garde impériale (3) mara, - Médaille militaire un constituerebon de la compagne de 1814 - Resert de l'empereur à torq Wellington. - Le rigiment du des de Willington. - Pourpariers déplonariques de Willington avec Ricolas. — Signature d'un protocole necret relatif à la Gaèce (6 avril). 🛶 Précité décidé à intérvenur én faveur des Greça, — Il adopte une populage plus ferms of plus feergages gay colle di bassa altre —illi a admestra par a si la apparation din Pulmimers Jaan our pies fon rune - Liperrattique i Lespire Officials entrait en distabituat - La Tatquie devast périr, il offre à l'Anglaterra de l'accupar d'avance de régler la question d'haritige. - Cette question, solon Weilington, finite à récordes, s'il y avait donn Constanunopie. — La mandie de la Turque dura deputs trois médica. -- Origine de communa : la Malada. -- M. de Mindale; dépote une note dans les mains du reint-effendi. - Ce qu'in demande à la Porte, an norm de la Bussie. — Extrasta de colte mete — Gracia de l'empereur contre le mittan. - Wellington quatto Scant-Péterrbourg. - La grande-duchesse Méiéne part pour Moscou. - L'empereur et l'impérair ou à Tiariè dé Sélo. - Excursions de l'empereur. — La camp du lis gardo impériale. — Revue de la 🕾 lingade — Quatro payeans reseau viennest révâter à l'ampareur les vois de la marine à Ownstadt. - Motele de jeur dénonciation. - Le capitaine Laureil envoyé à Teo estadt, pour consigner for volt. — [avestmentent du Gestinol-Dvo? — Nicolai. ordonne una enquêta. — Proposite d'Alexandre réalisé. — Interdise du Castinoi-Door de Cronstait. . PAR 196 A 106.

#### CHAPTER LIN

Le début du règne de Ricolat product une vive impression du Europe. — Las cibinets reconnaiment in préparationnes du nouvel empereur. - Maklieton, envoyé entrapedi muse des Etats-brus, lei demande d'intervenir augres de l'Espagna en Circ et des colonses en agrades de l'Amérique 💝 Niverer routie et, mais dégative, de Reservode (1 mai 1926). - Nicolae fidéle aux princ pes de la Sainte-Abitobe - Emones du Couventerbest - Man sur impaire Les seus Amel. La prince Youngourell nommé maréchal supreme du conformement. — Divers uhanet y relatifu. 🕳 Départ de la garde pour Roscott — Le grand-duc Michel delt rejoindre son frees à Novogorod - Les deux freres affectent de paymenter tenjunes ememble. — L'Impératrice l'Escabeth se daspose aussi k un rendre à Marçoy, — Pondauou d'un monument à Taganrog, en mémoire d'Alexandre, 🗻 L'impératrice-mère quatte Gauchion pour rejouveire sa Loite-filie Elesabeth. -Ethabeth mourante de consomption. — Nicolas lus avait donné Orangeabaum. Elisabeth avait vouls que le pa ais de Kamengo-Ostrow revint nu grand duc Bickel (ultant dit 1 avril). — Les cours étrançeres nominent des ambassadeurs entraordionnes nour le Couronnement. -- Le marcetet dus 40 Ragune désigné pour représenter le res Charles X et rappoter les souvature de 1964. — Personnel de cette anchesiado extraordinates. - La choix de Marmont agréside à l'empaicar. — En réception colonnelle à Transkoù-Sulo. — Royan du régiment de Présbragrenky, en son konneur. — La nurréchal Bits l'éloge des troupes et de leur sugnite eventuandant. - Necona d'appear une l'armee, - Pletent impéred and Consques du Den. - Céremonie à Novo-Teberlank, pour la réception du tabre

#### CHAPITME CIV

Sicht fin derniers journ de la vouve d'Alexandro. - Bun frépart, du l'agnaces: (5 mg), - Bon pfleibimement rapide. - Elle derit à l'Impératrice-mère. - Sei Inédecam et sea dumes d'homour la topolicat de materiours sen royage. - Elle unt forces du n'arreter à Basel. - Este print l'imperatrice-tairre de senir 1 s'écproduc. - Se mort, - Armiée de Marie Févilocoina à Bei-f. - La coursone adiente de la défunde - La grande-ducheste Hélene accesche d'une fille 30 mails. - Grantes mannavers de la flotte clare la baie de l'Merboll - I tran pour innoness is must d'Einshith. — Le courennement speuerd. — Fondation d'un hospine dute la manon sà Etitale îl a rendu le dermier mapie. - La bonne impératrice pieurée par les pauvres et les mailleurents. - Mortile divets purpounages sikustres. — Emotion involonta re épronyée par Medias à la nouvelle d'use mort. — Le chancemer de l'empire comie Nicolas Reumahalindi — Le comis Routoptehine. - La curata Parrer Palaire. - Seu deux filte Pierra et Paul. - Le ginéval Paul Pahles refine me ambamate, — Maladio de Kazamune, — L'emperare te lago su palate de la Tataricle. — Lettre qu'il les adoctes (Ul mai). — Karumana obtient un den de \$1,000 reubles et une pension reversible sur la tête de 15 fremme at de san entimit. — fier regrets d'instornographe. — fa mort. — Face. bruit répandu dans les essepagnes our le prochain affranchiesement, des serfs. -Mangueyres das Sociétés porrètes. — Leuterik 26 réjonances. — Troubles, gravos. - Suppliques 1 l'empereur - Protestation des payeres contre les ententes militaires. — Manifeste de l'empereur 100 mai, pour détraire les faus braite d dinancipation. - Le secretaire il bial Mourawirff apports au besst un decret qui proclame la tol murtina 17 paneta - Chase dans l'intèret des perfit -Comment en abuse de cet alune, - Nicolas asoire à Laboussem du meruge. - Avis Anonymes à l'empereur pour l'inviter à as metarces garde acatre un attentat. — Ricolat ne vent pernoire augunt précaution. — il songe pourtant à réorgamese une pouce spéciale pour un réreté personnelle, - Le messeure d'Araktehétell. — L'aute de earap général Alexandre Benkendorff. — Ban-diogre - Il dut nomené chef des geneineures. - Haute pouce dépendants de la chanrishrin kamérine. - Devises d'un fonctionnaire integre. . Par. 210 à 200.

## CHAPTRE LA

Fin de l'instruction du procés des conspirateurs du 26 decembrs. — 134 acceptés. — Rayport de la Commission d'enquête, réd gé par Mondoll. — Citation entrant ée de l'apport — Il set pole é, par or les ce empereur — 3 000 téreorné entendue. — I accuse ne refusent scula à toute espect d'areux. — Manifeste impérial sur le procés érirédnés, 19913 para 1821. — Création de la Cour aspeème de posties — Sa composition — Processe séance de la Haute Cour. — Leature du Rapport de la Contempsion d'empére. — On mora : e une Commission apériale, chargée de réviser les interrogatoures des accusés. — Câm de un dermem ajournes à leurs avent des dépositions supplémentaires. — Révision générales des dousiers de poèces. — Pag. 184 à Ebs.

Co. gle

#### CHAPTER AVI.

dinas l'égime de Bétal darant grécos jours. — Départ du aucrej, in 9 juis, ... Les habitants de Bitel obtieneret soule la permission de trainer le char. - Le garhigo no marcin que la ruis, à carer êre gravière chalcurs. -- Mit branc à paycomme ou vingit-terms years. - Prous homomores rondes par les populations à la Shipport & Estabeth. - L'imperatinguation un mudarque du group, et man la tieck print die mercheit, fi blogisch, - Errysche die entige fi Televani, - Le Pier-Federall event fax tente in reade, h pled, devent le curbitant. - La familie whate in account done is chareful for Tabourd, - Poster fundame (\$6 inn), -La char handre recorde par les danves décerées de Tordre de Salate-Cathonne. - L'empereur passe la revue dus troupes, en albant à la resquetre du genroi. -Entels do corps à ficial-Pétersberry. — Ordre et marche de paraige, — Les janem čárom dra vestikku gas prosprava i krauceskráti. – L'emprengr et un omotente. — Le des Alexandre de Wartenberg et que ble. — Le grande Purre Welhamky - Lie votures de doui de la mar. - La reine d'intréduc et et fille in rigrente de Mangreira. - Lou spectament, - Lo mega astros à la enthidrate de Sout-Premont Sour-Prei - Service Buches - L'Impératrice Assumérs wit you in force 4 y restor. — Reposition dis gorpe product supt jusqu. fabrunaten (1 feiftet). - La somien des deux doux defents. - Reive d'infron frendreite. Beginteur de la provide-dus liveus Carabeth à Mouseu, de jours,

- Discours du métropolisain Philosèse. . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 261 à 968.

## CHAPITER 1731.

Rimint retourne à Trarshof-Sile, avec l'implestrice et ses esfents. - fire princepations as reget du des adment de l'affaire du 18 décembre. — L'ampère-Order Alexandra, a diagna, qui un propreraja più la quarraga da partir, 🛶 Ella partir der is were d'avereign dereit ferrandt is geter der megablet — L'augenner ne weelek signer annee preit de mert, ... La prine angitale non appliquée en Orene depuis industris distant, Le princient de la Mauis Cour annouse à l'amprevent que eseg ou six hedividos unui anuis esceptis de la climanas ampérado.... Forward we open flow print, that compact control is vie do unreveals dolt fire han mint dag grapos de lois-majoné dérios, — e il est plea finite de parkapper que de panir, e — La note remus aq. Divan por Massiaky product con effic. — La Porte Ocompan sido et fast executer les players du tradé de Bakkarutt. --Protestatana amicales de su régense officielle, — Le Divon violait emphisir la Browie de g'immencer du ce les affances de la Grice. — Plénigation appen turen menanda gange jun apalitrangan d'Anhartunga. — La pharph d'affaren Mananda Princippend. - L'empereur choisit, un qualité de péragateutinies, le camte Michel de Warnersoff et le gomenter privé de Rabranjorren. - Mochel de Wapromoti, pouverneur de la Crimir, concu comme administrative. - Seu mote pemalayer on Toronto, ~ Nicolan on white new more bradenties and trainin courses. — Debug Anton definit to die frantieres entre la Bussie et la Sussie, — La bisse de Palmetyreta, enveyé de la cour de Sande. — Travé concle le 16 mai 1986. — Restrit de l'emperour un général Tatistahof -- Autres senerals et décorations aut membres de la Commission d'esquète. - Le gelong! d'Adirebreg, sich de comp de l'empereur, décoré de l'ordre de figies-W judimir, — Chermond, qui avest dount le germier avis de la températion, abtient le nobleme hératitaire, — Anniversaire de la noissance de l'impératrice. — L'emperatre la nomme chef du régiment des doveniurs-gardes. — Elle anniée en uniforme pay monumere du garpe de la garde. Resert de L'emperatre de basen Debutsch 1470 justlet).

#### CHAPITRE LVIII.

Le Histo Cour s'éconor de finer le perse des compaides du 16 éléctrique -The represent our, regreat the lote existantes, tous out redrict in exert, - Die práche resendant pour la clámente — Matéla particu sem de ma indolgenca, — L'empireur serionne d'Prahlit une gradation de peners par catégories. — Di vers recente distracia de l'accusation, per raison d'Etal. - La Haute Cour établit d'abard trees antigories arianisation at pinaira. — Non embarcos pour distribuer las accerdo desa con tran catáportos. — Ello se voit forrio de celor que classification Microcompliques. — Elle forme duce come conference de a value representant i éthein de a pinable. - Lategorie ecosplinamie pine les grands companies debbiede fi in jerne de Mort, par l'écorfellement. — Adjurtation des 121 prévaigs done les ones catégories. — Un noul echagon à toote princhté. — Rapport de la lieute-Cour à l'empereur - Les membres du faunt-Synode refages, du rigner uon sentence de mort. - Noble et fouchante péruramen du Résport. - L'emperour necessão des communicacions de prima sun escalamado. — Biz d'entre sun obtiontital una agricultation plus forte, es annoidention da leur repetite. Qualquesnes erulement sun compris dens les décisions de la crémente sanctrale. -Absorates Moorawiell presque gracif. — Apprayation de price pour cartains evenierane, - La Marie Cour symplage l'écuririlement per la prendance, pour les une grande gegenbles - Lecture de lour sentence dans la propos, - Birgo de la procéssure souvre dans sette afform utintra cisa. — Démon brement hiérarthispe del protogous modelinis. - Louisettes attitule tenor pertie. - La cing contample à mort or préparet au project. - Ils reconstignet tous que lear explanation of pate - Lybiell regards at most source use explanes. qu'il devait à la Soviété. - On les domands ce qu'il entend par ce mot-tà. - Il reffere de a expliquer et déclare que um introite ne est tonquera été pairsudiques. - Pesiel passe que son Code trom Penforme le remide à tous les moux de la pape. — Letre de Ryldelf à m fintage. — Sus complices à shetiennent d'écray Allows particle of Allows and by your no you let correproductive. — Dean in west du 15 publici, ging patences construites our le glacis de la forterene. — Cârtunous do la dégradation des condameds. - Supplice de Releaff, de Presel de Besonq-E-Bambro, de Sorga Hagenwell-Apartol et de Kakhawsky 🕳 Teoribio Spania 🚐 Proce des passents narrevent à l'extention. — On n'ous numerair à mos extention mourelle. - En as anoment, l'empereur et l'Impiratries prinquit pour aux. -Energie et rang-freed des violèmes . . . . . . . . . . . . Pog. 587 à 690.

# CHAPITRE LIX.

Supergr de Scient-Petersbourg le resolement de l'enécutives. — Tribiese des condominations poblid. — Mandente de l'empureur sur la compresses du 94 déécolors (12,65 poillet) — Compte resdu des unesex de la Houte Coré — Appèl à la mobiese puese, — Sagen et paternole accessée du teur à set môte. — Céré-



Mont faptor et expinitéer par la plus du blant - L'arrhevique de Saus-Pébestouere, bussielle fereieringsvere, fige de queurs vingt-joner zus. - Order der pay de l'empereur pay armées romes (18/16 juillet). — Déport des menigmois peur la Kibirje. — Adress: de louse families, — Plesieurs fentaux sprumpagnent loups marie, loups file of lours frozen, on april, -- En princeess Troubstrices, Masdemon Assertes Mooran off Hobes Moorawall, Norveebbase, etc. - L'empeteux ename de simuador la principie Transcritat de partir. - L'application acceptore la rescussos de crese principale. — La prince l'invalention rétalistati that he démograment de les fermene. - L'empereur l'ait, porter des gagemes app fumellen den gamala main. - Mi,000 rittliten donnelle die nere der Poptat. - Man betre manand aude du camp de l'empereur. - Déverpoir de la voute de Rybbell, - Elle deviant falls. - L'emporeur prend soin à die et de ses enfants. - Le groots des nacionale entennale assessance à d'instructive à Varagorie, --- flut aucunte, dont ten mante project del distractor de preses proporel quel jupis estr una materialese militares. — Confirmentos de 130 privincia. — Juropent caralimentario motre quique generation de tergo Mourowiell-Louisi. -- Propieté pontrame à l'égisté den reduction d'Ounceaportes. — L'annearont à operior à l'aparestant de code nombresse, - La pinéral tiens trieff grace. - Nicolas de Missia é aver aports à mondiffe man atomic and and accounts. The contract of t

#### CHAPTRE LT.

Languerer et us finalle pertent pour Meteon. Il evalet une regtore comgrita anne una l'epre Grantsolia. — Machinettes perfide pour frumites ha drus. februs. — Calgrinares dentre à su et l'instru. — L'avienteres de Resolut mondifré A legranger continue une ungraphion. — La prome franchise insiente que le grand-des Constantin était complice des construteurs du 16 éécembre, — La come Popo de Borgo, harbastadour de Rumo en France, récord a um fest subthen meaningers - Extrat dust article on tiffet ten for does to footafarent. - On arost gradualescent que la eferréviteb un veut pas unimpr qui aprepanamart, — Sin réprense évenives sus letters de cen frece Marine, — La grécome de Lowies satervient pour que son mort soit despend de uz rendre à Mannou. --Du étail partique à propriet à cette proporeir cles is autre page le filorité et la vir the gread-duc — Tout his manyons some outproved pour le reserve à l'artifette — La Principlique de cétarétrich est électrifer par les et res presentes du grand-duc Blocket, - L'empereur se prospore d'ader, appes le sacre, tragger son trèse atob on Potogras. — Constitute interpretable; du contributels. — Une de ses feutros a l'estpareur. — Il protecte de son dévouement de ffétée oujet. — lesquettudes que les glispopitopus legatiles de la Perse Luspicent au unvinet renne. — Les Premos aparhiera vegicie dichiere le tesité de Gulistan et reconquérie leurs pogisseus provincus. -- La Porte Ottomana conscille au schalt de Peras d'en veuir à nur rectore avec la Russie. - Le sultan su canadose de venir en adde à con atité. -Contestations untre la Persent la Renne sur une gortion de rentures, - Commentaires nommes de part et d'ambre, pour regier cette dell'autaires - Le genéral Termotoff, enromandant de l'armis du Caucase appeard que la Pierre se prépare à la genre. — Caractere de géneral hermo ell. — On l'appuse d'étre pertidas dévant de grand-des Constantes. — la prévient l'impressor de l'agitation relagieste qui se product parati les papalations mentionage. — Il demande des expliquations an priote Abbas-Miras of an earlier d'Extras. - Il propt des monores

malataires. — Les prance Menchahoff en voyé comme ambassacions en reordinaire on Perte, avec des instructions pacifiques. — Il est tels bien accoeille, à Touris. par le prince Abbas-Miras. — Il ne trouve plus que manvais vouloir, quand 1 se rend au camp de Sugaméh — il y est gardi à vue. — Il obtient une audience du schale de Perse. -- Il juge la guerre métitable. -- Ses courriers sont interceptés. — Voyago de l'expereur à Morcos. — Santé délute de l'impératries. — Lo genistidue heritier et sen reput arriventles premiers. - Leur réception au palais Pétrowsky - Arrivée de l'empereur et de l'impératrice de aoit). - Préparable des féles du couros nement - Accreissement prodigieux de la population de Moscou. - Nombre des chevaux de poste sur la route de Saint-Pétersbourg. --Dépenses du Trésor pour le couronnement, - Prosperité des finances russes, na muses de la crise financière de l'Europe. — Économie qu sot sante-butt cullions de rouhles sur le tanget de 1816. - Rapport du ministre Cantrine sur les étalaussements de créort de la Russie (13 justier). - Entrée sciennelle de l'empereur et de l'impérairies. — l'inguiscence de se spectacie. ». Nicolas à cheral, ayant à ero côtés le grand-due Michel et le prince de Frusse. - L'impératrice et la granddue hératier dans un carronse d'apparat, - Recolas es Alexandra comparés à Alexandre et à Ensobeth. - Arrivée du Kremina. - L'empereur et l'impératries reçoivent la bénédiction de l'archevêque Phagrète, - La Nobleme et la Rour-

#### CHAPLINE IXI

L'impératries Alexandra fudisposés. — Elle occes de parettes en public. va s'émbir, avec ses enfonts, dans l'hôtel de la comtenc Orloff - Vie activo de Nicolas & Moscou. - Les returs et les manexuvres. - Les promensées. - Le tentati avec les atjuitten. - Sa tristerio et su sombre réverie, - Une dépêche du genéral Yermoieff aumonce le commencement der hosblités de la part de la Perse, - Efforts de l'envoyé unglais Wilhock pour empécher un conflit entre la Perso et la Russie. - Le prince Abbas-Mirza se met à la tête de son argole. --Le khan de Talychyne donno le rignal de la revolte en égorgyant la garrison. rung d'Ark van. - Envahmentent des districts mendionaux de la Géorgie. -Le grance Meschikeff n'obtient pas sant peute de quitter le camp de fukanidh. - Il est retona pracounter à hervan. - ba vio cèt menacle. - Lo gradui Vermolo fi se met en devuir de faire lace au soulevement des tribus misulmanes. -L'en persua jui donne i erstre de repousser la force par la force et deraande den explications au calamet de Tehèran, en lus accordant un délas de eang jours pour reparer sea torts. — Grande revue de la cavalerie et de l'artiderie de la garde, à Moscon. — L'empereur se rencontre avec le général Parkewitch. — Il so souvient, des paroles dures que se général lui avait adresses dans une vevas, pene annion augustavant. — Il sérulife la 1 content de disgráge. — Il la normae ginorat en chell dans l'armée de Georgio. - Sujet dos préoccupations de Nicolas. -Arrivée amprévue de désarevite l'été août,. Surprise et joie de l'ampereur. -Luc Journée en famille a l'hotel Orloff. — Luc peratrice-mère remercie et l'élège. gog 116 giné. - La fète de Assemption - Les trois frères se montrent emembig à es parade des troupes. - Nouvre Constantin' - Détance de céntres éch. -Enthouseasme du periple. - La constatte in cesarévitela interprétée par le peuple. Constantin portant l'université perent 3. - L'emperent favorable à la Procede. à cross de um frère. — Crestàtifi apprécié de soldet. — Grandre remnuerres der 30 et 14 solt. — La gétéral huras de Bosen. — La destenant-général primu Schakhersthat — La fatrible impériale revient habiter le Krumin. — Carabado dus maltins de sérdimente. — Proclamation du sourcementant. — Bervim préparataire à actie securion.

#### CHAPITER CALL

Reigijen die overen erwest et die mere "I oppenden 1900). — Les aprelations des tringues. — Estat des costumes et des taxiation. — La pueple de Mosson. — Combine de l'Impératrice-more. - Lurière des regues et battenes de l'autorité des tuara. - Corarge de l'empreuer. - Sa composition. - Le grand-maltre des oèrémontet, le genee Grégoire Sagarine et le combs de Worentsof-Dathinff. -Langueour et en frères. — fa matr. — L'implestress Alexandra qua la dua d'or. - Ben provincia. - Sa table. - Baranire partir de cortège, - Les partirmatigue, les eloches et l'artificate. — Les trois métropolitaine. — Disseure du mégogaliteix de likwood. — La cathédraio de l'Amoupéon 🖛 fin éléctration interiores. — Les urbers des trars Alexas, Michel et Borin Codountell. - L'enparene at l'impérations president place — béraphère, inécrepolitais de Novagorod, procéde na pour en coment. — Bon allecution à l'impereur — It la restit des orse-Barata aragónistis. — La mitatacia, la courciana et la sorgira. — Las pareles de ritori pres. — L'empereut poin la couronne sur la tête de l'impératries. — Le haurden de ju teur d'Ivan Yeiki. — La Domine anteun, — La facilit jumériele at les princes étrangent effrent fours féligitations à l'emperatur. -- L'impératricepries dans im hour de son file. — Cometantin undergret pay une febre et hini par pa mère. — On procéde à la ofrémonie du more. — La prière de l'empereur — La priete du grapie route. — L'empereur et l'ampératrée reçoisent l'oncout de mint chiéme — Leur communicip. — Priere du métropolitain Straghan. — La contine amateual cost de l'égique. - Lorigne et le paratonnerre. - L'empereur sense his cathédrains de l'Archange et de l'Amesonciotion. - Le Perron Rouge, - La soile Gramvitale-Poliste. - Le dince du more. - Les métalites du conrennement. — L'empereur es mentre su pergle. — Municipium générals de 

# CHAPITAR LITTE.

Promotgation de l'abane qui rigie l'active de massacier au trème, — La aluméritée désigne de requeux qu'il remonde à teux aus équite à béstier légitime. — Il active de 32 janvair (l'Évyme 1996). — Acts de clémence, de favour et de muniticance, à l'occasion de commentent. — Communition de reine des condumes du 36 décembre. — chare d'aument e pénérair. — Veux qui terminant est abane, — Les comies l'occa-éachen et Winigenstein nommés frisé marechant. — Promotjon d'ators de come pénérairs se grade de générair en abaf. — Actes nomment seus matiens malitaires. — Distribution de tières de mobreur, de éconstitues et de précent. — L'empereur de mes non portrait à une ancien gouverneur, le pénérai Lamadoull. — l'ampèreur de mes non portrait à une ancien gouverneur, le pénérai Lamadoull. — l'empereur de l'empereur de l'écondume des familles libérgies des terres dans le pouverneurent de Tambour, — Resultét des familles libérgies des gouverneurs de propose d'active de règne d'Alexandre. —



Resert au genéral Perre Wolkomky. —Création du min stère de la Corr, pour le prones Wolkomky. — L'intérire de les moisière confié au prince Guitsyan. — Kommetions deut de l'empereur. — Travail d'avancement dans l'urmée et dans les services civile. — Les régiments Roumiantsoff, Souvaroff, Routouroff et Burchy de Tolly. — Friend du cauronnement à Saint-Péters bourg — Resert de l'empereur, au général ticle els icheff-Koutouroff. —Friend et repuissances dans tout l'empire — a L'empereur et le grand-duc Constantin sont réconduité : » — Le définé devant l'empereur. — Depart du cétarévitch. — Mort du prince Joseph Zaioncæk vice-roi de Pologne — Sa place reste varante — Instruction du procés det Polonius. — La couronnement de l'empereur, comme roi de Pologne, ajourné — Promisso du cétarévitch . — Pag 183 à 316

#### CHAPTIBE LXIV.

L'impératrice Alexandra retemba mulade. — Elle retourne à l'hôtel Oriol. — L'empereur au Krem'an. — Les banquets et les réceptions. — Grande mastarade de cour au théâtre Pétrousky (15 septembre). — Revue de la garde dans la plaine de Chodyne (15 septembre). — Repas offert aux officiers de la garde, par le Commerce de Mercou. — Tout de l'impereur à la France. — Fête au Clob de la Noblesse (19 septembre). — Dat ches le dans de Regues (21 septembre). — Les Beurs françaises. — Les lauriers et les roses. — Fête ches le prince Yousseupoff et la princesse Orioff (25 et 28 septembre). — Récouveriare du théâtre de Moscou. — Fête afferts par l'empereur au peuple, dans la plaine de Dévichie-Poié (35 septembre). — Repas populaire — a Tout cec, est à vois, mes enfasts. » — Le pillage des tables. — Empios des pompes à incens e pour rétablir l'ordre. — Manifeste impérial. — Griefs de la Russie coutre let Persant. — Nouvelles du persee Menchikoff, après une captivité de vingt-einquoir à Erivan — La Russie ignors ancore les causes de l'ingression de la Perse. — Instructions pacifiques de l'empérour à son ambassadoire.—Décuration de guerre à la Perse. Pag. 327 à 346

# CHAPITRE LXV

L'emperant et sa famille se préparent à quitter Mosone. — Fête d'adien. — Grand feu d'artifiée préparé par unite du grand-duc Michel. — Illuminations. — l'elerinage de Leurs Mayestes au monastère de Saint-Serge à Troitza (7 octobre — Le taiser de la cathédrale de la Sainte-Trauté.—Santé altérée de imperatrice — a l'in imperatrice n'a pas le deut d'être matade » — Nouvelles d'Adderman et de Géorgie reques à Twer (13 octobre). — Avantages remportés par les Russes en téorgie. — Le général Madatoff envoyé à la rencontre des Persans. — Le prance Abbat-Miras mai aconcil. dans les provinces mossonames. — Le Doghestau reste dans le devoir. — Asian-Khan envoir son tils et ses cavaliers au general Yermoloff — Occupation d'Elisabethpol par le prince Abbat-Miras. — Le pédéral Madatoff culteite une division persane. —Reprise à Escabethpol.—Jonetéon du genéral Parke-witch avec Madatoff. — Jonethop « Abbat-Miras avec Alaur-Alpan — Situation de l'armés persane. — Le co'end ficoux, commandant de cette garnison. — Le sardar

11 31



d'Erreign persol les actions et qui décesse à un relieur que Thêtis. -- Le géologie Terresloff marche à en rencontra - Parkewitch et lindatell en princep de l'armée Chianolitem - Batalia de Obégan, ili argumbara - L'armén meman main on directe. — 1,400 princetters. — Las Russes perdent i il soblate et il sellicion. — Le levrement-seionel Gréhad tué. - Les Persons su déspensant et un anchent dont ton maning net. — Le serder d'Erivan en rendurme dann in massiale. — Le blook de feingenan gegene bit par in general mager de Realde - Pappars à Vermoi-E par les 19-restants de l'admée de tudurges. - Resour de l'empereur à faces Pièceshourg. - Réjenjeranges publiques, à cette excasses - Les despesses persons promente dans la ville. - Malverhance et paloune du général Yormoloff goutre Pashen ton - Le gen mi Madatol everanteral. La grante Menchitall rend comple de se transitor. - Ses correspondances publices dans le Journal de Saint-Pétershoung - Favenes que l'empereur lui socorde. - Note officielle sur l'union de la Russe et de l'Angieterre, ... Signature du truité d'Acherman, ... Le statut Mabmond ratific se trajté, — Lord Strafford-Canning fact une démarche à Crestautinopie, pour arreier i effunces du mang qui Grèce. — Reservade d'empersur un combe de Worontaeff (it newsphre), a a a a a a a a a a a Pag. 6 267 200.

#### CHAPITRE LIVE

Les exformes de mitten Matheronal — les position arranges. — L'arrante resse sur le Fruth. - Modération de Lempereur Nicolas. - Analyse de la souvention d'Ackerman. — Confirmation de toutes les clauses du traté de Bukhawat. — Les principalitate discolationes rét. Miss dans leurs droits et priviléges, sous le protesternt de la Russie. La Porte Ottomane n'avait comenté à sotte convention, que pour gagner est icrops. — Le robait de Perro Polit-Ali avengit par les premotes succès de son arrade. - L'icenciement de cette armée, après la défaste de Magans. - Cólice de Feth-Ali contre le prince Abbas-Miraa. - là : apasse cependant et lui promet une nouveile armée pour le printemps. - Nort de ann prit-fin Sevial-Melak-Mirra. - Il no retire dans la valle d'Agar. - Il repuelle ses troupes. - Le général-major Dawydoff bat Hamon-Khan, dans la province d'Erivan. -Le general-major de Krabbe opère dons la grounge de Koute. — Yermelell porte non munrtur-général cium la province de Schelung. - Le général Pastewitch campe à Kondolan, dans la province de Schirwan .- Il attend l'ordre de passer Cet anima-là est enveyé por le eshanot de l'emperour. -- Il entre sur lo terratorre de la Perse (4 nevembre). — Il pénètre dans les moutagnes. — Il me pencourre aucust ennemal. — Il retourne en arrière et va reprendre ses positions (12 nov.). — Ceta invasion est décampronvée par le général Yermotoff. — Le seinh de Perse proteste contre la violation de con l'erratoire. - Triaté sesset entre la Perte et l'Angleterre - L'Angleterre consente à Feth-Alt de faut la naix -De artie en frietze un du rationit raute - La mestidon acrelano tout restor neulpa. — Else accusé l'administration du presverneur des provinces cances inneus. - Procedés terrament à Yermooff à l'égard des indigenes. Nicolas regrette que pe général ne se soit pas fait des auns, - Il n'admet pas que ses généraux sesent des salvages. — Formeté de la pointique rante. Appréhensions de la guerre de Europe. - Necoles demande à l'Angleterre l'enécation du protocole nocret du 6 geril. — Influence meraly de ce protocole. — Représentations du cabinet de Saust-Jamen à la Purte Ottomano. — Réponse note et Sare du mitge. — Le Gouvernement français disposé à interveuir en faveur de la Crèce. « Flotie ang case et française dans les caux de l'Archipel. — Le comte de l'Archipel fait savoir au Foreign-office, que l'empereur exige une solution prompte et définitive de la question grecque —M. de Ribeau, ne cre nommé ambassadeur à Constantinople. Pag. 361 a 272.

#### CHAPITRE LXXII

On altribue, an Convernement russe, des propiessor la Turquie. - Encora et tempones la Testamont de Pierre-le Grand I - Defiance de l'Europe à propos de a forces militaires de la Rossie. - Asmés de 1,500,000 hommes - Etendre territoiralit et population de l'empire. Dénombrement de ner agnées. Régultats de Folybussement tien redouire in ditaires. — Liopi non change a tenriogard. — Besent. de l'empereur au comte Araktakéneff (3 décembre 1915). — Revirement dans les York de l'empereur. - Les coloires (ail, aires condume s. - Le comte Araktchefelf forme en disgrace — I court risque d'etre mis en jugement. — Assisinat de la maltresse, a Grossmo. - Son désespoir - Il aler ferme dans le convent. de Santi-Georges, - il en sort noue so venger, - Il fait, ager et condamner l'assassin et ses complices. - Le supplice du knout et la tort re. - Indignation de Peropegoag. — Il ordonno de réviser le procès des assassins de termisi so. . . Araktchésell demande la premission de voyager à l'écronger. - Sen les naturel frappe un vier land. - Pom non de cette dichelé. - Am la de la l'ivoire les colomes majtaires et part pour la France. - Il fait construire une horlege a musique, qu re-moire d'Alexandre In. - Une saire du cabaner oil apprend la sin pression du titre de directeur des calcutes à finaires. — Nouvelle organisation de ces cohones, par ukase 44 novemorej. – Le brance Chakbowskoi et le general de Watt nontrines an commandement des colores de Nevegorod et de Kherson - Araktches ill revient la Saint-Detershange — Il trouve, à non retour, un misse qui transforms le régulie des colones un hautes. - La colonissit en avait été peu favorral le à l'accrossement de la population. — Nicolas améliore les colonies au point de vue agricole. — la cationie vi de de la situation prospère des établissements fondés par les freres Moraves. — Resent qu'il acresse aux membres de la colome de Sarouta, en confirmant teurs prix léges (fix ectolor), - P favorese la colonisation évangélique de la Confession d'Augsborrg — Arabicher ff obtient une austence de l'engiereur. 31 un personie un tues intre contre le système des colorues i mitatret. — Cette démarche ne loi rend pas la factor du souveraire — I, se reure dans sa terre de Gousdio, — Il y fonde un anusée en souveier d'A, xans re 17. — Ce letaj be de tet enjoyar dans lieg use de finansjiro. — Aufrea panelations on favour de la noblesse paivre de Novegottel et de Terr. - Mort d Aracich is II (3 mai 1634). . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 373 ft 268.

# CHAPSTRE LAYUP

Nextes, 2 son avenuent, avant promis de profiter les aris, es Aires et es sciences — L'Acaden le les branz aris de Saint Peter-hanty, fonces en 1728 par l'impératrice l'isabeth. — heoli de pendare russe — Lossenko, son foraquetor — Grir ver Cagramont, pentre et liste les — La penture russe et la pentare l'isabeth — Les apenture l'isabeth à lessaire Atroff, Ivan Mariynoff, Maxame Worobles. — Alexandre Orlowsky, pentre de genre. — Oreste Kipronsky, la Van Dyck

→ Gougle

VIVIU

runne, — Ecolo de Lemport de Lewinski — Printure religieuse : Mesle Epordi, Morali, Universit, la samer l'unimité : écolor firme etres de Académic. — Charles Brisloff. — Son voyage en Italie. — Son tableon du Dermes pour de Fompél. — Soniété des Arms des arts de Saint-Principles, — Son princeleurs.

Sa première exposition de penture. - L'empereur lui accorde une milita-Les souveraires russes no dédarquent par de s'econor d'art. - Nice ite deceme an oraven et à la pierre. Est admiration pour flumes Vatmei. - Ladurner, élève de ce peintre français. - Il avait « un aravon du diable. » — Il vient chercher l'origne en Russe. — Comment le se recommande à la bionveillance de l'empureur. - Causes de sus succès. - Dessinateur spiratuel 4 désexable permire. — L'emperant Nicolas genéroux envers ses articles et les letieenteurs. — Ca oni la refrontit pour la hittérature. — Etat de la puésse russe sous te règne d'Alexandre - Joulowsky, auteur du poème : la Monafrel dont le cases der Assers. - Cherathoff et sa Assenade. - Derjawins, l'Anacrèes et l'Homes du la Roscie. Le genre du la fable philt sociont un people rouse. — Las fabrilates Ebentrajines, Dunitarell et Ecoloff -- Autres prétes - Chabbetethei, Goodlich, Buttouchkoff, etc. - Pouchking of Gagot, - 1, corporar doors use place à Gogol, maigré ses épigramenes coutre les estatoyés de l'Etat. - Sa syxtparker pour America: Pourheise - List de ce pour - Pourte de mêmement étranger à 🗚 consulvation du 26 décembre. — Sus entertien avec Nicolas. — L'empercur offre son amend à l'illustre écrissie — il sui promet d'être la soul censour de set dannaget. - Il los réserve la têtre d'héstopiographie de l'empere, - Bescrit du l'empereur à la fociété agronomque de flaint-Pétershongy (\$8 pany \$656). - It nemete, avec in familie sempirishe, & in almose retenneile de l'Académie des sciences de Smat-Péterstourg, pour la fêts absolute de as forchitize to payment but a malaborate do provident disposable in the martie pérsonation de la éléctricité — Aprille des Englags, de l'Allacémes presents le persone un e du ton répaireur — Depouré du profésier-personné bon — Les 78 volumes in-6° du recueu des Mémorres de l'Académis. — Nacolas et Daniel Darmoulti, Lineard Suler, Kirelat Futt et Conciell, dans les seigness methingtojuci. - Lexell, Reuniuwsky, Tarkhaneff, dans Pastrocense. - Leutenaru, Aspiaus, Krafft, Pétroff, Geder et Georgi, donc la physique et la chamie -Course Paster, Layethiane, Falls, Bretowith y, Adapte Tricrost & Laugebord, east Chietoger natureric.— Laxmann, Sévergiure, dans in minéralogie. — Guidenstadt Lei renter, Sandowsky, Barbourn et Trinius, daon in betanique — Waiff, Incerhave Zagarsky, Pastier, date l'analoren. - Multer, Fiecher, Lebring, Krug, Kieliter, dans les neuences biebbitiones. - Friehn et Grede, dans la philosogie. -Schlency, Storch et Herrmann, dans la statut que - l'Meis menerux de la protection écimiein des appropries. Modauls d'on femples à l'accasion de act acettremane - Instruction autographe rédigée par Catherine II, pour l'éducation cie neu petitodi a Constantar et Alexandre. - Print proposés par l'Académie. -Discourt de l acadén icien Storch, - L etopereur exvole des éfectations à so-A 18 decient police, una hibrit et Diginber. - Galer e de partegate des augusto bienfaiteurs de l'Académie. . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 300 à 404.

#### CHAPITHE LAIN

Monrous changement dans les mouves administratives de la Ramée. — Planta, continue à faire la guerre à la vénule « et à la corruption. — Employée pours.

- Monorable émplaine parme les fonction paires - Terreur infolure que l'imnotene (tadore has agenta du Gausernement. - La forcissema en résulte à une bourte bien garnie — Le directeur de la chancollerie du miais ere de la jurboi. accine d'avoir recu de l'argent. - Les érèces des joures en France. - Nichou réclares la partition gramplaire du coupoble. — La concombunquire est jugé par la Sécal, qui l'aboot, fauta de preuves. — L'empereur l'esvate posser deux anndes en Sibérie, pour réfléchir. - Résérit au prince Lapouishire, président du Contril de l'Engare, 13 santier, 191's. - Resont du prince Labanoff-Bostovaka, transière de la justice 13 janvier 182 .. - L'experteur récoit bioles les lettres qui in las adresse excepté les éclires abonemes. - Il atiend unes infinitaries la reforme de la legislation. - Utase (21. évelet 1817, au sujet d'un nominé Elé-1984%, mort en prisen, victime de manyan trailements. — Llave qui shuist na supplice en mage ches les Cotaques du Don. -- Les ministres accablés de travail. — L'empereur no veut pus que l'affaire la plus minime resse en quaf-Il demon des adjoints aux ministres, pour exciter leur activité. -Moudoff, adjoint an ministre de l'instruction publique. — Dechtoff, adjoint au unionitys do l'intérieur. - Le ménietre de la justice nombe malade, - Son artpoint le néaxieur prince Dolgorouky - Les attributions des adjourse déficien par un régiernent. - Le montètre du la guerre hête les préparatifs de la campagne prochaine en Géorgie. - Le comite de Nesseirolle é change des notes evec le cabinet de Lordres, relativement à la Grèce - On prévoit de grands évêncmente untitaires et politiques - Elendards donnée aux Cossques de la guedo, en apmendencealme de la guerre de 1818. Cérémons su palass d'hibrer pour edébrer les victoires ils cette guerre. - Bénédiction de la nouvelle galoris mâlitaire, — Le grand-duc Constantin Manque à la cérémonia. — Il est retenu à harment par les spientions de la Commissione d'exquête dans le procés des Polonais, - Il écrét à l'empereur à ce sajet. - Il les aunonce un Rapport per les Succitive presètre en Polagne, en les disant qu'il paract à l'enfretenir d'un sost ribia nánthla encore. — If na vest en hutte à des hames resula càbles, — Molifs de nes hatnes. — On l'accome d'atra le plus terrabis derzente de l'indépendance polétuine. Odiamet miamenet dont i est l'objet. - Fête du nouvel an, à la cour - l'aguationes de l'impératesce, après un agrifent qui avant raja en danger la vie de son père. - Grand baj masqué au passio de la Taunde (\$5 jaovier 1917). - Autres fetre et tals de galais d'River - Arrivée de cevarévisti à Saint-Pe-Legalioung - Il écrité de les montéres - Il visite tous les pours la tourier de son frege garnamire, - bes entret em mer l'empreeur sur les affeires de la Poingne. Ser conférences avec su mère. — Ses trie-a-télé avec son frère lifichel. — Il lui confie les chagrins dont il ret dévont. - Son depart : thiévrier). - Il emperte les matructions de l'empereur, relativement au proces des compresseurs polopars — Rapport tranqué du Comité d'exquête. — Les membras polonais de cr Counté mixte avaient en pourtant le contrage de l'aire leur devoir. Page 40 8 à 480.

# CHARITRE UXX.

Histoire des fiocietés secretes en Pologne, d'après le Rayout du Comité d'espare — Origine de ces ficiétes en 1816. — Société des Para Pologna, — Elle minimum d'esponance. — Antres tentatures pour la gréss, en de diverses Sacietés secretes. — Le général Don brovels , presceupé de l'organisati en des prenners



prehoners italiem. - Son emercien particular avec un de ses anciens officiers. . These make programmes it is necessarily being the agree traditional great and er obe ein geweindt de einert. Diebt - fen beiden ausmelliche anter dem beid tieten de. - Le professeur Jeachant Leiewel & Wilne. - Udtud aut Thomas Zan et de bie a é des Metheetes. - La francismonances motivante. - La prince Len jientenants-eplonois Krzystenoueks et Pendanski, -Arriotne Jablenowsky Le major Lukasındır fast des provintes doss l'armide - Out simulé et hat wêricable de la franc-macomorie. — Lukasinski nommé grand-maitre. — Il descui in Société (1986, et me conserve une le Chaeltre ou Consté secret. — Elique qu'i tuonerque la feanc-macomocrie en Pologne - Elle subsiste dans le duché de Posen, - Son jundateur Sacza-tacht. - Les Porteurs de faux. - Pradateilu et le véndras Umiosko se font procesur dans cette Ametrica - Création d'une so-lle Somété recrete à Varsovie. — Ses fondateurs Prodeinski, Umarski, Wiersholevist, Solonicki, - Amerikide meturne it Potick 1et ma, 484 3. Luknomelta mesete il artic rénnam. - La général Universit arrivé, sur un cheral Mane, portant le custante polonzia. - Ses enhertations charencemen, un nous de in Pologue. — Gérérnossie de l'initiation. — Bedoutáble serurent sor un potragné, La Societé s organise — kilo forme sept provinces. — Son comité central, — Membres provisoires de ca comité. — La Société presd le titre de Société pafrantique sufrannée. - Désactional politique des membres du comité central -Comité augénieur, augetérieux et raconna. — Le nerment modulé d'agrès les obmerations du prince Stadetrill. — Le consté contral de Vareou e invite le constit de Lethoume à rechabler de propognade. — Craweski, envoyé de cousté lithemen. - Les étudiants de l'Université de Wilms venient alemparen de l'amenat. -Bociété des Trimpliers, fondés par le capitaine Malewala en 1980 — But de cette Bociété. — Les érous enneures. — Stannolas Kagwicks, viez-grand-maltre. — Lagowekl, grand-eratour. — Le grand-maker Maiewski it oppose h in famou des Tomphero dans la Société patriotogne. - On le met en tatelle sous la main du comia Pierre Mosseswoki, - Recognisation de la Société des Tempirers. - La Grangenament rome approved, pur la police française, conscience des Facilités recretes en Pstogne. - Ordre d'arrêter Luktetanku. - On terrète en même temps sen gomphiers, Machaicht, Debregewald, Dobrevela, etc. — Les péévenus gardes ( um selectes absolu. — Lukasinek trahe et ééro teé. — Il ne fait nueun aven. — Trainements crucia qui on i in 1841 gr. -- Son i modes. -- Sa condamnation. -- Exéention de la sentence (1ºº ocioles 1821). — Posesuites ann re les Philosétes de Witner - Nicolas Engresoltroff decouvre les compables - Thorne Zast condaminé at enveyé en Silverie. — l'emps d'arrêt dans le travail des Sociétés metêtre, - Chefa de la Bociété patrioriques le hestranti-colond Krzysawock). La maille dus requires Graymain, le secretaire Phichia. - Le cénuteur courte fightyle, ch f suprème de la Sociéte. — Affination de la nouleur pulonnise. — Le prince Jalonno wake et le courte Occollarie constatent i envirance d'anne Société accrete dans la première armée eusse. -- La Société patriotique de Variente songe à se metire en rapport avec cette Associamen rense. --- Krnyzanowski envoyé a Krew comme defectle. — Serge Monrawoff Arostol et Bestomeff flumine nommes defectes san l'Association du Mali — Nor a un des trois delégues cheule cut de Chodicientes Premiore ouveringe. — Secondo entrevue. — La hame nationale des humes et des Pourrais. — Les délégités muses dessandest que l'armée potentire se aliqupose pou mux entrepelses de l'Association de Midi. Cattle Association no en-visit p-a etre un mesure d'agar<sub>a</sub>nemé cinq uns. -- Surprint et définace du détégné pa-

lanais. — Discussion sur les lamites de la Potogne. — Les nélegués cuases s'informent de l'espèce de gouvernement que vouvient constituer la Potogne indépendante. — Bestoujeff-Rami de garle chalenceusement en fayeur de la république — Krzyzanowski l'invite à raiter la question a vec plus de calme. - Quela moyens emp over pour s'opposer à la rentrée du césarévich en Lossie? — Le mei leur moten, scion flesto neff-Rumme, cless un cour de programi, — e Un Porocais n'a jantau trempė ses mains dans iš sang lie ses somerams, o 🛶 log deleggés se abparent, peu antivints les pres des autres. « Konvelle masmos du peines Jablonowski à Toutel me, pour s'aboucher avez Pestel - Altacution em l'anaque du dictateur de l'Association du Midi - Explantions de Jantonowski au sojet du governement et des limites de la nouve de l'ologne. - La roonarchie constitutionnelle et la république americanie. - Pestet semble grandee que le grandshat Constantin ne seat the rot. — If constalls de state determinar, — a Sa pous avons un roi, ce sera un roi polonais. » - La Polugue invalée à ne men coireocci les, avant que l'Association da Mid. ait dorné le signal. — Antipathies et dédictions des deux parties — Matewski prompte les quembres de . Arror que a reser comuno des exattés dangerous. - La 8 ciete patrictique de Varsovie resta immobile, au monent de l'insurregion de 20 décembre. Constantan averti et mis sur les garnes. — Les prison hers d'itérat de la citabelle de Zabasse forment. un complat pour siemparer de cette forteresse. — Lukasarski poussé à det aveux la volontaires. — Suppressions dans le Raptori du Consid d'enqueie, — On n'y trouve pas, par exemple, ce qui concernant le projet il assassion le grand-duc-Constanting -- Colque de Rapport official de l'aggrée et d'agroupétet, -- Le Comité propose de classer en sept catégories différentes les accusés out auraient fait partie des Sociétés secrétes. — 75,000 surviés et adhèrents dans les Sociétés pougaises.— La Pou gue oublicuse des lacafants de l'en reseau Alexanute. - «La Pologne ne 

#### CHAPITRE LXXI.

Les charges les plus graves de faccusation écarties dans le flançoit du Combió d'enquete. — Résultat des enu Pressons de l'empereur et du adesrévitch, un aujoi de oeta grave affaire. - 11 est décaut qu'on ne poursairem par  $\epsilon \epsilon$  membres des Succiónes acuretes. — Les presents de Variabrile encombrées. — Le césatévitebr quagras à faire relaxer la plupari des principals et. — Cheix des accusés à un tre en cause, — Comment, e Conn. e d'empiete avait accempt, sa tâche. — Le président Stanislat Zamerski. - Le jorti polonali, "Stanislat et Françoit Graboveski, le consender Nowossiltzoff, le généra, Kriwtowi, - La part russe : le général Haske, le comte Korouta, le baron Moherabeton, le capitaine Kobakoff 🛶 Entente et concessions réciproques. — Il resulte de l'enquete, que la conspiration avant pour objet le rétaintée un ent de la Pologue, en Etat mategradant. — L'acquitement des coupables provis a aronce, — 1 empereur né vent pourtant pas les ensever à leurs juges naturels. — Il assut et, louc sé peut être du pastictame de ces consparateurs qui avaient en borr ur la persée du regionle. — I les excuse, es ne nouverant qu'Alexandee i'' avant promis au pronce Coartoryskt de rétablir la Pologne telle qu'else était avant le partage de 17st. - Il avait été question d'une ammistre facile. - Ukase qui propular à la Diete de se constituer en Haute Coor de justice. — Har l'accuses prancipaux : Severin l'argannowski, Statiches fielteb. Prageries für erreite, Pablic Coursell, Plan-une Zaufliebe, Affert Gree mole, André Plichta, et Zaluski, -- fas résoleur posets Pierre hielitaite moumiprincipal significance . In president denter \$100,000 Browning, tour-principal, Antaine Wycaschowski, procurous-général, Clément Uranowski, graffier. -Outre ace huit accourt, in Haute-Cour pouvait mettre en etime qui fron les rembiotiget - Arrentan on de grands ung wurte et de getaule grootse een keldentur, an Carberr, on Libraria. Her .— Jama Propinsional Communic Leave torophick.; Jenn Stadnickt, etc., (rumsférie à Yamerte, - Le prince Jahlenevecht, Oginale et Olgorika, non inquiditie. On his consciouse d'avec fait des révisaisent. — Le educevitale sapure mai da precio et preint de na pes trouver des jugos. -Misolas prévoyet de sérieux senherres de sété de la Pologne. — Parale attribuh Abermadus nur l'impraintable des Poignaux. — Les ministres n'oct que millionet et muivelilance à l'âgued de la Pologne. — hiert du prince Lapoukine avril im-- L'amperour honore les funérailles de 10 présents. - Meladie du prince Labpan II-Rostowsky. - Li na přislák t. - Ravagou findů par bit pristé vérsir dans in population de Sannt-Pétersbirung. — Commencement de in protesse de l'importance. — Coverture de la sommerce contre la Perre. — Armée de tin del framma masonisso pro sidgo-Mem. . . t. a svelices per de 1 des de Chamenag, - See savaliere kurder. Armée vuese, masse nombreuse, svec une petil lecis formulable. — Accustice, anotre Vermoroff. — Le soblat sysit successi de vivres dess la dernière campagne. — Capacité melitaire du commandant en chof de l'armée en Géorgie, - On prétend qu'il avait provoqué la guerre, en querious in prince above fifth, - Lempurger opens me les trois e card se tion and dragge provided in or foody may require . It's barron floringer countage in toris du général Yermoloff. — Ce général est destitué (\$5 awril), et Puckewisch ant stemené à un piner, avec les mémes perveurs et préragatives. — L'aide de agine gradral form gater, armine grant rever modules de Triba. — La général Benkendorff ao read an Géorgie pour anoster à l'ouverture de la compagne. -On s'attend à voir nommenour la guerre su printemes, certire la Tarquie. — Caanhibre d'armer la flette recondans le part de Cronstadt. — Une division de sette Batte dans la mor Noire, apus les ordres de l'antical Greig. -- Valema es de guerre controlls dust les chamiers d'Okhta, d'Odenn și de Sprojideopsi,—Le proteosic Au 4 avril ontre la Bussie et : Angieterre. — Sot alemans ou fevour de la Grèce. — Born d'une métation proposé à la Porte Ottoppas - Diperte la quater de Neurirede un proces de Luren, prélatione de Boure à Luidre, 1940 et 1887. - La Prance propose du convertie en un traité formel le protocole averet én 6 serri — L'ornavescr réclama la adunció immédiate des ficites alicées dans l'Andrepel. Le subus Mahmond ne veut par extendre parter de médiation. ... La Divan provinte que decreus destrette dans l'éclaste de la géral de l'Afrequêr d'Achteun, - E de Remagnerer gebenacher estemplicates, recet per de-POPPO EMPRESSON, STADE IN ACCORDING A SUB-DESIGN — Brownelle due file Adresso to Combil 40. Never fivile \$1 years / - Le colonies from or productivers & la degree del Conservation of Later, — Prints of League or Materials devices absolute, in Materials If relieved group ride up, danger, 1994, - If faut retailing his principles group group and che la chiade de l'Empire Ottoman. — M. de Adequiplerre derra pe jevrer à une činile neprofordie de la question, - La chargé d'affaires Miriciaky eshoue dans nos démorabas suprès du Benau. - Lax alloris da increstre un ginti no réconsisent pos devantage. — M. de Rebenapterne arrive, par see antrefettes. — La présenlativa de sei lettera de ordanos qui ajournde, som pritente des libro de llaistat. 🗢

Hac retare dans une campagne a Bonyukdéré. — Ultanatum formulé dans la dermere note appropriate pre-de blanc aky. - Nicolas compte sur la loyale cooperation da l'Angleterre et se orfic de l'Autriche. Il compte notamment sur la Prusse. - la cavoie à sou beau père le roi Frédéric-Guidaume de superbes chevaux de remonto destruce de regiment prossen (6º currasciers qui partail can port. .... La colonel Crunwald, des chevo ters gardes, escoria jusqu'à Berlin cel enven de chevaux.-Le colonel et son détachement russe sont présentés au roi, le 5t mars, jour anniversaire de la capitulation de Paris. - Le roi de Prisse se n'ait à évoquer ces sonvenirs muitaires de 1816. — Il embrassa comme des frères d'armes les soldats décorés de la médaitle commémorative de 1916. — Rescrit qu'il adresse au colonel Grünwald. — La vuo des uniformes russes évoque les memes seunemira dans la populazion de Berlin. — Grande parade au Champ de Mirs de Saint-Pétershourg (16 mai 1827) - Le grand-duc Michel fait mandovrer 25,010 hommes do la garde. Le grand-due héritter à choval, près de son pere. Excellente éducation donnée à ce joune prince. — Son intelligence antarche. Il prefère non exercices de force et d'adresse les occupations sédentaires. - Son premier précepteur, le poète Joukowsky. - Système il éducation morale. - Politesse du prince envers tout le monde. - Ses belies et nobles qualités. - Odieuse et riéleste calomate au sujet, de son voyage à Muscou. - Son gouverneur, le colonel Mocroser, lus enseigne le mépris de la douteur et l'insouciance du péril. - La l'arque de grand-duc héritier sur le lac de Tzarskoé-Séjo. — Il premi des passagera à son bord. - « Un Reuse souffre et ne se plunt pas. » - Le prince dassiraub la douteur qu'il éprouve. - Il avant fai il tomber dans Peau. - Il se félicite de savoir nager et loue la prévo yance de son gouverneur. . . Pag. 645 à 466.

FIR HE BA TABLE BY DEUXIENE YOU, ME.

Google

Огд па фол

# FAUTES A CORRIGER

#### DANS LE SECOND VOIUME

- Page 2, ligne 24, usez : foctroie à chacus de ross un des amformes, au lieu de je rous actroie funiforme.
- P. 8, ligne 3, lises a counterte d'une glace quan'avoit pas encore foute son épauseur, au lieu da : d'une grace épaisse.
- P. 9, ligne 7, lisez : des consertiers d'État, un lion de : des membres du Con-
  - ligno 15, liset : Le réale du tempe devait à peane suffire, un lieu do : Le reste devait à peane...
- P. 10. ligne 24, liser : Procession, ac heu de . Procession.
- P. 18, ligne 17, liser : Wasnikow, an den de : Vasedkoff
- P. 27, ligna 15, liser : Zalowezeck, an lieu de : Zalozenek
  - ligne 25, liset : du 14/2? de ce mois, au nou de : da 15 de ne mais
- P. 28, ligne 24, bees . l'ormée du Sud, ou lieu de : l'armée de l'Ouest.
- P. M., hono 82, lises. des cours de l'Europe, un lieu de : des cours étrangères.
- P. 34, ligne 33, lises mairre les travaux de la Commission et ... au non de l' les travaux et ...
- P. 87, ligae 17, effeces le mot : se que
  - pgog \$3, 45et : la fournée du 16 décembre, au lieu de da fournée du 14.
- P. 45, agno 17, liset : senweur, au lion de : minutet de l'enfecteur.
- P. 47, ligno 23, liger : conseillers d'Etal, an lien de : membres du Conseil l'Étal.
- P 51, Robe 18, lises : rénétiteur, en lieu de : professeur.
- P. 63, figne 22, fisse : Stehepine-Rastowsky, an Lieu de Martinerki
- P. 84, ligno \$1, lises : s'antermentt, an hen de : s'introducent.
- P 36, highe 26, liser : des actes, au ben de : les actes.
- P. 81, ligno 18, lisez: le 14 (18, de ce mous, au hau de , le 14 de ce mois.
  - ligne 18, lises : adressa, au lieu de : adresse.
- P. 91, ligne 6, lisez : construit sur les plans de l'architecte statien Guarenglu, continue par l'érchitecte français Thomas, su seu de : construit sur les plans de l'architecte français Thomas.
- P 91, ligne 9, disex St herbatoff, an lieu de : Tcherbatoff
- P. 146, ligne 19, lines : Branight, and lice de Branighy.
- P. 111, ligne 27, lines : Kubhetbecker, au heu do : de professeur Kuchetbecker. Meine correction page survante, ligne i et ague 18.

- P. 158, ligne 2, lives : les lavalités de la garde, au lieu de : les involutes.
- P. 115, Lone 27: car, d'un jour à l'autre, tous les serfe serment offranches comme les payeuns de la Couronne, su beude : les serfe de la Couronne seraient offranches.
- P. 147, ligne 4, lites : oingl-deux millions, un ben de : guarante-trou millions
- P. 111, ligne 11, efficet : courte.
- P. 188, ligne 4, ligen 2 fine erad. Solidate, éter-nome prête à obtar? au lieu de ... fai crist. A genoux?
- P. 144, ligno 31, lines : non, mon cher, an laru de : non, mon frère
- P. 164, ligno 5, lines : e est la 27 novembre (2 décembre, nouv. et.., au lieu de l'est la 27 (-2, nouv. et.)
- P. 167, ague B, effaces: et des Petits Russiens.
  - ligne 14, lises : drocky an lieu do : drocky
- P. 168, ligna 19, effices : et des applicadissements.
- P. 185, ligno 10, uses. efferre, au lius do . efferre.
- P. 115, ligne 14, lues Kamenkoff, au lieu de . Komemcoff.
- P. 221, ligne &, lises : Toule, au lieu de : Toer.
- P. 324, agno 31, lasex étoigne de la Cour, au lieu du : exilé comme les de la Cour.
- P. 228, ligne 25, intex : Bockontoky, an heu de : Beschontoky
- P 258, ligno 20, liure : la Nouvelle-Auene, au liou de : la Petite-Russie.
- P. 260, ligne 41, lises : Kathomsky, an handa : Ketomsky.
- P. 154, ligne 11, lises : Ouchekoff, su lieu de . Gaschakoff.
- P. 275, ligne 84, liera . He feurs membres, on hou de . de ses membres
- P. 279, ligne 11, data. Catherine, au lieu de : Sophie.
- P. 281, ligne 18, flace. Metschersky, an lieu de . Meschichersky.
- P. 291, ligne 7, lisez généraé, au lieu de : prince.
  - ligne %, lisex . cent noixante heues, an bea de : cent trente-cing
- P. 105, hyne 1, lines : Chableovskol, au tien de : Schakowskol
- P. 339, agne 15, lisez : Khodyne, an lieu do : Chodyne,
- P. 241, ligno 4, lienz a comtence, au lieu de : princesar.
  - ligne 13, lies . père, au lies de form-frère.
- P. 341, ligne 3, liter : Diebeloch, au lieu de Diebeloch
- P. 398, ligne 33, effaces : le comie Kheostoff.
- P. 493, ligno 13, lises : Fraha et Grafe, au heu de : Fraha et Greafe
- P. 403, ligne 21, lists. : l'académicien Storch, au lieu de : de Storch.
- P. 465, Bane 15, effaces 1 da knowl.
- P. 424, ligne 6, lises : Chrotes, au lieu de . Chobra.
- P. 485, ligna 26, ilsen Moranski, nu lieu de : Moranclo.
- P. 482, ligne \$2, ajoutez le mot. Joi, qui formane le paragraphe.
- P. 454, ligne 18, effices: Un contemporare de Lepontine.
- P. 439, liene 11. asez : Bairmu, an lien de : Bairmu,

Participality of Challe west rue ser ungo 11 - 1814.

# UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY BERKELEY

Return to desk from which borrowed.

This book is DUE on the last date stamped below.

Sep7'4815

SENT ON ILL FEB N & 2009 U.C. BERKELEY

LD 31-100m-9,'47 (A5709p18) 676

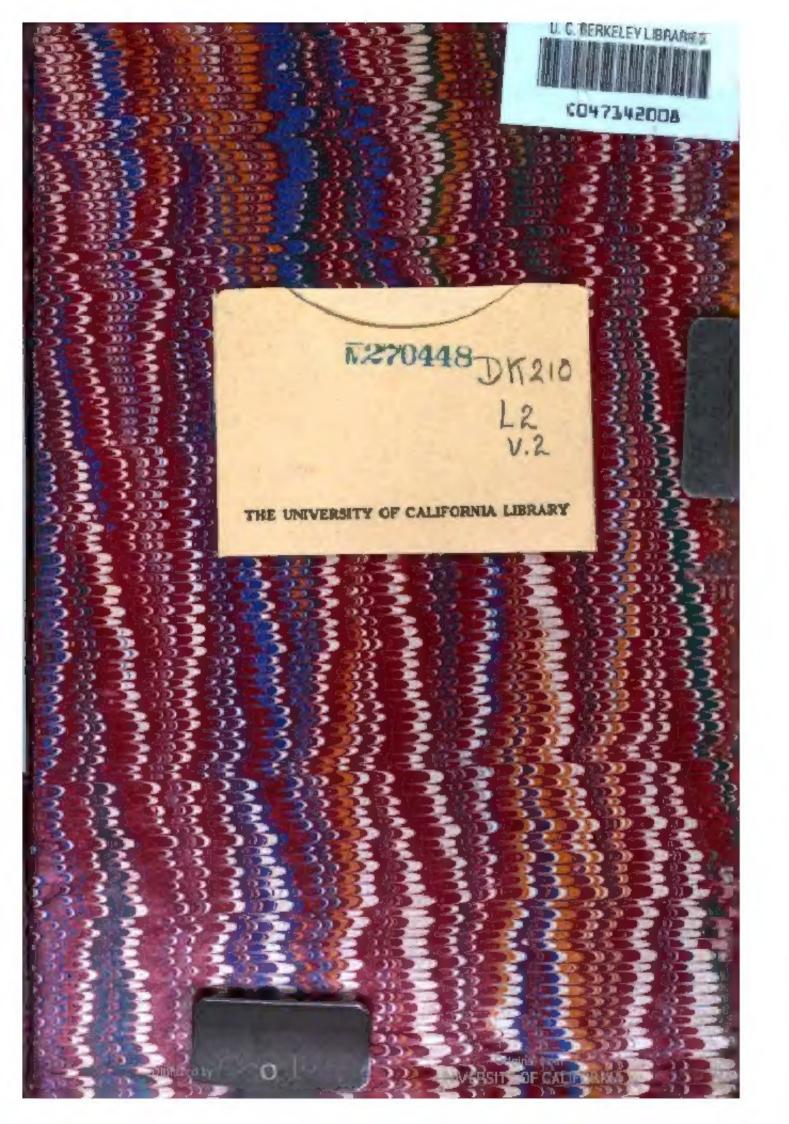

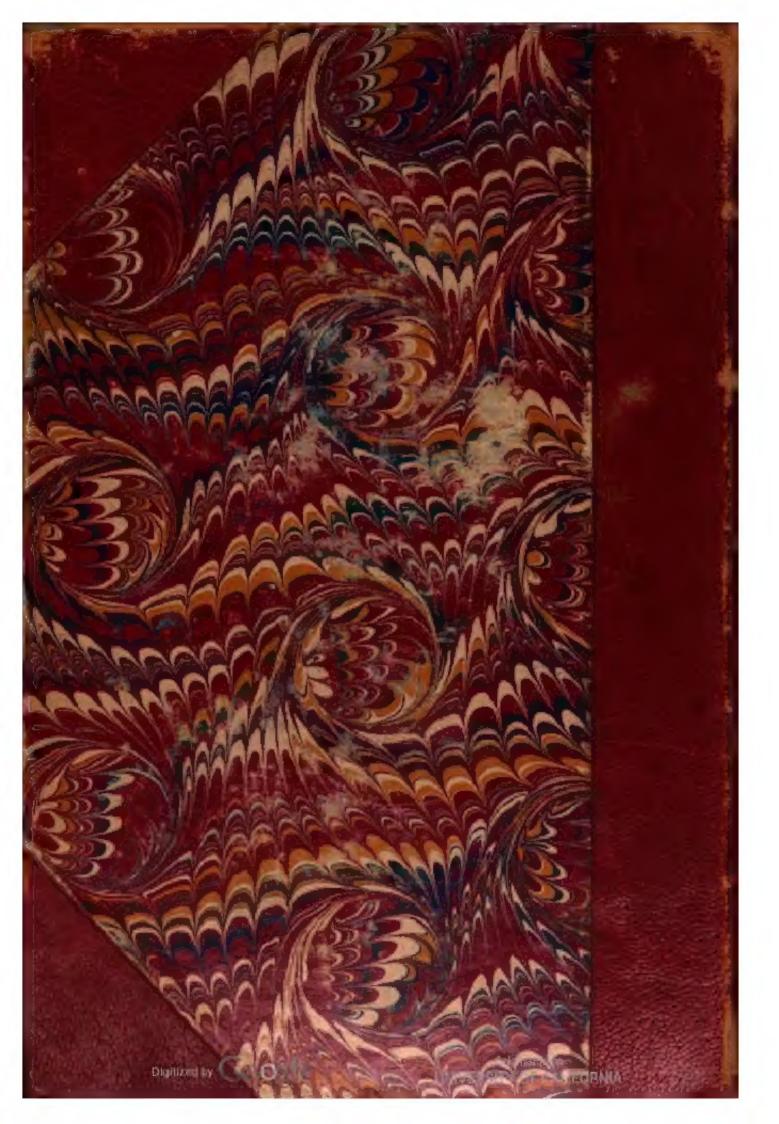